

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



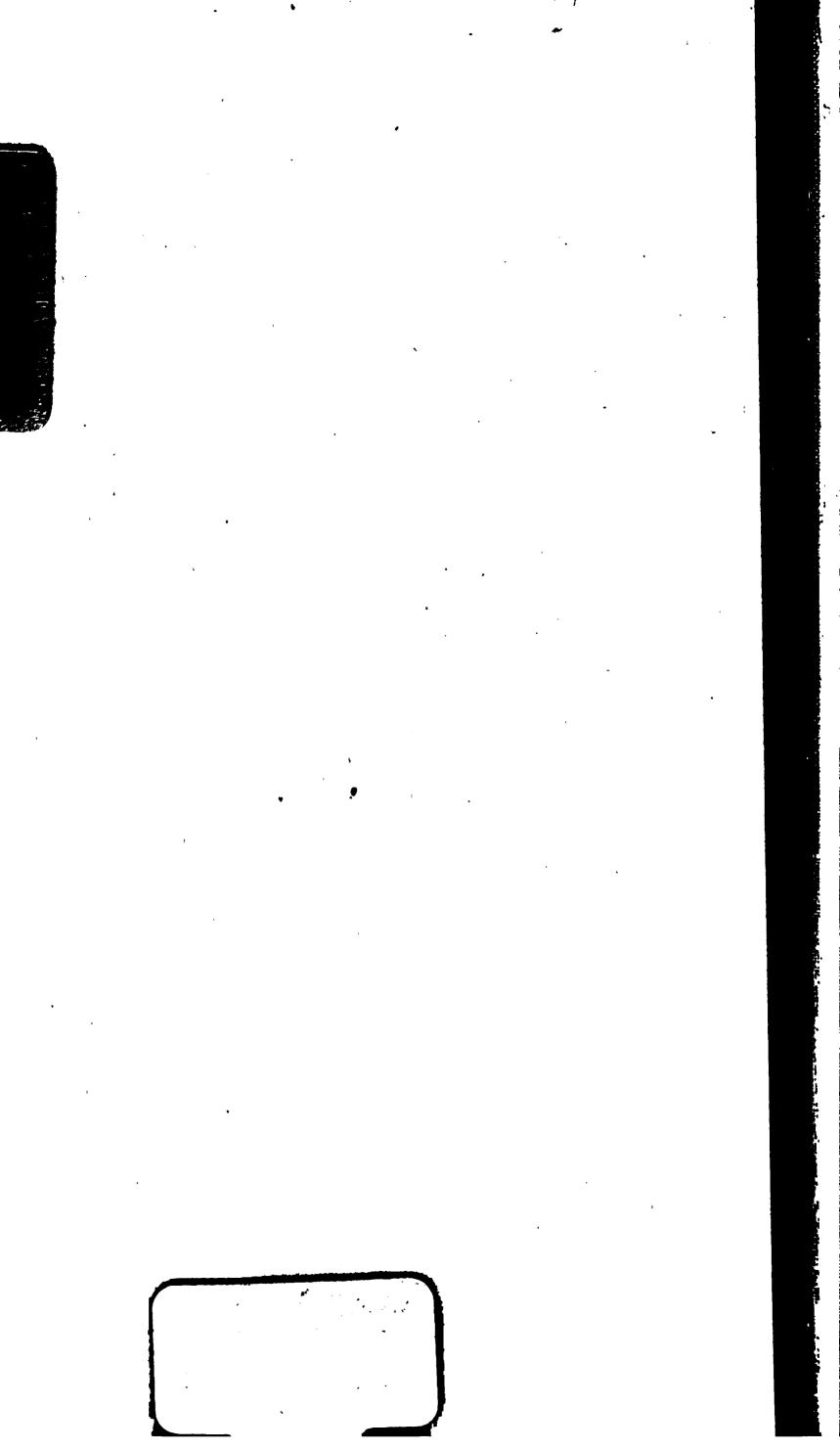



j.

KBI

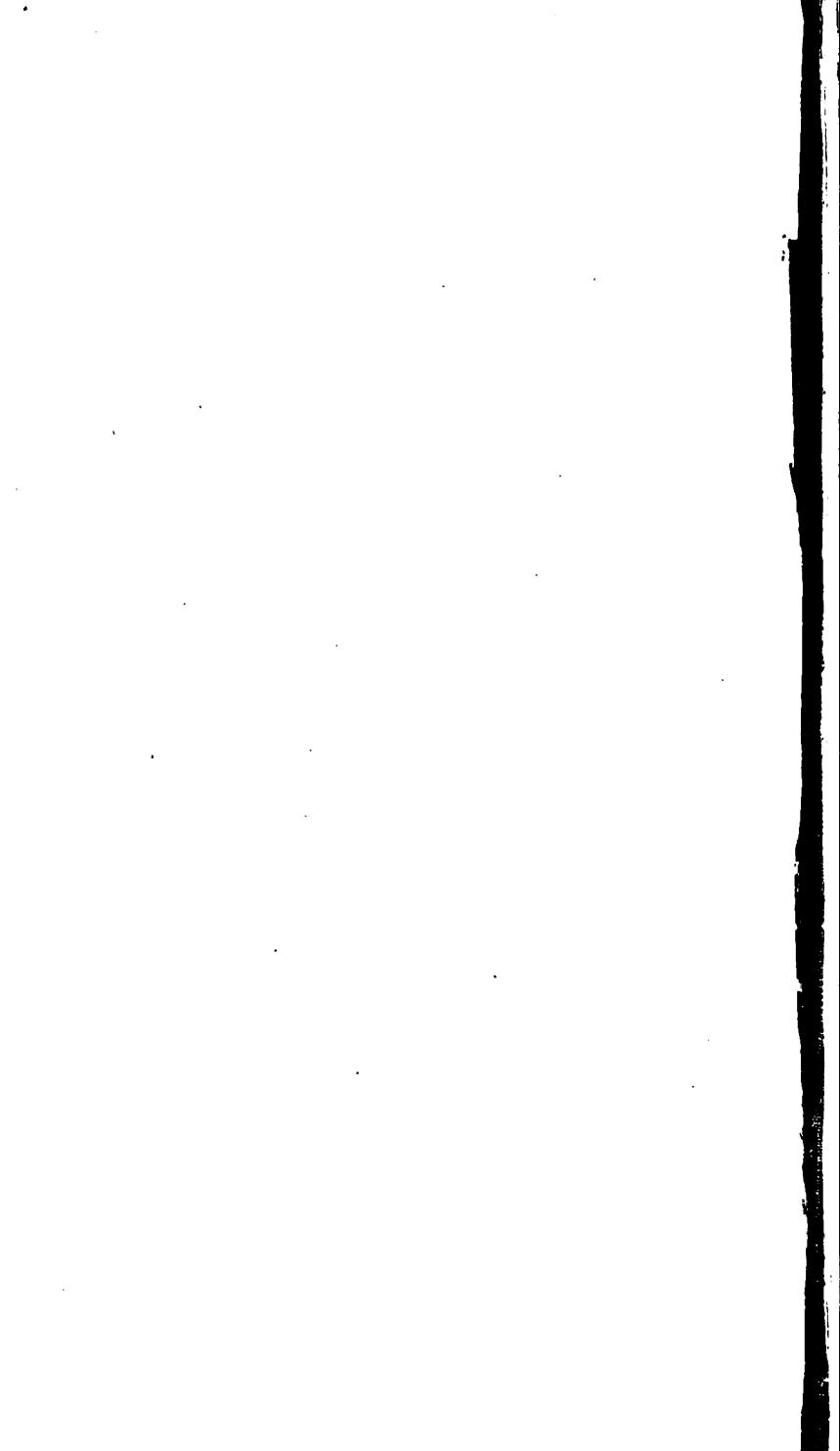

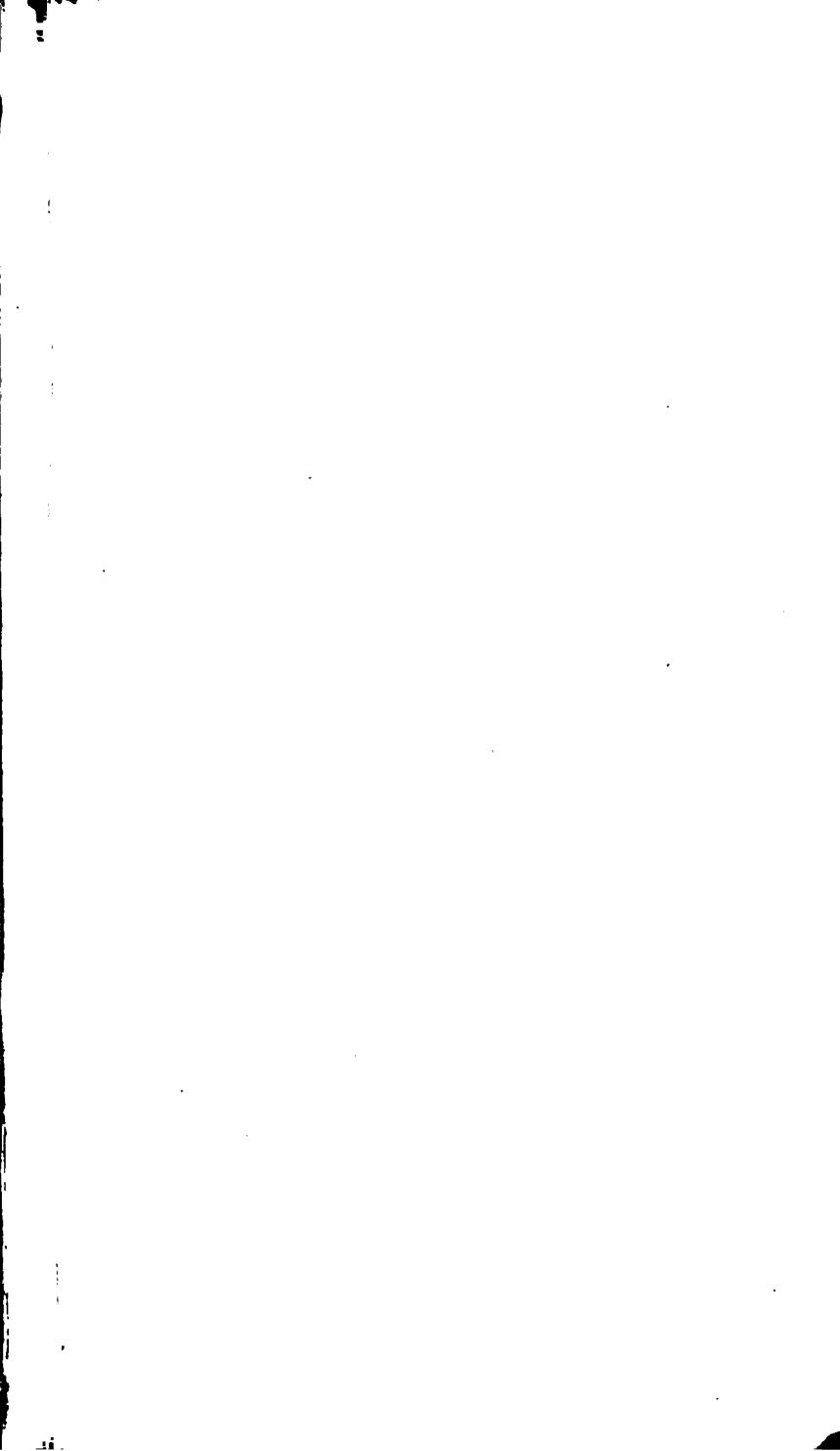

|   | · |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · | · |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

(Montehent)

KBD

1200

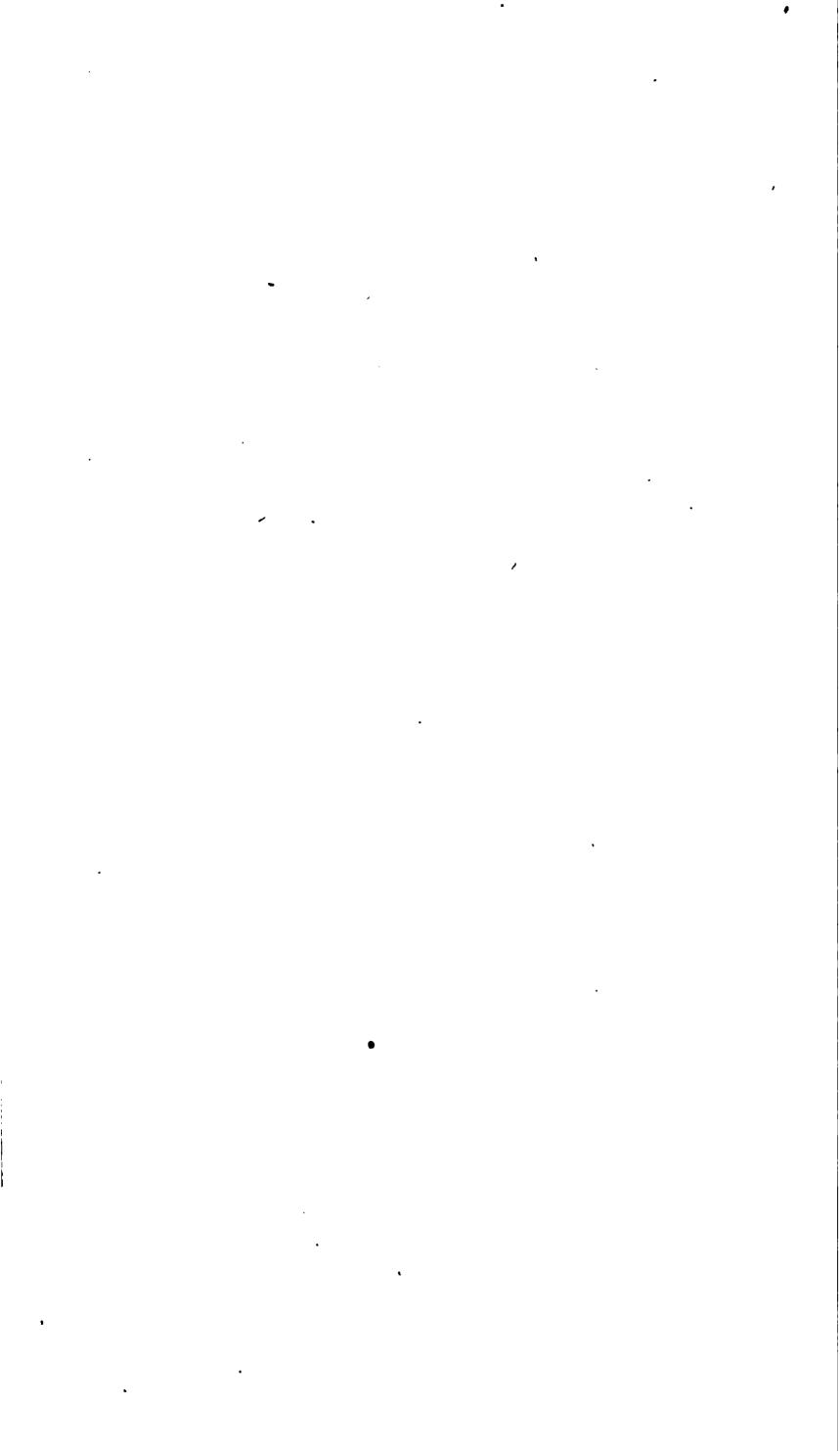

# BIBLIOTHÈQUE

UNIVERSELLE

# DES VOYAGES.

TOME XLVI.

## On souscrit dans les Départemens chez'les Libraires ci-après :

A. Baron, libraire, rue de Clermont, nº 5. LYON. . . . . . François, libraire, Grand'Rue, nº 33. ROUEN. . . . . . CAEN..... Manoury, libraire. MARSEILLE... Camoin, libraire, Patras, libraire, MONTPELLIER. . NANCY.... Georges Grimblot, libraire, AGEN..... BERTHAND, libraire. LUNÉVILLE.... CREUSAT, libraire, Grand'Rue, nº 23. BEZIERS.... PAGEOT, libraire. DAGALLER, librairs, rue de la Pomme, TOULOUSE. . . . ORLÉANS..., GARNIER, libraire. CHARTRES. . . , GARNIER fils, imprimeur-libraire. DIJON. . . . . . GAULARD, libraire. ABBEVILLE. . . . GAVOIS-GRARE, libraire. AVIGNON. . . . . FRUCTUS, libraire. SEDAN..... Aug. Pierrow, libraire, Grand'Rue, nº 18. DELSOL, libraire. NARBONNE. . . . LAGIER, libraire, rue Mercière, nº 10. STRASBOURG... Bronner-Bauwens, imprimeur-libraire. LILLE. . . . . . TOULON.... Monge et Villamus, libraires, rue de la Miséricorde, nº 6. A. Veysser, libraire, rue de la Treille, nº 14. CLERMONT-F\*\*. . BINTOT, libraire. BESANÇON. . . GRENOBLE. PRUD'HOMME, libraire.

## BIBLIOTHÈQUE-

UNIVERSELLE

# DES VOYAGES

PEPECTUÉS PAR MER OU PAR TERÉS.

DANS LES DIVERSES PARTIES DU MONDE,

DEPUM

LES PREMIÈRES DÉCOUVERTES:

CONTRAÎNT LA DESCRIPTION DES MORURS, COUTUMES, COMPENSANTEME, CULTUS, SCIENCES ET ARTS, INDUSTRIC ET COMPENCE, PRODUCTIONE NATURALLES ET AUTRES.

Reons on Craduite

PAR M. ALBERT-MONTÉMONT,

ATTENN 65 TOTAGE BARG AND CINQ PARTIES BU MONDS, DES LETTERS OUR FASTROPOSIE. 67 Tutage aux alpès, 270 , 270.



# PARIS. ARMAND-AUBRÉB, ÉDITEUR, RUB DE VAUGIRARD, Nº 17.

M BCCC XXXVI

•

. •

•

1

• •

•

•

## VOYAGES

# EN EUROPE.

## VOYAGES ANCIENS ET MODERNES

GÉNÉRALITÉS PRÉLIMINAIRES.

L'Europe n'a, comme l'ont remarqué ailleurs Malte-Brun et plusieurs autres géographes, ni les imposantes dimensions de l'Asie et de l'Amérique, ni la masse compacte de l'Afrique. Le caractère particulier qui la distingue de ces trois autres grandes divisions continentales du globe, consiste dans les golfes immenses ou mers intérieures qui découpent son littoral en tout sens, qui, s'avançant considérablement dans l'intérieur des terres, eu égard à leur étendue, facilitent les communications et sont aussi favorables aux progrès de la civilisation qu'au développement de l'industrie et du commerce.

Sorte de dépendance du vaste continent asiatique, l'Europe, qui n'en semble être pour ainsi dire qu'une péninsule, n'offrirait pas, dans presque sa totalité, un bassin assez large au Nil, qui cache sa source vers les monts de la Lune; au Kiang, ce XLVI.

fleuve qui arrose de l'ouest à l'est l'empire chinois; à l'Amazone, qui descend du Pérou et coule entre les deux vastes États de la Colombie et du Brésil. Les montagnes de l'Europe les plus gigantesques n'égalent ni en élévation ni en étendue les longues et hantes Cordilières de l'Amérique, ou l'énorme plateau des monts Himalaya thibétains; toutes nos landes; nos dunes réunies n'augmenteraient pas sensiblement les déserts sablonneux de la Libye, ou le Sahara de l'Afrique, ou le Gobi de l'Asie; et nos archipels européens, d'ailleurs si rians, ne seraient remarquables ni en beauté ni en étendue parmi les labyrinthes maritimes de l'Océanie. Les productions des trois règnes de l'Europe, comparées à celles des autres parties du monde, offrent en général peu d'originalité, d'éclat ou de grandeur. L'Europe n'a que très peu de mines d'or, et ne peut nommer qu'une vingtaine d'espèces de quadrupèdes qui lui appartiennent exclusivement; encore, ainsi que l'observe Malte-Brun, sont-ce de petits animaux de peu d'apparence, tels que des rats et des chauvessouris. Notre industrie a perfectionné quelques espèces, comme le cheval, le bœuf, le mouton et le chien; mais nos meilleures productions naturelles semblent avoir été importées des autres parties du monde. Le ver à soie nous est arrivé de l'Inde; la laine fine, de la Mauritanie; le pêcher, de la Perse; l'oranger, de la Chine; la patate, le mais et le tabac, de l'Amérique; et, en dernier lieu, le fin tissu à châle, du Cachemire, par l'introduction en nos climats méridionaux des chèvres du Thibet. Ainsi nous ne sommes riches que d'emprunts faits à des contrées en dehors de l'Europe.

Mais grâce à la puissance d'une civilisation progressivement persévérante, cette région apre et sauvage, que la nature n'avait dotée que de bois et de fers, s'est ornée; enrichie avec le cours des siècles sous les efforts industrieux de ses habitans. On n'y reconnaît plus les produits indigènes, la culture a . changé les végétaux et les climats; aux rivages où le castor élevait paisiblement ses huttes, brillent des cités populeuses et pullulent des milliers de citoyens; dans les contrées que foulèrent seules et si long-temps les bêtes fauves, se sont établis des empires florissans, et l'indigence a disparu devant une fertilité laborieuse. L'Europe est devenue pour ainsi dire le centre intellectuel de l'espèce humaine et la législatrice du monde entier; elle est présente sur tous les points de l'univers; un continent lointain, celui de la Nouvelle-Hollande, se trouve peuplé de colonies européennes; presque tout le littoral nord, ouest, sud et est de l'Afrique est couvert d'établissemens européens; plus d'un tiers de l'Asie est soumis à la domination européenne, et le vaste empire chinois est cerné tant au nord qu'au midi par l'industrie ou les armes de

l'Europe. L'immense Océan est devenu le domaine exclusif des Européens ou de colons de l'Europe, et pendant que les peuples les plus policés des autres parties du globe osent à peine s'éloigner de leurs rivages, excepté peut-être les États-Unis dont les navires marchands commencent à sillonner la mer du Sud, nos intrépides navigateurs suivent d'un pôle à l'autre les routes que leur traça le génie de la science géographique. Non content de se soumettre la nature et d'enchaîner la foudre, les Européens ont su par l'astronomie conquérir l'univers céleste et voyager au-dessus des nuages. En un mot, la science est le patrimoine, pour ainsi dire, exclusif de l'Europe, et l'Européen paraît avoir seul découvert le secret d'en étendre et d'en faire prospérer les nombreux rameaux.

L'Europe est comprise entre les 35° et 71° degrés de latitude nord, et entre les 12° degré de longitude ouest et 68° degré de longitude est. Si on voulait y réunir les îles qui dépendent géographiquement de cette partie du monde, telles que la Nouvelle-Zemble, l'archipel du Spitzberg, etc., on aurait pour latitude 35 et 81 degrés nord.

L'Europe est bornée au nord par l'océan Glacial arctique et la baie de Kara, subdivision de cet océan, commune également à l'Asie; à l'ouest, par l'océan Atlantique, et au-delà du cercle polaire par l'océan Glacial arctique; au sud, par le détroit de

Gibraltar, la mer Méditerranée, la mer de l'Archipel, le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara, le détroit de Constantinople, la mer Noire, le détroit de Caffa et la mer d'Azov; à l'est, par le fleuve Kara, la chaîne principale des monts Ourals et le fleuve Oural jusqu'à son embouchure dans la mer Caspienne; ensuite par une partie occidentale de cette même mer Caspienne, jusqu'à l'extrémité orientale de la chaîne du mont Caucase. Au sud-est l'Europe a aussi pour limites le cours du Terek, le Caucase et le cours du Kouban, accidens géographiques qui lui sont communs avec l'Asie. Ainsi les monts Ourals et la mer Caspienne sont les deux grandes séparations naturelles entre l'Europe et l'Asie à l'est, comme la mer Noire, le Bosphore, l'Archipel et la Méditerranée sont ses confins au sud, où elle est séparée de l'Afrique, et l'Atlantique à l'ouest, où elle est séparée de l'Amérique; enfin l'océan Glacial la limite au nord.

Les points les plus extrêmes de l'Europe sont: au nord, le cap Nord, situé par 72 degrés de latitude nord et 22 degrés de longitude est, à l'extrémité de l'une des îles dépendantes de la Norwége, et s'avançant dans l'océan Glacial arctique; à l'ouest, le cap Laroca, situé sur la côte ouest du Portugal par 30 degrés de latitude nord et 12 degrés de longitude ouest, et s'avançant dans l'océan Atlantique septentrional; au sud, le cap Matapan, situé dans

la Turquie européenne, et s'avançant dans la Méditerranée par 36 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude est. Quelques géographes ont rattaché l'Islande à l'Europe; mais c'est une dépendance naturelle du Groënland, qui lui-même se lie à l'Amérique septentrionale. Évidemment l'Europe se termine au nord-ouest avec les îles Féroër.

Renfermée dans les limites que l'on vient de tracer, l'Europe a une superficie d'au moins cinq cent mille lieues carrées, de vingt-cinq au degré équatorial, et une population de plus de deux cent vingt millions d'habitans. L'accroissement annuel de cette population est à peu près d'un million d'âmes.

La glus grande longueur de l'Europe est de douze cent quinze lieues, du cap Saint-Vincent aux monts Ourals, près d'Ékaterinbourg. De Brest à Astrakan cette longueur est de huit cent soixante lieues. Sa plus grande largeur est de huit cent soixante-dix lieues, du cap Matapan en Grèce au cap Nord. Sa largeur, qui vient ensuite, est, du cap Colonna en Calabre au cap Wrath en Écosse, en partie sur l'eau.

L'Europe comprend au nord le royaume de Norwége, celui de Suède, la partie de l'empire de Russie située en Europe, les îles britanniques ou le royaume-uni de la Grande-Bretagne; au centre, le royaume de Pologne, celui de Prusse, l'Allemagne, le royaume de Danemark, celui de Hollande, celui de Belgique, la France, la Confédération suisse et l'empire d'Autriche; au midi, le royaume de Portugal, celui d'Espagne, l'Italie en général, et la Turquie d'Europe. Varsovie occupe la position la plus centrale de cette partie du monde; mais le bassin de la Bohème est le point central physique, car il termine vers le nord le grand système de pays montagneux qui composent la Haute-Europe.

Nous avons dit que les mers et les golfes caractérisaient surtout la péninsule européenne : ces grandes masses d'eau interposées parmi les terres manquent à l'Asie, à l'Afrique, à la Nouvelle-Hollande, et même à la majeure partie de l'Amérique. Elles exercent une grande influence sur la température, qu'elles rendent humide et variable, et sur le commerce dont elles multiplient les communications, comme aussi elles influent sensiblement sur la destinée des nations, auxquelles, conjointement avec les chaînes de montagnes, elles présentent des remparts naturels contre les invasions étrangères.

L'océan Atlantique qui borne l'Europe à l'ouest est appelé par quelques géographes océan Occidental. Il s'appelle mer du Nord ou d'Allemagne, entre la Norwége, au sud du cap Stat, le Jutland, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne et les îles Shetland. C'est, comme le remarque avec raison M. Balbi, une des méditerranées à plusieurs issues les plus remarquables de l'Europe.

Les empiétemens de cette mer sur les côtes d'Allemagne et des Pays-Bas y ont formé les deux golfes de Dollart et Zuyderzée. Un bras de la mer du Nord s'appelle Skager-rak, entre le Jutland et la Norwége méridionale; quelques géographes le nomment mer de Danemark; il forme sur la côte de Norwége un enfoncement considérable appelé golfe de Christiania. Un autre bras de la mer du Nord prend la dénomination de Cattegat, entre la Suède méridionale et le Jutland septentrional; deux autres enfoncemens de la mer du Nord, beaucoup plus petits, forment les golfes de Bukke et de Bergen.

L'océan Atlantique au nord du cap Stat en Norwége, prend la dénomination de mer de Scandinavie, le long de la côte de cette contrée. A l'ouest du Pas-de-Calais il s'appelle la Manche, entre l'Angleterre et la France; il s'appelle mer d'Irlande ou même canal de Saint-Georges, entre l'Écosse et l'Angleterre d'un côté et l'Irlande de l'autre; il se nomme mer de Calédonie au nord-ouest de l'Écosse; golfe de Gascogne le long d'une côte sud-ouest de la France, et golfe de Biscaye le long d'une partie de la côte septentrionale de l'Espagne.

L'océan Atlantique pénétrant dans le continent européen y forme de vastes mers méditerranées, l'une au nord, l'autre au midi. La méditerranée du nord, plus connue sous le nom de mer Baltique ou simplement Baltique (mot tiré du danois ou sué,

dois Belt, qui signifie ceinture), et désignée sous le nom de mer Orientale par les nations scandinaves et germaniques, est une vaste mer intérieure située entre le Danemark, le Mecklenbourg, la Poméranie, la Prusse, les provinces Baltiques de la Russie et la Suède. Elle offre plusieurs golfes, dont les principaux sont le golfe de Bothnie, entre la Finlande et la Suède; le golfe de Finlande, entre la côte méridionale de la Finlande et celle des gouvernemens de Pétersbourg, d'Esthonie et de Revel; le golfe de Riga ou de Livonie, entre la Livonie et la Courlande; et le golfe de Dantzig dans la Prusse occidentale. Les détroits du Sund et ceux du grand et du petit Belt sont les trois issues par lesquelles la Baltique communique avec le Cattegat, qui est une branche de là mer du Nord.

La méditerranée du sud, nommée mer Méditerranée ou simplement la Méditerranée, est comprise entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique: le détroit de Gibraltar l'unit à l'océan Atlantique. Cette mer du côté de l'Europe prend le nom de canal des Baléares, entre la côte du royaume de Valence et le groupe des îles Baléares; celui de golfe de Lyon, le long des côtes de Provence et de Languedoc; celui de golfe de Gênes, depuis la côte de Nice jusqu'à celle du duché de Lucques; celui de mer de Toscane, entre la Corse, la Sardaigne et la côte opposée de l'Italie; celui de mer de Sicile, entre l'île

de ce nom et le reyaume de Naples; celui de mer Ionienne entre le pied de l'Italie, là Sicile et la Grèce. Un bras de cette mer forme le golfe de Tarente vers la Calabre; un autre le golfe de Patras vers le Péloponnèse, et le golfe de Corinthe ou de Lépante au-delà du détroit de ce dernier nom. Un bras de la Méditerranée, pénétrant par le canal d'Otrante entre l'Italie d'un côté et l'Épire ainsi que l'Albanie et la Dalmatie de l'autre, forme le golfe appelé mer Adriatique. Enfin la Méditerranée vers le détroit des Dardanelles forme ce que les anciens Grecs appelaient mer Principale ou Archipelagos, et ce que les géographes modernes nomment Archipel. Cet archipel, au-delà du détroit des Dardanelles, forme lui-même le petit golfe à plusieurs issues, nommé improprement mer de Marmara, entre la côte de l'ancienne Thrace d'un côté et la côte opposée de l'Asie-Mineure de l'autre. A son tour, la mer de Marmara, ou la Propontide, communique par le détroit de Constantinople ou le Bosphore, avec ce qu'on appelle la mer Noire, limite méridionale de la Russie européenne. La mer Noire, nourrie par les plus grands fleuves de l'Europe centrale, reçoit encore par le détroit de Caffa ou le Bosphore Cimmérien, les eaux limoneuses des Palus-Méotides, improprement nommés par les modernes la *mer d'Azof* ou *Azov*.

L'océan Glacial arctique, qui ne baigne que l'ex-

trémité septentrionale de l'Europe, forme plusieurs golfes dont le plus considérable est nommé mer Blanche, qui est renfermé dans le gouvernement russe d'Archangel, et qui est, comme la mer de la Nouvelle-Zemble, exposée à de violentes tempêtes.

Quant à la mer Caspienne, qui baigne l'Europe depuis l'embouchure de la Kuma jusqu'à celle du Jaïk, et dont le niveau est inférieur de cent einquante-cinq pieds à celui de l'Océan, elle n'est, à proprement parler, que le plus grand lac du globe, et la plus grande partie de ses côtes appartient à l'Asie.

Le mouvement général de la Méditerranée se dirige de l'est à l'ouest; mais la réaction des eaux contre les côtes donne lieu à plusieurs courans latéraux opposés. Les détroits donnent aussi naissance à des courans locaux très variables, comme le phare de Messine ou la Charybdis des anciens, et l'Euripe, entre le continent et l'île de Nègrepont. Les marées dans la Méditerranée ne se font sentir que très légèrement; on a cru les remarquer dans le golfe Adriatique et dans le golfe de la Grande-Syrte qui touche à l'Afrique.

Les mers que nous venons d'indiquer bordent le continent européen sur une ligne de cinq mille cinq cents lieues, tandis qu'il ne tient au continent asiatique que par une ligne de huit cent quatre-vingts lieues. Ces mers sont, comme l'observe Malte-Brun, d'une haute importance pour l'Europe. En effet, au nord elles nous séparent des terres glaciales du pôle boréal; au midi elles nous garantissent des chaleurs de l'Afrique; partout elles ouvrent un accès au commerce et à la navigation des peuples.

La Méditerranée a une surface totale de cent trente-un mille neuf cent quatre-vingts lieues carrées de vingt-cinq au degré; celle de la mer Noire avec la mer d'Azov est de vingt-trois mille sept cent cinquante lieues; celle de la mer Caspienne de dix-huit mille six cents lieues; celle de la mer Blanche de cinq mille lieues; celle de la Baltique entière de dix-sept mille six cent quatre-vingts lieues, y compris le golfe de Bothnie, qui a séparément cinq mille cent lieues carrées, et le golfe de Finlande, qui a deux mille trois cents lieues carrées. La mer d'Allemagne ou mer du Nord, en la bornant par le cap Stat en Norwége, les îles Shetland et le promontoire de Lindesness, a trente-deux mille lieues carrées; le canal d'Irlande a trois mille quatre cents lieues carrées; et la Manche trois mille sept cents lieues carrées.

La Baltique a cent soixante-dix lieues de côtes rocailleuses, et extrêmement hautes et escarpées au sud et au sud-est de la Suède; cinq cent quatre-vingts lieues de côtes de moyenne élévation au nord de la Suède et d'une partie de la Russie, et trois cent quatre-vingts lieues de côtes, la plupart basses

et sablonneuses pour le reste du littoral de Russie, de Prusse et d'Allemagne. La profondeur de cette mer est rarement de plus de cinquante brasses, et pendant les vents du nord ses eaux s'adoucissent au point de pouvoir servir aux usages domestiques.

La mer d'Allemagne ou mer du Nord est divisée par quelques géographes en deux parties; l'une portant le nom de mer d'Allemagne, pour la partie qui s'étend du Pas-de-Calais à l'extrémité du Danemark, royaume dans le voisinage duquel on la nomme aussi mer Cimbrique; et l'autre portant le nom de mer du Nord pour la partie supérieure qui s'étend jusqu'à l'Islande. Cette mer est sujette à de fortes marées; ses eaux, plus douces que celles de l'Océan, sont grasses et limoneuses; elles donnent vers le soir une lueur que les marins appellent morillo; elles se couvrent fréquemment de brouillards épais, retombant sur le rivage en une rosée amère et saline qui nuit à la végétation des arbres, mais qui donne aux plantes une verdure plus fraîche et plus belle.

Les amas d'eau douce que renferme l'Europè sous le nom de lacs n'égalent pas ceux de l'Amérique septentrionale; cependant ils ont aussi leur importance. La région la plus remarquable en ce genre est celle où se trouvent les sources du Volga au sud, la mer Baltique à l'ouest, et la mer Blanche

au nord-ouest. La masse d'eau qu'elle comprend, si elle était réunie en une seule, égalerait presque le golfe de Finlande. Les principaux lacs de cette région sont le lac Ladoga, qui a huit cent cinquante lieues carrées, et le lac Onéga, qui a quatre cent trente lieues; vient ensuite le lac Saïma, en Finlande, qui a deux cent dix lieues. Les autres lacs ont des dimensions plus petites.

La Scandinavie a aussi de beaux lacs, tels que le lac Wener, qui a deux cent quatre-vingts lieues carrées; celui de Weter, qui a cent dix lieues; celui de Mœlar avec une superficie de cent lieues. Les divers lacs de cette région occupent environ huit cents lieues carrées. Ils sont, à un ou deux près, tous placés sur le penchant méridional et le penchant oriental de la chaîne de montagnes qui parcourt la Suède et la Norwège. Tous ceux de la Russie septentrionale sont au contraire sur les versans orientaux de cet empire. Au reste, les uns et les autres s'écoulent dans la Baltique, et Malte-Brun les regarde comme les sources de cette mer intérieure.

Les plaines au sud de la mer Baltique présentent aussi quelques contrées renfermant de petits lacs. La chaîne des Alpes en a de moins grands que les monts scandinaves. Ceux des versans méridionaux sont le lac Majeur, qui a vingt lieues carrées; le lac Garda, qui a vingt-quatre lieues carrées, et quelques autres. La pente septentrionale offre le lac des Quatre-Cantons dont l'étendue est de treize lieues carrées; le lac de Neuchâtel de quinze lieues carrées; celui de Zurich de dix lieues carrées; celui de Constance, de trente-huit lieues carrées; et une foule d'autres peu étendus. Tous ces lacs réunis peuvent comprendre une surface de cent quatre-vingts lieues carrées. La pente occidentale des Alpes ne contient guère que le lac de Genève, avec une superficie de quarante-quatre lieues carrées.

Dans toute l'Europe occidentale, surtout dans le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre, on trouve extrêmement peu de lacs. En Irlande on en voit un grand nombre, dont quatre ou cinq ont une superficie égale à celle du lac de Zurich.

Considérée par rapport aux aspérités plus on moins considérables de sa surface, l'Europe semble se partager naturellement en deux moitiés, c'est-à-dire en Haute et Basse-Europe. Depuis Londres et Paris jusqu'à Moscou et Astrakan, les terres ont peu d'élévation; de Lisbonne à Constantinople s'offre une suite de terres hautes, avec une grande variété de coupes et de pentes, les unes exposées aux vents froids du nord, les autres aux vents chauds du midi; presque partout des limites naturelles séparent les nations, comme des défilés, des baies ou des rivières à franchir. Au surplus, écoutons comment M. Bruguière, dans un ouvrage couronné par la Société royale

de Géographie 1, envisage l'orographie 2 de l'Europe.

«Si un observateur, placé à la cime du Mont-Blanc<sup>3</sup>, pouvait embrasser de ses regards l'Europe tout entière, il verrait que le sommet sur lequel il se trouve est le point le plus culminant et presque le centre d'une longue suite de montagnes, qui commence au cap Saint-Vincent et va finir à l'est et au nord-est, d'une part au cap Matapan, de l'autre, au bord de la mer Noire, et encore plus au nord près des frontières de l'Asie.

« Si l'immensité de cette vue lui permettait de suivre toute la courbe que décrit la principale ligne, s'il pouvait en reconnaître les directions, et distinguer en même temps ses sinuosités, ses ramifications et ses coupures, il verrait que plusieurs anneaux détachés de la grande chaîne, mais qui paraissent être son extrémité occidentale, traversent en divers sens la péninsule hispanique; qu'une barrière formidable s'élève entre la France et l'Espagne, et que cet énorme rempart, composé de sommités arides, aiguës et souvent inaccessibles, se

<sup>•</sup> Orographie de l'Europe. Un volume in-quarto, formant le tome III du Recueil de voyages et de Mémoires de la Société royale de Géographie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mot, qui signifie représentation de montagnes, vient du grec oros, montagne, et de grapho, je décris.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le Mont-Blanc est, comme chacun sait, la plus haute cime de l'Europe.

prolonge au nord-ouest de ce dernier royaume, pousse vers le sud des contre-forts qui atteignent le Duero, et va se terminer au nord de l'Océan par les caps Ortégat et Finistère. Il observerait que le tronc principal, prenant ensuite sa direction la plus générale, celle du sud-ouest au nord-est, étend ses branches sur une partie de la France, et couvre le sol volcanique de l'Auvergne. Il remarquerait aussi que les montagnes de la rive occidentale du Rhône s'abaissent considérablément au-dessus de Lyon, deviennent à peine visibles dans la Bourgogne, et se lient, près des sources de la Saône, à une rangée de hauteurs qui courent d'abord dans le même sens que le Rhin, le traversent ensuite au-dessus de Mayence, et vont se perdre en Allemagne. S'il jetait les yeux sur le bassin où le Doubs décrit tant de circuits, il verrait plusieurs chaînous que leur situation parallèle au centre de la chaîne, leurs pentes adoucies vers la Franche-Comté et leurs escarpemens opposés au lac de Genève, lui feraient aisément reconnaître pour une dépendance de la masse colossale sur laquelle il serait placé. Dans la partie du système la plus rapprochée de lui, il le verrait séparer la France de l'Italie, couvrir d'aspérités la Suisse et le Tyrol, s'enfoncer au sud-est jusque dans l'Albanie, et former ainsi une des parois de l'Adriatique; tandis que l'autre mur de ce vaste bassin, tel qu'il dut exister dans les temps reculés, XLVI.

serait tracé par l'embranchement très remarquable qui commence aux sources de la Bormida et parcourt l'Italie dans toute sa longueur. Au-delà du golfe de Gênes, et dans cette même direction, notre observateur découvrirait deux grandes îles dont la charpente est une chaîne de montagnes qui s'éloignent directement au sud, et que la mer coupedroit en deux parties inégales. Si, en se portant de ce côté, ses regards étaient attirés par le premier des volcans de l'Europe, il reconnaîtrait une continuation de la chaîne italique dans les deux rangées de hauteurs qui se croisent à Nicosia, et donnent à la Sicile une forme triangulairé. Sur la frontière méridionale de la Servie, et presque sous le parallèle où l'archipel illyrien se termine, la chaîne se fourche: il en verrait une branche se porter vers la Grèce, tandis que l'autre se replie à l'est et au sud-est, jusqu'au bord de la mer Noire et de la Propontide. Au nord de ce dernier rameau, et sous le méridien du golfe de Salonique, il distinguerait une file de montagnes qui, se dirigeant d'abord perpendiculairement au cours du Danube, est coupée par ce fleuve aux environs d'Orsova, et se courbe ensuite de manière à envelopper la Transylvanie, la Hongrie, la Moravie et la Bohême. A l'ouest de ces dernières hauteurs il apercevrait encore quelques groupes de petites montagnes disséminées sur l'Allemagne occidentale; mais au-delà de ces faibles éminences il ne verrait plus que de vastes plaines qui s'étendent jusqu'au bord de la Baltique et de la mer du Nord. Si sa vue pénétrait au-delà de ces mers, il découvrirait les collines de l'Angleterre qui atteignent leur plus grande élévation dans le pays de Galles, celle de l'Écosse dont la structure et la constitution géognostique i sont si remarquables; et, dans un éloignement plus grand encore, il distinguerait les montagnes de la Scandinavie, blanchies par des neiges perpétuelles, qu'elles doivent bien moins à leur hauteur qu'à leur proximité du pôle boréal.

« Si l'observateur que nous supposons jouissait de ce spectacle admirable pendant les dernières chaleurs de l'été, quand la neige a disparu des hautes sommités où elle ne reste pas toute l'année, l'éclat de celles qui n'en sont jamais dépouillées lui servirait à reconnaître les points les plus élevés. Il serait frappé de la blancheur que plusieurs sommets conservent constamment sous le ciel brûlant de Grenade. Il apercevrait la neige dans la Galice et dans les Asturies; l'immense boulevard qui sépare l'Espagne de la France lui en montrerait aussi. Il n'en remarquerait pas dans l'intérieur de ce dernier royaume ni sur toute l'étendue de l'Italie; mais la partie cen-

<sup>1</sup> Geos, terre, et gnosis, connaissance, forment le mot géognosie, science qui explique la substance, la structure, la situation des grandes masses de la terre.

trale de la chaîne offrirait à ses yeux, depuis la source du Pô jusqu'à la Drave, une multitude de montagnes dentelées ou à la forme pyramidale, dont les flancs sont recouverts de neige dépuis le sommet jusqu'à treize ou quatorze cents toises audessus de la mer. Il distinguerait encore le faîte de quelques montagnes de l'Albanie, près des sources de l'Aoüs, peut-être aussi quelques cimes du Balkan; mais en avançant au nord, il n'en verrait plus que de la Norwége, si ce n'est cependant vers la limite septentrionale de la Hongrie, où il discernerait à peine la pointe d'un seul pic, qui arrive tout justement à la hauteur où dans ce climat la neige ne fond plus.

«L'observateur, auquel nous avons accordé la faculté d'étendre ses regards depuis les glaciers de la Savoie jusqu'aux confins de l'Europe, s'apercevrait que les montagnes de cette belle partie de la terre ne forment pas une ligne unique, qu'elles ne se rattachent pas à une seule et même chaîne. Il reconnaîtrait, il est vrai, que plusieurs coupures sont accidentelles et n'établissent pas une véritable solution de continuité. Il ne considérerait point, par exemple, le passage que le Danube s'est frayé à Orsava, le défilé où l'Elbe coule près de Schandau, et la séparation que le Rhône a faite au fort de l'Écluse, entre les Alpes et le Jura, comme les points de départ de nouvelles chaînes de montagnes; mais

quelle que puisse avoir été, dans une haute antiquité, la liaison des collines de l'Angleterre avec celles de la Picardie, ou des Apennins avec les montagnes de la Corse, les bras de mer spacieux qui séparent aujourd'hui ces contrées ne lui permettraient pas plus de les comprendre dans les mêmes systèmes des montagnes, qu'il n'est permis de confondre les sommets de l'Espagne avec le Mont-Atlas, ou les ramifications de l'Hémus avec les cimes neigeuses de l'Anatolie. Nous croyons, par conséquent, que cet observateur reconnaîtrait en Europe sept principaux massifs ou systèmes de montagnes, dont celui du centre, beaucoup plus considérable que tous les autres ensemble, renferme une grande partie des hauteurs de la France, celles de la Suisse, de l'Italie, de la Turquie, de la Hongrie et de l'Allemagne. On peut nommer ce massif alpique, parce que les Alpes sont le nœud d'où dérivent toutes les branches qui le composent. Ce système aussi peut être divisé en cinq groupes, et chacun de ces groupes est divisible en un certain nombre de chaînes ou de chaînons qui sont tous liés entre eux, mais que l'on désigne par des noms particuliers. Au sud-ouest du massif alpique, les montagnes de la péninsule en forment un autre, dont le centre est un dos très vaste et fort élevé qui supporte les cimes de la Guadarrama, les monts de Tolède et ceux de la Sierra-Morena. L'ancien

nom d'Hespérie, que sa situation reculée vers le couchant fit donner à l'Espagne, peut être appliqué à ce massif. La Corse et la Sardaigne, dont l'antique liaison n'est pas douteuse, et qui sont en quelque sorte encore jointes par le petit archipel de la Madeleine, forment un troisième système qu'on peut appeler Sardo-Corse ou Cyrnos-Ichnusique, mot composé des noms par lesquels ces deux îles furent connues chez les Grecs. Les anciens noms Cimmériens (les montagnes de la Crimée), sont évidemment un prolongement du Caucase; mais comme toutes nos conventions géographiques les font dépendre de la partie de la terre que nous habitons, nous en formons le massif taurique. Au nord de celui-ci, et au centre de la Russie d'Europe, un plateau vaste et peu élevé voit naître la Duna, le Volga et le Borysthène. Ce plateau et les monticules qui lui sont attenans au sud-ouest, sous le nom de monts Wolchouski, et au nord-est, sous celui de monts Schemokouski, sont généralement appelés monts Valdaï. Peut-être conviendraitil de ne pas mettre ces faibles élévations au rang des montagnes; mais comme elles ont une grande importance, parce qu'elles établissent la ligne de partage entre les eaux de la Baltique et de la mer Blanche d'un côté, et celles de la mer Noire et de la mer Caspienne de l'autre, nous les considérons comme le centre d'un système que nous nommons sarmatique. L'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande constituent le massif britannique. En suivant le principe que nous avons posé, il faudrait peut-être classer à part cette dernière île, car le canal du Nord qui la sépare du Cantire a une largeur assez considérable, et si elle fut autrefois réunie à l'Écosse, comme les observations géologiques permettent de le croire, ce ne peut être que dans les premiers temps de notre globe : néaumoins, comme l'ancienne Hibernie a peu d'étendue, nous la joignons ici à la terre voisine dont elle dépend. Le septième et dernier massif se compose des Alpes scandinaves, c'est-à-dire de cette longue chaîne qui occupe le nord-est de l'Europe, où elle forme maintenant une presqu'île, après avoir été probablement autrefois le noyau d'une île très grande. Nous désignons ce massif sous le nom de système scandinavique.»

Le système hespérique se compose de toutes les montagnes qui couvrent la péninsule et de celles qui séparent l'Espagne de la France. Il comprend trois groupes isolés, que l'on peut distinguer en groupe méridional, groupe central et groupe septentrional. Le premier se replie fortement sur luimême et décrit une sorte de S depuis les pointes de Roca et de Tarifa jusqu'aux montagnes de Tolède, en poussant un long éperon dont le cap Saint-Vincent est une extrémité. Le second est formé par la

chaîne ibérique, qui descend obliquement de la source de l'Èbre aux bords de la Ségura, et puis va se terminer au cap Roca. Le troisième contient la chaîne pyrénaïque dans toute sa longueur, depuis le cap Cervère jusqu'à l'embouchure du Duero: il comprend les montagnes de l'occident de l'Europe, autrement dites les Pyrénées, et forme ainsi la frontière naturelle de la France et de l'Espagne, sur une longueur de près de cent lieues, c'est-à-dire d'une mer à l'autre.

Le système alpique a dans un groupe occidental les Cévennes, suite de montagnes que l'on peut considérer comme étrangères aux Pyrénées, bien qu'elles n'en soient séparées que par une coupure, le col de Narouze. La direction de ce groupe est d'abord droit au nord-est jusqu'au mont Pilat, l'un des sommets les plus remarquables du Lyonnais; mais à partir de ce point, la chaîne se dirige au nord jusqu'au canal du Centre, qui la sépare de la Côte-d'Or. La longueur de cette même chaîne est d'environ cent vingt lieues, dont cinquante-sept depuis le commencement des montagnes Noires jusqu'à la source de l'Allier, et soixante-trois depuis cette source jusqu'à l'extrémité des montagnes du Charolais. Le faîte des Cévennes sépare les bassins de la Garonne et de la Loire de ceux du Rhône et de la Saône; c'est-à-dire qu'il établit dans toute sa longueur la ligne de partage entre les eaux qui se

rendent dans l'Océan et celles qui se jettent dans la mer Méditerranée. Les Cévennes sont par là tributaires de ces deux mers à la fois, de la Méditerranée par le versant oriental, et de l'Océan par le versant occidental. Les Pyrénées sont aussi tributaires de ces deux mers, mais dans un sens tout différent, suivant leurs pentes et leurs directions.

Le canal du Centre, au nord duquel se terminent les Cévennes, est dominé sur sa rive septentrionale par les collines de la Côte-d'Or, à la suite desquelles succède le plateau de Langres; puis viennent les Vosges, dont la chaîne a une longueur à peu près égale à celle des Cévennes, c'est-à-dire cent vingt lieues. Ces Vosges ont souvent une forme arrondie, ce qui leur a valu le nom de ballons. Les montagnes de la Côte-d'Or et le plateau de Langres sont couronnés de bois, tandis que leurs coteaux sont enrichis de vignobles. Les Vosges ont de très belles forêts de sapins, et la végétation couvre ses plus hauts sommets. Les Vosges; ayant quatre pentes principales, versent leurs eaux dans quatre mers; celles qui coulent au sud-est, à l'est et au nord, sont conduites dans la Méditerranée par la Saône, ou dans la mer du Nord par le Rhin. Les rivières des pentes méridionales et occidentales vont se rendre dans l'Océan et dans la Manche. Quoique la neige se conserve une partie de l'année dans

quelques anfractuosités des Vosges, les plus hauts sommets de cette chaîne n'atteignent pas la ligne des neiges perpétuelles, qui serait à ce climat audessus de treize cents toises, tandis que le ballon des Vosges ne dépasse guère sept cents toises.

Quelques élévations de terrain dont la direction est du nord au sud, depuis Giromagny jusqu'à Montbelliard, établissent la liaison des Vosges avec le Jura. La partie du Jura la plus voisine des Alpes est aussi la plus élevée; il s'abaisse graduellement en s'éloignant de cette chaîne colossale. Vu du lac de Genève, le Jura se présente comme une longue muraille, dont la hauteur est d'environ cinq cents toises. Sur cette ligne, d'ailleurs peu ondulée, on aperçoit quelques éminences qui sont les plus hautes sommités de la chaîne; ce sont entre autres le Reculet, le mont Tendre, le Colombier et la Dôle, tous quatre points culminans. Le mont Terrible qui avait donné son nom à un ancien département de la France, est moins élevé, et il paraît que le mot terrible est une corruption de celui de terri, qu'on dit être le vrai nom de cette montagne.

Le Jura se rattache par divers points à la masse centrale des montagnes européennes. Son extrémité méridionale au-dessus du fort de l'Écluse, ainsi que le remarque M. Bruguière dans son Orographie, a des couches absolument semblables à celles du mont Vouache : ce qui démontre que le petit espace

par lequel il est séparé de cette partie des Alpes est une coupure que le Rhône a faite. La réunion a également lieu dans le canton de Zurich, à l'aide du Legherberg et des montagnes qui coupent le bassin inférieur de la Limat; mais cette liaison se manifeste bien mieux encore dans le pays de Vaud, où la petite suite de hauteurs, connue sous le nom de Jorat, se détache des Alpes calcaires, du Molesson et du Jamau, court à l'ouest et au nord-ouest, et va se joindre au Jura près de la ville de Lassara. Cette chaîne forme, au nord-est, le bassin du Léman, et sépare les eaux qui se rendent dans l'Océan de celles qui courent vers la Méditerranée; car les pentes du nord versent leurs eaux dans la Broye, qui va se joindre à l'Aar et descend avec lui dans le Rhin, tandis que les eaux du versant méridional tombent dans le lac de Genève.

Le groupe central de l'Europe est celui des Alpes, mot dérivé du celte alb ou alp, dont le sens est montagne. Ce mot a été souvent employé par les anciens pour désigner de grandes élévations.

Les Alpes forment cette longue suite d'aspérités qui commence au bord de la Méditerranée, entre la Ligurie et le Piémont, sépare le bassin du Rhône de quelques affluens du Pô, et s'étend à travers la Suisse, les Grisons et le Tyrol jusqu'aux sources de la Drave et de la Salzach. Au point où ces dernières rivières prennent naissance, la chaîne se divise en

deux principales lignes de montagnes. Celle du nord couvre le pays de Salzbourg, la Styrie et l'Autriche, tandis que la rangée du sud, après avoir séparé la Carinthie du pays vénitien, se subdivise encore près des frontières de l'Illyrie en deux branches qui renferment le bassin de la Save. La plus septentrionale des deux va dans l'Esclavonie jusqu'auprès de Brodi, et l'autre semble se terminer au fond du golfe de Quarnero et sur les bords de la Kulpa. Les montagnes qui, au-delà de cette rivière, se dirigent au sud-est vers la Dalmatie, ont été appelées par quelques géographes allemands Alpes dinariques. Elles font aussi partie du système alpique, et ne sont même pas totalement séparées du groupe central, mais elles semblent appartenir au mont Hémus.

L'étendue de la ligne courbe que forme cette longue suite de montagnes est de deux cent soixante lieues environ depuis Savona jusqu'à Fiume, de deux cent quatre-vingts depuis le même point jusqu'à Presbourg, et de trois cent vingt lieues jusqu'à Brodi. Sa largeur est de trente à quarante lieues dans la Suisse et dans les Grisons, sous les méridiens du Saint-Gothard et du Septimer; elle est même de soixante et quelques lieues dans le Tyrol.

Toute cette chaîne prend différens noms qui furent donnés par les Romains, et que les modernes ont conservés; savoir: Alpes maritimes, Alpes cottiennes, grecques, pennines, helvétiques, rhétiennes, noriques, carniques et juliennes.

Les Alpes maritimes commencent à la vallée de Savona, 6 degrés 13 minutes à l'orient de Paris, et se développent jusque dans le voisinage du mont Viso. Leur longueur est de quarante lieues. Moins élevées que celles de la Savoie et de la Suisse, elles augmentent progressivement de hauteur, à mesure qu'elles avancent au nord. La Sarsa Morena, montagne située près de la source de la Stura, est dépouillée de neige pendant deux ou trois mois de l'année; mais les hauteurs qui avoisinent le mont Viso atteignent la ligne des neiges perpétuelles. La Bormida, le Tanaro, le Var et le Verdon sont les principales rivières qui sortent de cette partie de la chaîne.

Les Alpes cottiennes, dont le nom vient de Cottius, petit prince qui avait sa résidence à Suze, au pied de ces monts, et qu'Auguste, maître des Gaules, maintint dans son gouvernement, partent du mont Viso et s'étendent jusqu'au mont Cenis. Leur longueur est de vingt-cinq lieues. Les rameaux qui s'en détachent vers l'est ont peu d'étendue; ceux de l'ouest couvrent une partie de la Haute-Provence et du Dauphiné, sous les noms de Hautes et Basses-Alpes, et s'étendent jusqu'au Rhône. Le Pô, la Durance et la Drôme prennent leurs sources dans les

Alpes cottiennes, et la route du mont Genèvre est une de leurs merveilles.

Les Alpes grecques, ainsi nommées par les Romains, parce qu'ils croyaient qu'Hercule les avait traversées en revenant d'Espagne sont comprises entre le mont Cenis et le col du Bonhomme. Une grande partie des montagnes de la Savoie appartient à cette section dont la longueur est d'une vingtaine de lieues. Le petit Saint-Bernard en dépend, de même que le mont Cenis sur le col. duquel passe la belle route de ce dernier nom. L'Isère est la plus remarquable des rivières qui sortent des Alpes grecques.

Les Alpes pennines, mot dérivé du celte penn, qui signifie tête, se développent depuis le col du Bonhomme jusqu'au mont Rosa. Elles comprennent les trois points culminans de la chaîne, savoir : le mont Blanc, le mont Rosa et le mont Cervin. Les plus vastes glaciers de l'Europe entourent les bases de ces montagnes, d'où il ne sort cependant aucune rivière considérable. Cette circonstance tient à la proximité des deux vallées longitudinales dans lesquelles coulent le Rhône et le Pô; les cours d'eau que produisent les glaciers des Alpes pennines se perdent dans ces fleuves avant d'avoir pu acquérir de grandes dimensions. La distance entre le col du Bonhomme et le mont Rosa est d'environ vingt lieues.

Le mont Blanc, situé à l'ouest du Grand Saint-Bernard, s'élance comme une immense pyramide au-dessus d'un vaste assemblage d'autres pics et de glaciers. On évalue sa hauteur à deux mille quatre cent soixante-cinq toises. Six glaciers le séparent des montagnes voisines; ses flancs en offrent encore deux autres. A partir de sa cime jusqu'au quart environ de sa hauteur, une couche de neiges éternelles le recouvre, et laisse apercevoir à peine quelques rochers, si ce n'est sur la face qui regarde l'Italie et qui semble taillée presque à pic. La cime du mont Blanc ne présente point un plateau, mais bien une espèce de dos d'âne ou d'arête allongée dans la direction de l'est à l'ouest, tellement étroite en quelques endroits que deux personnes ne pourraient y marcher de front.

Les Alpes helvétiques, nommées lépontiennes, du nom des Lepontii, anciens habitans de la contrée où naissent le Rhin, le Rhône et le Tésin, sont comprises entre le mont Rosa et le Bernardino, montagnes situées à vingt lieues l'une de l'autre. A l'est du Luckmanier, partie du mont Adule qui communique au Saint-Gothard, les montagnes qui entourent le val Blegno inclinent au sud et vont se joindre au Bernardino. La branche la plus élevée et la plus remarquable des Alpes helvétiques ou de la Suisse est celle qui, en courant parallèlement au faîte, forme la paroi septentrionale du Valais,

depuis le massif du Saint-Gothard jusqu'au lac de Genève.

Parmi les sommités les plus remarquables des Alpes helvétiques ou lépontiennes, il faut citer le Saint-Gothard, vers lequel le Rhône et le Rhin ont leur source; et le Simplon, sur le col duquel les Français ont ouvert, en 1805, une route qui étonne l'imagination.

Les Alpes rhétiennes ou rhétiques couvrent une partie de l'ancienne Rhétie, et se composent de montagnes des Grisons et du Tyrol. Elles commencent au Bernardino et finissent au pic des Trois-Souverains. Leur longueur est d'environ soixante lieues. Dans la partie occidentale est la branche qui porte le nom d'Arlberg et de Vorarlberg; et le prolongement de ces montagnes, qui couvre la contrée située entre le Lech et le lac de Constance, est ce qu'on appelle les Alpes d'Algau ou Alpes algaviennes. Le versant septentrional des Alpes rhétiennes donne naissance à plusieurs grandes rivières: l'Iller, le Lech, l'Isar et l'Inn, toutes tributaires du Danube. La pente sud voit naître l'Adda, l'Oglio et l'Adige.

Les Alpes noriques tirent leur dénomination de la province romaine appelée Noricum. Elles se dirigent à l'est vers la Hongrie, tandis qu'une de leurs branches, la plus remarquable par sa hauteur, court du sud-ouest au nord-est jusqu'à Vienne. Le faîte de cette ligne de montagnes porte dans le pays le nom de Tauern, qui veut dire tour. Deux rangées de hauteurs accompagnent le faîte norique, une au sud et l'autre au nord. La première, qui sépare la vallée de la Muhr de celle de la Drave, fait partie des Alpes de Styrie. Toutes les eaux qui sortent des Alpes noriques rentrent dans le Danube. La longueur des Alpes noriques est d'environ quatre-vingt-dix lieues.

Les Alpes carniques couvrent le pays des anciens Carni, peuple qui habitait au sud du Noricum. Cette chaîne n'est interrompue nulle part depuis le lac où la Brenta prend sa source jusqu'à Tarvis. Les Alpes carniques ont aussi une longueur d'environ quarante-cinq lieues, depuis Perine, à l'est de Trente jusqu'au col de Tarvis.

Les Alpes juliennes, qui font suite ou se lient aux Alpes carniques, tirent leur nom, suivant quelques-uns, de l'ancienne ville de Forum Julii, ou, suivant d'autres, d'un passage que Jules-César avait pratiqué dans ces montagnes. La terre se partage en deux branches dont la séparation a lieu au sudest de Tarvis, et ces branches bornent au nord et au sud-ouest le bassin de la Save. Près du célèbre lac de Kirknitz, la branche du sud-ouest se subdivise en deux rameaux, dont le plus occidental se porte vers Fiume, tandis que l'autre se dirige à l'est et se trouve séparé des Alpes dinariques par

le bassin de la Kulpa. La Save est la principale rivière des Alpes juliennes. Le revers sud voit naître le Lisonzo, qui coule vers la mer Adriatique.

Aux Alpes maritimes que nous avons d'abord nommées succèdent les Apennins, qui, à partir du col de Tende, en font un véritable prolongement vers l'Italie, et dans toute sa longueur jusqu'au détroit de Messine, leur extrémité la plus méridionale. Leurs cimes les plus hautes se trouvent dans la partie septentrionale du royaume de Naples; l'une d'elles, le mont Corno, atteint quatorze cent quatre-vingt-neuf toises au-dessus du niveau de la mer. L'aspect de cette chaîne apennine est triste; on n'y rencontre ni glaciers ni prairies verdoyantes; les pics sont le plus souvent nus et décharnés.

L'ensemble du système des Alpes offre, avonsnous dit, les sommets les plus élevés de l'Europe. Il occupe l'espace compris entre le 2° et le 13° degré de longitude est, et celui contenu entre le 37° et le 51° degré de latitude nord : il recèle une grande variété de minéraux. A la hauteur de quinze cents toises commence une région stérile, couverte de vastes amas de neiges et de glaces éternelles, désignées sous le nom général de glaciers. Ces glaciers se retrouvent dans des régions plus basses, dans le fond de certaines vallées où la glace s'est accumulée par des éboulemens de neige nommés avalanches,

qui se détachent et roulent avec un horrible fracas des sommets supérieurs.

Les plus grandes vallées des Alpes courent dans le sens de la chaîne ou à peu près dans la même direction. Les vallées transversales sont moins longues. La plus remarquable de ces dernières sert de bassin à l'Adige. La plus belle des vallées longitudinales est celle de la Drave viennent ensuite celle du Rhin et celle du Rhône ou le Valais. Comme le versant oriental et méridional des Alpes est en déclivité très forte, au lieu que le versant occidental et septentrional est en pente plus douce, il en résulte que, du côté de l'Italie, par exemple, les vallées des Alpes sont plus élevées que celles de France et d'Helvétie. Toutes ces vallées offrent, durant la bellesaison, d'innombrables troupeaux de vaches, de bœufs, de moutons et de chèvres; au-dessus des paturages et vers la région des neiges s'élèvent le bouquetin ou chamois et le lièvre blanc, ainsi que la marmotte et le grand aigle.

On ne peut franchir les Alpes que par des cols ou défilés presque tous fort élevés. Les armées romaines que l'on faisait passer de l'Italie dans les Gaules traversaient ou les Alpes maritimes le long de la mer, ou le col du mont Genèvre, ou celui du mont Cenis, ou le Petit et le Grand Saint-Bernard, ou le Saint-Gothard, ou le Bremen ou le col de Tarvis. Dans les premières années du XIX<sup>e</sup> siècle,

les armées françaises s'étant emparées de tous ces passages, le génie de Napoléon y fit pratiquer de magnifiques routes dont les plus célèbres sont celles du mont Cenis, du mont Genèvre et du Simplon, la merveille des merveilles en ce genre. Voici les hauteurs de quelques-unes de ces dépressions de faîte.

## Alpes maritimes.

| ,                                                |          | Hauteut<br>au-dessus de la mer |  |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Col de Tende, route de Nice à Turin              | 921      | toises                         |  |
| Col de Genestres, aboutissant au village d'En-   |          |                                |  |
| tragny                                           |          |                                |  |
| Col Longet, entre la vallée de l'Ubaye et celle  |          | •                              |  |
| de la Vraita                                     | 1618     |                                |  |
| Alpes cottiennes.                                |          |                                |  |
| Col du mont Viso                                 | 1665     |                                |  |
| Col de Servière, au sud-est du mont Genèvre      | 1197     |                                |  |
| Col du mont Genèvre, au nord-est de Briançon.    | 1013     |                                |  |
| Alpes grecques.                                  |          |                                |  |
| Col du mont Cenis                                | 1059     |                                |  |
| Col du Petit Saint-Bernard                       | 1125     |                                |  |
| Col de la Seigne entre le Petit Saint-Bernard et |          |                                |  |
| le Bonhomme                                      | 1263     | ,                              |  |
| Alpes pennines.                                  |          |                                |  |
| Col du Bonhomme, entre la vallée de l'Arve et    |          |                                |  |
| celle de l'Isère                                 | 1255     | 1                              |  |
| Col Ferret, au nord-est du mont Blanc            | 1195     | 1                              |  |
| Col du Grand Saint-Bernard                       |          | 5                              |  |
| Col du mont Cervin, entre le Piémont et le       | <b>;</b> |                                |  |
| Valais                                           | 1728     | }                              |  |

# Alpes lépontiennes.

| •                                                |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Col de Montemoro, entre le Piémont et le         |              |
| Valais                                           | 1398 toises. |
| Col du Simplondito                               | 1029         |
| Col de Grièsdito                                 | <b>122</b> 3 |
| Col du Saint-Gothard, entre la vallée de la      |              |
| Reuss et celle du Tésin                          | 1065         |
| Col de Luckmanier, entre la vallée de Levan-     |              |
| tine et celle de Medels                          | 957          |
| Col de Gemmi, entre le Valais et le canton de    |              |
| Berne                                            | 1158         |
| Col du Grimseldito                               | 1314         |
| Col de la Furca, entre le Valais et la vallée    |              |
| d'Urseren                                        | 1363         |
| Alpes rhétiennes.                                | •            |
| Col du Bernardino, entre la vallée du Haut-      |              |
| Rhin et celle de Misox                           | 1097         |
| Col du Splugen, entre la vallée du Haut-Rhin     |              |
| et le lac de Como                                | 1065         |
| Col du Brenner, entre la vallée de l'Adige et    |              |
| celle de l'Inn.                                  | <b>729</b>   |
| Col du mont Julien, entre les Grisons et la      |              |
| Haute-Engadine                                   | 1138         |
| Col de la Scaletta, entre l'Engadine et Davos.   |              |
| Alpes noriques.                                  |              |
| Col du Tauern de Radstadt                        | 800          |
| ColduSæmmering, entre l'Autriche et la Styrie.   | 490          |
| cordate mmering, entier Additione etlastyrie.    | 400          |
| Alpes carniques.                                 |              |
| Col de Calamenta                                 | 1049         |
| Col Grande                                       | 830          |
| Col de Kadin-Kofel, entre la Carniole et la val- |              |
| lée du Gail                                      | 1266         |
|                                                  |              |

### Alpes juliennes.

Col du Predil, entre Lisonzo et Tarvis..... 600 toises. Coldu Leobel, route de Laybach à Klagenfurth. 672

Après les Alpes, auxquelles nous avons cru devoir donner ici un peu de développement, viennent les montagnes de l'Hémus, qui se lient à la chaîne dinarique, sous le 44° degré de latitude nord. Le mont Hémus proprement dit court vers l'est jusqu'au rivage du Pont-Euxin. Il a plusieurs branches qui s'étendent vers la Grèce, et que, par cette raison, nous pouvons désigner sous le nom de montagnes helléniques.

Les Alpes et les monts Hémus sont séparés par le bassin du Danube d'un autre système de montagnes, que l'on appelle les monts Carpathes ou Krapacks. Ce système est avant-terrasse des Alpes, et aucun de ces sommets mesurés n'atteint neuf mille pieds, pendant que l'élévation générale est de quatre à cinq mille pieds, c'est-à-dire égale aux passages des chaînes alpines, mais il présente une grande largeur, et renferme de grands plateaux ou bassins élevés ou fermés, tels que la Bohême et la Transylvanie. C'est la chaîne la plus riche en or, en argent et en sel gemme; ces montagnes n'ont pas de glaciers ni de creux profonds comme les Alpes. Les principales parties de ce système sont les monts de

Transylvanie, appelés ainsi du nom d'une des provinces de l'empire d'Autriche, et connus des anciens sous le titre d'Alpes bastarniques. Cette chaîne du côté de l'est forme une limite entre l'empire d'Autriche et la Turquie d'Europe. Peu de montagnes renferment un système minéral plus varié. Les monts Carpathes proprement dits séparent la Hongrie de la Pologne, tandis que les monts Sudètes qui en dépendent séparent la Silésie de la Bohême, et qu'une branche appelée les monts métalliques, court entre la Bohême et la Saxe.

Le système des Carpathes, compris entre le 5° et le 30° degré de longitude est, c'est-à-dire à partir du cours du Rhin jusqu'à la source du Niémen, et le 44° et le 54° degré de latitude nord depuis le cours du Danube jusqu'à l'embouchure de l'Elbe, couvre en longueur un espace d'environ deux cent soixante-dix lieues; la largeur des terres hautes varie de dix à quarante lieues. Séparé dans toute sa longueur du système des Alpes par le cours entier du Danube, le système des Carpathes vient s'y rattacher vers le nord, derrière les sources de ce fleuve par les montagnes de la forêt Noire. S'il le dispute à celui des Alpes par l'étendue, il est loin de rivaliser en hauteur avec lui. Les sommets les plus élevés sont dans les Crapacks et ne dépassent point treize cent cinquapte toises. Cette élévation décroît rapidement à mesure que la chaîne s'avance vers

le nord ou vers le sud. Les glaciers, comme nous l'avons dit tout à l'heure, y sont inconnus, et les lacs y ressemblent à des marais. Ce vaste assemblage peut être considéré comme l'avant-terrasse des Alpes. Il forme une limite remarquable entre la végétation de l'Europe du nord et celle de l'Europe du midi; la vigne ne paraît pas pouvoir la dépasser au nord; la culture du riz et du maïs cesse en deçà; le seigle est au-delà plus répandu que le froment.

Vers les limites de l'Asie se présentent les monts Ourals; c'est moins une chaîne qu'un plateau, s'élevant insensiblement du milieu de la Russie, dans la direction est et nord-est, mais qui, étant couronnée d'une crête peu marquée, assise sur une base déjà élevée, paraît égaler dans son niveau absolu les montagnes de Saxe. Ce système n'arrive qu'à sept mille pieds au-dessus du niveau de la mer. Aucune des suites de collines et de rochers qui traversent la Russie ne lie distinctement les monts Ourals aux autres systèmes européens.

Le plateau de Waldaï, d'où descendent le Volga vers la mer Caspienne, la Duna vers la mer Baltique, et le Dniéper vers la mer Noire, n'est qu'une plaine haute, couronnée de collines de douze à treize cents pieds au-dessus du niveau de la mer. Ce plateau même, ainsi que le remarque le savant Malte-Brun, s'abaisse du côté de la Pologne, tellement que les sources de la Bérésina, du Niémen, du Pripetz se trouvent dans une plaine sans pente sensible, et à peine élevée de deux cents pieds au-dessus des mers où s'écoulent les eaux de ces rivières.

Vers le nord-ouest de l'Europe s'étend la chaîne des Alpes scandinaves ou dofrines. La direction de ces montagnes est du sud au nord, et la chaîne principale commence à l'extrémité méridionale de la Norwége, pour aller finir au cap Nord, qui s'avance dans l'océan Glacial arctique, à la partie du milieu où les Dofrines propres offrent le vrai caractère d'une chaîne. La Laponie et le sud-ouest de la Norwége sont deux plateaux couronnés de chaînes isolées. Les sommets les plus élevés de cette chaîne scandinavique n'atteignent que sept ou huit mille pieds. Une branche inférieure sous le nom de monts Sèves entre sur le territoire de Suède et s'y termine en collines. Des hauteurs à peine sensibles traversent la Laponie pour s'unir aux collines rocheuses de la Finlande.

Dans les îles Britanniques se trouvent les monts Grampians ou Calédoniens, dont l'élévation ne surpasse pas cinq cents pieds. Il y a aussi les monts Cambriques dans le pays de Galles.

Indiquons maintenant les points culminans des principales montagnes de l'Europe, d'après M. Bruguière et M. Balbi.

## . Système Hespérique.

| Chaine pæni-bettique ou Sierra-Neva                             | da.               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cerro de Mulhacen                                               |                   |
| Chatne marianique.                                              |                   |
| Sierra Sagra                                                    | 928<br>860<br>638 |
| Chaine oreto-hernicienne ou Sierra de To                        | olede.            |
| Sierra de Guadalupe                                             | 800<br>333        |
| Chatne carpeto-vettonique.                                      |                   |
| Sierra de Gredos  Penalara  Pierra d'Estrella  Monte Cintra     | 1286<br>1077.     |
| Chaine celtibérienne.                                           |                   |
| Moncayo                                                         | 1500<br>850       |
| Pyrénées gallibériques.                                         | •                 |
| Maladetta ou pic Nethou.  Pic Posets.  Mont Perdu.  Le Canigou. | 1764              |
| Pyrénées cantabriques.                                          | • ·               |
| Sierra d'Aralar                                                 | 1100·             |
| Pyrénées asturiques.                                            |                   |
| Pena de Peneranda                                               |                   |

# Pyrénées gallaïques.

| Pena Trevinca                         |
|---------------------------------------|
| système gallo-francique.              |
| Cévennes.                             |
| Pic montant                           |
| La Lozère                             |
| Mont Mezenc, en Vivarais: 910         |
| Mont Pilet                            |
| Chaines des Vosges.                   |
| Ballon                                |
| Mont Tonnerre                         |
| Mont Afrique, près Langres 293        |
| Montagnes d'Auvergne.                 |
| Puy de Sancy, dans les monts d'Or 973 |
| Plomb du Cantal                       |
| Puy-de-Dôme. 758                      |
| SYSTÈME ALPIQUE.                      |
| Alpes maritimes.  Mont Pelvo          |
| Mont Delvo                            |
| Montagne de Lure                      |
|                                       |
| Alpes cottiennes.  Mont Olan          |
| •                                     |
| Mont Pelvoux de Valouise              |
| Mont Viso 1968                        |
| Mont Genèvre                          |
| Alpes grecques.                       |
| Mont Iseran 2076                      |
| Petit Saint-Bernard                   |

## Alpes pennines.

| Mont Blanc                   |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| Mont Rosa                    |            |  |
| Mont Cervin                  |            |  |
| Mont Combin                  |            |  |
| Le Géant                     | 2158       |  |
| Alpes lépontiennes.          |            |  |
| Simplon                      | 1805       |  |
| Saint-Gothard                |            |  |
| Alpes rhétiennes.            | ,          |  |
| Orseler-Spitz                | 2010       |  |
| Monte dell'Oro               |            |  |
| Alpes noriques.              |            |  |
| Oross-Glockner               | 1998       |  |
| Alpes bernoises.             |            |  |
| Iung-Frau                    | 2145       |  |
| Jorat                        | 639        |  |
| Le Jura.                     |            |  |
| Le Reculet                   | <b>880</b> |  |
| La Dôle                      | 860        |  |
| Alpes carniques.             |            |  |
| Marmolata                    | 1553       |  |
| Le Grand-Nabois              |            |  |
| Alpes juliennes.             |            |  |
| Mont Terglou                 | 1699       |  |
| Monte Maggiore               | 715        |  |
| Apennins.                    |            |  |
| Monte Cimone                 | 1091       |  |
| Monte Cavallo ou Monte Corno |            |  |
|                              |            |  |

| GÉNÉRALITÉS.                                                              |                     | 45      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| Mont Amaro  Mont Etna                                                     |                     | toises. |
| système slavo-hellénique.                                                 |                     |         |
| Monte Dinara.  Balkan.  Mont Parnasse.  Tamoros.  Mont Olympe.  Mont Æta. | 1400<br>900<br>1000 |         |
| Mont Githéron                                                             | 650                 |         |
| SYSTÈME CARPATHIEN.                                                       |                     |         |
| Monts Carpathes.                                                          |                     |         |
| Ruska Poyana                                                              | 1500                | `       |
| Le KiesenkopeLe Keilberg, dans l'Elgebrige                                | 825<br><b>651</b>   |         |
| Monts Kercyniens.                                                         | •                   |         |
| Le Feldberg Le Hohenberg                                                  | 731<br><b>525</b>   |         |
| SYSTÈME SCANDINAVIQUE.                                                    |                     |         |
| Monts Thuliens.                                                           |                     |         |
| Le Sognefield                                                             |                     |         |
|                                                                           | 1212                | !       |
| Le Skagstlos-FindLe SneehattenLe Sulitelma                                | 1270                |         |

#### SYSTÈME BRITANNIQUE.

#### Monts Grampians.

| Ben-Nevis              | 682 toises. |
|------------------------|-------------|
| Monts Cheviots.        | . \         |
| Le Lowther             | 490         |
| Chaine centrale.       |             |
| Le Snowdon             | 556         |
| Chatnons de l'Irlande. |             |
| Le Karran-Tual         | 534         |
| Le Snieb-Dorin         | 492         |

Après avoir fait connaître les principales montagnes de l'Europe, leurs chaînes, leurs défilés et leurs points culminans, nous pouvons indiquer les principaux fleuves ou principales rivières qui en descendent, en rangeant toutefois ces cours d'eau d'après les mers qui les reçoivent.

Malte-Brun établit neuf bassins ou réservoirs des fleuves; savoir: bassin de l'océan Glacial, bassin de la mer Baltique, bassin de la mer du Nord, bassin de l'océan Atlantique, deux bassins de la Méditerranée, un bassin de la mer Adriatique, bassin de la mer Noire et bassin de la mer Caspienne.

Dans le bassin de l'océan Glacial se rendent, la Petzora, qui descend des monts Ourals, et dont le cours est de cent cinquante lieues; la Metzen, qui descend de la pente nord du plateau de Russie et dont le cours est de cent lieues; la Dwina, qui des-

cend du même plateau, et dont le cours est de cent soixante lieues; l'Onéga, qui descend du même plateau encore, et dont le cours est de soixante-dix lieues; la Tana, qui vient du penchant nord-est des monts Scandinaves, et dont le cours est de cinquante lieues.

Le bassin de la mer Baltique reçoit les eaux de quatre versans: 1° du penchant est des monts Scandinaves et ouest de la Finlande, s'écoulent dans le golfe Bothnique, le Tornéo dont le cours est de quatre-vingts lieues; la Luisna, au cours de quatrevingt-six lieues; la Dala, au cours de quatre-vingtdix-huit lieues; 2° du penchant sud de la Finlande descendent vers le golfe de Finlande, la Neva, qui passe à Saint-Pétersbourg, et la Kymène, écoulement des eaux de la Finlande; 3° du penchant occidental du plateau central de la Russie, viennent la Duna, au cours de cent quarante lieues, et le Niémen, au cours de cent cinquante lieues; 4º du penchant nord des Carpathes et des Sudètes, descendent la Vistule, au cours de cent quatre-vingt-dix lieues; le Bug, au cours de cent lieues; l'Oder, au cours de cent cinquante lieues; la Wartha, au cours de cent dix lieues.

Le bassin de la mer du Nord reçoit les eaux de quatre versans principaux: 1° du penchant de la Norwége, de la Suède et du Danemark, s'écoulent: la Gloumma, au cours de quatre-vingt-dix lieues;

la Gotha, y compris la Clara et le lac Vener, au cours total de cent vingt-cinq lieues; 3° du penchant nord des Sudètes et des monts Hercyniens, c'est-à-dire de l'Allemagne septentrionale, descendent: l'Elbe, au cours de cent quatre-vingt-dix lieues; la Saale, au cours de soixante lieues; la Sprée, au cours de soixante-quinze lieues; le Wéser, au cours decent lieues; l'Ems, au cours de soixante-dix lieues; 3° du penchant occidental de l'Allemagne, septentrional de la Suisse, et oriental et septentrional de la France et de la Hollande, descendent : le Rhin, au cours de deux cent vingt-cinq lieues; le Mein, au cours de cent dix lieues; la Moselle, au cours de cent seize lieues; la Meuse, au cours de cent vingt lieues; l'Escaut, dont le cours est de soixante-huit lieues; 4º du penchant oriental de la Grande-Bretagne, descendent la Tamise, au cours de soixante lieues, et le Trent ou Humber, au cours de soixante lieues.

Le bassin de l'océan Atlantique-reçoit les eaux de six versans: 1° du penchant occidental de la Grande-Bretagne, la Saverne ou Savern, au cours de soixante lieues; 2° du penchant occidental d'Irlande, le Sharnon, au cours de soixante-dix lieues; 3° du penchant nord-ouest de la France, bassin de la Manche, la Somme, au cours de trente lieues; la Seine, au cours de cent dix lieues; 4° du penchant ouest de la France, la Vilaine, au cours de

trente lieues; la Loire, au cours de cent quatrevingts lieues; la Garonne, au cours de cent quinze lieues; l'Adour, au cours de soixante lieues; 5% et 6° du penchant nord et ouest de l'Espagne, le Douro, au cours de cent vingt-cinq lieues; le Tage, au cours de cent soixante lieues; la Guadiana, au cours de cent quarante lieues; le Guadalquivir, au cours de cent lieues.

Le premier bassin de la Méditerranée, partie européenne, reçoit, 1° du penchant est de l'Espagne, l'Èbre, au cours de cent vingt-cinq lieues; 2° du penchant sud de la France, le Rhône, au cours de cent trente lieues; 3° du penchant occidental des Apennins, l'Arno, au cours de trentecinq lieues; le Tibre, au cours de soixante lieues; le Volturne, au cours de trente lieues.

Le bassin de la mer Adriatique reçoit les eaux de quatre penchans: 1° du penchant oriental des Apennins, l'Ofanto, au cours de trente lieues; 2° du penchant sud-est des Alpes; le Pô, au cours de cent vingt-cinq lieues; l'Adige, au cours de soixantequinze lieues; l'Adda, au cours de cinquante lieues; 3° du penchant sud de la Dalmatie, la Narenta, au cours de quarante lieues; 4° du penchant occidental du mont Hémus, le Dria septentrional, au cours de soixante lieues; le Vouioussa, au cours de quarante lieues.

Le deuxième bassin de la Méditerranée, partie XLVI.

européenne; reçoit les eaux de deux versans: 1° du penchant sud de la Sicile, de la Calabre et de la Morée, l'Aspropotamo, au cours de quarante lieues; l'Alphée et l'Eurotas, au cours de chacun trente lieues; 2° du penchant est et sud de la Grèce, le Vardar ou Axius, au cours de soixante-quinze lieues; le Maritza on l'Hèbre, au cours de quatre-vingtdix lieues; le Strymon, au cours de quarante lieues; le Pénée, au cours de trente lieues.

Le bassin de la mer Noire, partie européenne, reçoit les eaux de trois penchans: 1° du penchant est des Alpes et sud de Sudéta et des Carpathes, le Danube, au cours de cinq cent soixante-dix lieues; la Drave, au cours de cent vingt lieues; la Save, au cours de cent dix lieues; la Theiss, au cours de cent soixante-cinq lieues; le Maresch, au cours de cent dix lieues; le Pruth, au cours de cent trente lieues; du penchant méridional de la Russie et de la Pologne centrale, le Dniester, au cours de cent soixante lieues; le Dniéper, au cours de trois cent cinquante lieues; le Sem, au cours de cent soixantedix lieues; le Bog, au cours de cent quarante lieues; le Priepetz, au cours de cent lieues; 3° du penchant sud de la Russie, bassin particulier de la mer d'Azof, le Don, au cours de trois cent soixante lieues; le Doneth, au cours de cent quarante lieues.

Enfin, le bassin de la mer Caspienne, partie européenne, reçoit du penchant sud de la Russie centrale, et sud ou est des monts Ourals, le Volga, au cours de six cent quatre-vingts lieues; l'Occa, au cours de deux cent dix lieues; le Wettuga, au cours de cent trente lieues; la Lura, au cours de cent dix lieues; la Cama, au cours de deux cent soixante lieues; le Wiatka, au cours de cent cinquante lieues; la Bielaia, au cours de cent vingt lieues; la Samara, au cours de cent lieues; et l'Oural ou le Jaik, frontière de l'Europe à l'est, au cours de trois cent quarante lieues.

Le climat de l'Europe offre un ensemble très compliqué; la distribution de la chaleur solaire en est la première cause, mais elle n'agit pas seule, et l'on doit tenir compte de l'influence qu'exercent principalement à l'est le plateau de l'Asie, au sud, le désert africain et l'océan Atlantique. A l'est, l'Europe tient presque dans toute sa largeur à l'Asie septentrionale; ce voisinage nouveau devant l'est, qui à travers les vastes plaines de la Russie et de la Pologne apporte l'air glacial de la Sibérie. Les Alpes et les Apennins mettent l'Italie à couvert de ce froid, comme aussi les Carpathes protégent la Bohême et la Hongrie, et Christiania en Norwége doit à l'abri des monts Scandinaves un climat plus agréable que celui de Berlin ou de Varsovie. Le libre cours du vent d'est dans les plaines de l'Europe orientale, rend cette partie plus froide que les régions occidentales sous des latitudes correspon-

dantes. La Grèce elle-même, quoique protégée par le mont Hémus, y trouve aussi cette influence des vents de la Scythie, alternant avec ceux du mont Taurus. Quant aux déserts brûlans de l'Afrique, c'est par les vents du sud et du sud-est que l'Europe méridionale en est échauffée; elle le serait bien davantage si les exhalaisons de la Méditerranée ne rafraîchissaient à leur passage ces vents qui nous apportent l'air suffocant du Sahara. Le scirocco italien n'arrête qu'au pied des Alpes sa chaleur malfaisante, et un vent analogue appelé solano et venant de Maroc brûle les côtes de l'Espagne; le rideau peu prolongé de la Sierra-Nevada n'en protége que quelques parties. De son côté le mouvement de l'océan Atlantique septentrional empêche les glaces polaires d'approcher les côtes occidentales de l'Europe, et rend dès lors la température moins froide en hiver. Cette influence de l'atmosphère océanique varie au surplus de caractère selon les latitudes.

Les phénomènes généraux des climats européens dépendent aussi de l'élévation du sol et de son exposition par rapport au soleil. Dans les Dofrines, à 63 degrés de latitude, la ligne des neiges perpétuelles est à trois mille pieds au-dessus du niveau de la mer du côté du nord et du nord-est, où les rayons solaires n'arrivent qu'obliquement, tandis qu'au sud et au sud-est où l'action de ces rayons est plus forte, les neiges ne se conservent qu'au

niveau de sept mille pieds. En Laponie, la limite est de trois mille trois cents pieds. Du reste, l'accroissement et le décroissement des glaces se balancent d'année en année. Aux Pyrénées, la ligne des neiges perpétuelles commence à huit mille quatre cents pieds; elle est de neuf mille pieds au mont Etna.

Les principaux phénomènes climatologiques ont été de la part des physiciens l'objet de travaux curieux; M. de Humboldt a essayé de les réduire à des formules par sa méthode des lignes isothermes, qui marquent la température moyenne.

Plusieurs savans qui ont étudié l'humidité de l'atmosphère croient pouvoir fixer à vingt-cinq pouces la masse des eaux pluviales qui tombent ordinairement sur l'Europe, au nord des Alpes, tandis que la quantité des pluies annuelles au sud de ces montagnes est de trente-cinq pouces. Il est vrai que la pluie cristallisée sous forme de neige. rétablit l'équilibre, et que, toute chose égale d'ailleurs, l'humidité est à peu près la même dans l'atmosphère européenne. Chaque année il pleut environ cent cinquante jours dans le nord de l'Europe et quatre-vingt-dix dans le sud. Le plus grand nombre de jours pluvieux dans le nord fait que les petites graminées, amies d'une pluie douce et fréquente, entretiennent ces jolies pelouses que le midi ne connaît pas. Le sol généralement escarpé de l'Europe méridionale fait encore que les pluies s'y

écoulent plus rapidement que dans le nord; les terres moins fertiles du nord conservent du moins leurs couches d'humus végétal, et sont partout également arrosées. Enfin l'atmosphère européenne est généralement plus pure que celle des autres parties du monde.

Les végétaux de l'Europe subissent l'influence de trois climats dominans : sur les côtes occidentales prospèrent à de hautes latitudes certaines plantes qui périraient sous la même latitude dans une autre partie du monde. L'orge et l'avoine croissent jusqu'au 70° parallèle en Norwége, tandis que sur les côtes américaines, vis-à-vis, on voit s'arrêter à 52 degrés de latitude toutes les cultures de céréales. Partout ailleurs qu'en Europe les arbres disparaissent vers le 60° degré. L'influence du climat asiatique fait que plusieurs arbres et plantes qui ne réussissent pas au centre de la Russie, prospèrent sous les mêmes latitudes en Germanie et en Scandinavie. Les vents secs et quelquefois brûlans qui soufflent vers les limites de la mer Caspienne empêchent les forêts européennes de s'étendre au-delà du Don, du Bas-Volga et de l'Oufa. La végétation méditerranéenne, par suite de l'influence du climat africain, éclate surtout vers les côtes.

Les forêts de bouleau montent en Norwége sous le cercle polaire à près de quinze cents pieds audessus du niveau de la mer; le sol herbeux touche presque aux neiges éternelles, et le bouleau nain n'en demeure éloigné que d'environ neuf cents pieds. Dans la Norwége méridionale quelques pins croissent encore à trois mille pieds au-dessus du niveau de la mer, et plusieurs sortes de pommes mûrissent à mille pieds; l'agriculture ne cesse dans les vallées ouvertes au soleil que vers dix-huit cents pieds. Elle cesse à trois mille trois cents pieds dans les monts Sudètes. Les forêts des monts Carpathes se terminent à quatre mille deux cents pieds; le pin seulement y croît encore à cinq mille pieds. Dans les Alpes les forêts parviennent généralement jusqu'à cinq mille pieds; le sapin croît à cinq mille cinq cents pieds; l'aune vert à six mille cent vingt pieds. Aux Pyrénées les grands arbres parviennent jusqu'au niveau de six mille neuf cents à sept mille deux cents pieds; le pin d'Écosse arrive encore à deux cents pieds plus haut. La culture des céréales cesse à trois mille trois cents pieds, et celle de la vigne à dix-sept cents pieds. Enfin les céréales d'Europe occupent généralement les plaines ou les régions moyennes; mais c'est entre le 50° et le 36° degré de latitude qu'elles prospèrent le plus. Le mais vient jusqu'au 50° degré, le riz à 47 degrés; la pomme de terre, que nous avons reçue d'Amérique 1, est répandue presque partout. La vigne prospère jusqu'au 45° degré dans toutes les exposi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malte-Brun porte la date de son importation à 1623.

tions; mais depuis là jusqu'au 50° degré, elle fuit le voisinage de la mer du Nord, et va dans l'intérieur chercher des climats plus constans.

Une ligne longeant les Pyrénées, les Cévennes, les Alpes et l'Hémus sépare les pays à lait et à beurre des pays à huile. Dans les premiers, la beauté des pâturages fait que les bestiaux abondent, et que la viande étant meilleure est consommée en plus grande quantité.

Parmi les arbres fruitiers, on a remarqué que le cerisier et le prunier mûrissent en Norwége et en Finlande jusque vers le 60° degré de latitude, tandis qu'en Russie ils s'arrêtent au 60° degré. Le pommier mûrit presque sous le 55° degré; plus au nord la pomme n'a presque plus de saveur. La figue mûrit jusqu'au-delà du 50° degré; mais son véritable climat est celui des extrémités méridionales de l'Europe. La véritable patrie de l'olivier paraît être sur les bords de la Méditerranée et jusqu'à l'élévation de douze cents à deux mille pieds. Le vrai climat des orangers et des citronniers ne commence qu'à 43 degrés et demi, aux îles d'Hières et en Toscane. Le palmier et l'aloès ne réussissent ordinairement qu'aux environs de Lisbonne, ou en Andalousie et en Sicile, au-dessous du 40e parallèle. C'est aussi la limite la plus septentrionale de la canne à sucre. Le lin et le chanvre appartiennent à la presque totalité de l'Europe; toutefois le lin prospère

davantage dans les températures froides. Le midi de l'Europe donne du coton et de la soie. Divers arbres du midi ont pu, à l'aide de culture, être transplantés vers le nord, comme le peuplier et le platane.

Le règne animal de l'Europe est encore moins varié que le règne végétal. L'ours blanc et le renard bleu se montrent sur les rivages de la mer Glaciale. Le renne descend en Scandinavie jusqu'au 61° degré, et en Russie quelques degrés plus bas. La marmotte fait ses migrations en ligne droite de l'est à l'ouest, entre le 55° et le 65° degré de latitude nord. L'élan se tient généralement plus bas que le cercle polaire; il se montre en Lithuanie et même en Prusse. Les steppes ou plaines nues qui bornent la mer d'Azov et la mer Caspienne ont quelques animaux communs avec l'Asie, comme le chameau, le chacal et le cheval tartare. Les plaines de l'Ukraine et de la Moldavie, du Danemark et de la Flandre nourrissent les plus belles races de bœufs, de chevaux, et de moutons. Les hauteurs de la grande chaîne montagneuse qui s'étend depuis les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes jusqu'aux Carpathes et à l'Hémus, sont habitées généralement par le bouquetin, le chamois et la marmotte. Les régions méridionales ont à peu près les mêmes animaux que les régions moyennes. L'ane du midi de l'Europe vient de l'Asie-Mineure et de la Syrie. Le chat sauvage et le lynx ne se trouvent plus guère que dans

les forêts des montagnes centrales d'Espagne et de la Scandinavie. Quelques forêts centrales de l'Europe cachent encore le sanglier. Les ours se cachent dans quelques parties des Pyrénées, des Alpes et des monts Scandinaves. Le cerf, le daim, le chevreuil errent dans les grandes forêts européennes, ainsi que l'écureuil. Du détroit de Gibraltar au promontoire boréal de l'Oural, on rencontre de nombreuses espèces de rats, de campagnols et de musaraignes. Un genre propre à l'Europe est le desmau (ou rat musqué de Laponie), muni d'une trompe longue et mobile. La taupe habite surtout le midi de l'Europe. Le blaireau, la martre, la fouine, la genette, le putois sont encore des animaux autochtones ou aborigènes des forêts européennes; dans le nord ils deviennent compatriotes du glouton. La zone polaire est réservée aux rennes, et les forêts orientales de l'Europe cachent l'élan que l'on retrouve au Canada. Les insectes sont très multipliés dans les diverses parties de l'Europe.

Suivant Malte-Brun, il existe encore en Europe dix familles de peuples bien distinctes, mais dont les rameaux semblent plus forts et plus puissans que les souches mêmes; indiquons-en seulement quelques-unes. Les Grecs, dont les Pélasges étaient une très ancienne branche, occupent aujourd'hui principalement la Morée et les îles de l'Archipel. Les Albanais sont les restes des anciens Illyriens, mêlés

anciennement avec des Grecs-Pélasges, et plus tard avec des Grecs modernes. Les Turcs appartiennent à la même race que les Tartares disséminés dans la Russie méridionale, et qui est venue de l'Asie. Vers le nord-est de l'Europé se trouvent les Slaves et les Finnois, peuples qui ont occupé jadis la Scythie et la Sarmatie. Les peuples slaves comprennent les Russes, les Polonais, les Bohêmes, les Slovaques de Hongrie et autres. Dans l'ancienne Dacie sont les Valaques dont la langue se rapproche du latin. Vers les monts Balkans vivent les Bulgares, tandis qu'au nord se montrent les Finnois et les Lapons, et qu'à l'orient végètent les Samoïèdes, du côté des monts Ourals.

A l'ouest des Slavons et des Finnois, dans le centre et le nord de l'Europe, demeurent proprement les nations de la famille teutonique, dont les Allemands, les Scandinaves et les Anglais sont les trois divisions principales. Les Allemands comprennent les Autrichiens, les Prussiens, les Saxons et quelques autres branches; les Scandinaves comprennent les Suédois, les Norwégiens et les Danois; les Anglais comprennent les peuples des îles Britanniques. On cite encore comme souches de peuples les Celtes qui étaient établis le long des Alpes, et les Basques resserrés au pied des Pyrénées.

En général les peuples des climats septentrionaux de l'Europe se distinguent par une poitrine large et carrée, un teint clair et animé, des yeux bleus, des cheveux blonds de diverses nuances. Les peuples du midi ont une taille plus petite, mais plus de grâce, de vivacité et de souplesse, la coupe du visage plus belle, et les formes ou proportions du corps plus élégantes. C'est en Grèce, par exemple, que les artistes vont chercher les modèles en ce genre.

Trois croyances religieuses se partagent l'Europe: le christianisme, l'islamisme et le judaïsme. La première de ces croyances se divise en trois églises, savoir : l'église chrétienne proprement dite ou le catholicisme romain, ou simplement l'église romaine ou latine; puis l'église protestante et l'église grecque.

L'église romaine domine surtout chez les peuples du midi et de l'ouest, où se parlent les langues d'origine greco-latine, et peut compter au moins cent dix millions de croyans. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, les neuf dixièmes peut-être de la France, les quatre cinquièmes de l'Irlande, la Belgique, la moitié de l'Allemagne et de la Suisse, les trois quarts de la Hongrie et de l'ancienne Pologne, professent le culte catholique romain et reconnaissent l'autorité du pape ou souverain pontife.

L'église protestante ou évangélique domine chez les peuples du nord, où se parlent les langues d'origine gothico-germanique; le nombre de ces fidèles est d'environ soixante millions. Cette église est divisée, conformément à son principe de libre examen, par quelques nuances de doctrines, entre lesquelles se distinguent, 1° le luthéranisme, dominant dans les deux Saxes, le Wurtemberg, la Hesse et autres provinces d'Allemagne, comme aussi dans toute la Scandinavie, dans la Prusse et dans les provinces baltiques de la Russie; 2° le presbytérianisme ou calvinisme, ou simplement culte réformé, répandu en Suisse, dans l'Allemagne occidentale, en Hollande et en Écosse; 3° le culte anglican, qui règne surtout en Angleterre. On trouve aussi des chrétiens évangéliques en France, où il en existe plus de trois millions, en Hongrie, en Transylvanie et dans les vallées du Piémont.

L'église grecque ou orientale s'étend dans la partie de l'Europe orientale, où se parlent les langues d'origine slavonne ou grecque; on lui donne quarante-trois millions de prosélytes. Cette église, qui descend directement de l'ancienne église de l'empire d'orient, règne sur les Grecs, sur une partie des Albanais et des Bulgares, sur les Serviens, les Esclavons, les Raitzes hongrois, les Valaques, les Moldaves, et dans presque la majeure partie de la Russie d'Europe.

L'islamisme se borne à la Turquie d'Europe, et compte environ cinq millions de prosélytes dans cette partie européenne, y compris la Bosnie.

Quant aux juifs, ils sont disséminés dans les dif-

férens États de l'Europe, et sur aucun point ils ne forment de congrégation assez importante pour que l'on puisse ou doive en rechercher exactement le nombre; quelques géographes l'évaluent à trois millions d'individus; il n'en existe pas en Norwége ni en Espagne; mais on en rencontre beaucoup en France, en Pologne, en Hollande et en Allemagne.

Les gouvernemens de l'Europe reposent aujourd'hui sur deux principes dominans: la monarchie absolue, mais gouvernée d'après des lois fixes, et la monarchie constitutionnelle limitée par des assemblées représentatives. Le premier principe domine dans l'est et le sud de l'Europe; le second dans l'ouest et le nord. Parmi les monarchies absolues, mais tempérées par des lois, il faut citer l'empire d'Autriche, le royaume de Naples, celui de Prusse et l'empire de Russie. Parmi les monarchies constitutionnelles se rangent la France, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Suède avec la Norwége. Dans l'Europe centrale les deux classes se mêlent: la Sardaigne, la Toscane, Rome, la Hesse et le Danemark sont des monarchies absolues paternelles, tandis que la Bavière, le Wurtemberg, Bade, le Hanovre et la Saxe sont des États constitutionnels. Le royaume de Hongrie dépendant de l'Autriche a également les formes du gouvernement représentatif, comme les avait aussi le royaume de Pologne avant l'année 1831,

où l'empereur Nicolas l'a violemment réuni à l'empire russe. Enfin, il existe encore en Europe un grand État despotique, celui de l'empire ottoman; chacun connaît le pouvoir du sultan, il est sans limite. A ces divers gouvernemens doivent s'ajouter quelques petits États républicains ou affectant une forme démocratique: tels sont le gouvernement fédéral des cantons suisses, les quatre villes libres de Cracovie, Lubeck, Hambourg et Francfort, avec le petit État de San-Marino en Italie, et celui d'Andore, dans les Pyrénées.

Il existe quelques limites naturelles et protectrices entre ces différens États, mais les traités ont suppléé à ce qui manque sous ce rapport pour assurer un état de paix durable. La Russie pèse bien sur la Turquie, l'Autriche, la Prusse et la Suède; mais il y a un contre-poids établi par la France et l'Angleterre pour empêcher le colosse russe de s'agrandir ou d'opprimer les États voisins. La Prusse est la contrée la plus ouverte; les monts Hémus et les Carpathes couvrent Constantinople et Vienne. Un autre contre-poids existe dans les États scandinaves qui, réunis, pourraient se défendre contre les attaques moscovites; et un troisième existe dans la Confédération germanique, laquelle avec l'Autriche et la Prusse, forme à son tour une masse formidable de nations allemandes. La France a d'imposantes limites aux Alpes et aux Pyrénées, bien qu'elle ne domine la frontière d'aucun de ses voisins, si on excepte la Belgique. L'Espagne et le Portugal, devenus aujourd'hui des États constitutionnels, peuvent constituer une masse compacte favorisée par la nature, ayant les mers et les montagnes pour la défendre contre les agressions du dehors.

Nous avons dit que la population de l'Europe est de deux cent vingt millions d'habitans: elle est surtout accumulée dans le centre, parce que là se trouvent les pays les mieux gouvernés et peut-être aussi les mieux cultivés. Cette population tend chaque jour à s'accroître, mais cela tient aussi à des causes étrangères à celles que nous venons d'indiquer. Les États étendus qui renferment de grandes provinces d'une fertilité médiocre ont nécessairement le désavantage contre les petits États fertiles. Toute chose égale d'ailleurs, l'Espagne a une population moins dense que le Portugal; la Toscane, si bien administrée, est pourtant moins peuplée que les États romains. Un grand nombre de montagnes resserrent en Helvétie et en Norwége l'étendue du terrain cultivable. Certains États, comme la Pologne, sont plus exposés aux invasions et aux guerres; d'autres, comme la Turquie d'Europe, ont à lutter contre des fléaux pestilentiels qui déciment la population. Au surplus, voici une échelle distributive de la population européenne dans les

divers États qu'elle constitue; cette échelle est éta-

| Suède et Norwége    | , <b>82</b> | habitans. |
|---------------------|-------------|-----------|
| Russie              | 181         |           |
| Danemark            | 616         | •         |
| Prusse              | 792         |           |
| Angleterre propre   | 1,457       |           |
| Pays-Bas            | 1,829       | 1         |
| Saxe                |             | • •       |
| Bavière             | 968         | •         |
| Wurtemberg          | 1,502       |           |
| Suisse              | 783         |           |
| France.             | 1,063       | • .       |
| Hongrie             | 750         | •         |
| Lombardie et Venise | 1,171       |           |
| Royaume sarde       | 1,122       |           |
| Lucques             | 1,122       | •         |
| Toscane             | 836         | . •       |
| États de l'Église   | 1,043       |           |
| Naples et Sicile    | 747         | •         |
| Espagne             | 641         |           |
| Portugal            | .446        |           |
| Iles Ioniennes      | 1,770       | •         |
| Turquie.            | 324         |           |

Les cinq puissances principales de l'Europe, la Russie, la France, l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse, possèdent les deux tiers de la population de cette partie du globe.

La population de l'Europe s'accroît en masse au moins d'un million par année moyenne, de sorte qu'avant l'année 1900 elle pourra être d'environ XLVI.

trois cents millions. Cette augmentation est plus rapide dans le nord que dans le centre, le midi et l'ouest.

La Russie avec cinquante-huit millions d'habitans gagne annuellement cinq à six cent mille individus, tandis que la France avec trente-deux millions ne paraît acquérir tout au plus que deux cents mille individus. L'Autriche avec vingt-neuf millions d'individus gagne autant que la France. L'Italie et l'Espagne sont presque stationnaires; la Turquie d'Europe semble même rétrograder. En résultat, il est probable que les principaux États de l'Europe auront doublé leur population, savoir: la Prusse en vingt-six ans; l'Angleterre en quarante-deux ans; les Pays-Bas en cinquante-six ans et demi; les Deux-Siciles en soixante-trois ans; la Russie en soixante-six ans; l'Autriche en soixante-neuf ans; la France en cent cinq ans.

Les États du nord de l'Europe, à une population égale, ont une valeur politique, militaire et financière, double, triple ou même quadruple de celle des États du midi. La population du royaume de Naples, par exemple, est quatre fois celle du Danemark, ou celle de la Suisse; son territoire a deux fois plus d'étendue, et vaut dix à douze fois le territoire danois ou suisse, en valeur agricole: malgré de tels avantages, le royaume de Naples ne pourrait lutter contre la Suisse et le Danemark.

Les peuples du midi, en général, supportent moins les fatigues de la guerre que ceux du nord.

Nous avons nommé les principaux États de l'Europe: comme il en sera plus d'une fois question par la suite, il n'est peut-être pas inutile d'en indiquer la position géographique. Dans la partie occidentale, on trouve à son centre l'empire d'Autriche, la France, la Prusse, la Belgique, la Hollande, la Confédération germanique et la Suisse; au sud, l'Espagne et le Portugal, ainsi que les États de l'Italie; et au nord la Grande-Bretagne, la Norwége et le Danemark. La partie orientale comprend la Russie et la Turquie d'Europe, la Grèce et les îles loniennes.

En résumé, l'Europe, en 1836, présente trois empires: la Russie, l'Autriche et la Turquie; une monarchie élective ecclésiastique, Rome; seize royaumes, sept grands-duchés, un électorat, douze duchés, dix-sept principautés, un landgraviat, une seigneurie et trente-une petites républiques. L'empire ottoman est aujourd'hui le plus ancien empire de l'Europe; son origine remonte à la prise de Constantinople en 1453. L'empire russe date de 1721, et l'empire d'Autriche de 1804. La monarchie française est la plus ancienne des monarchies européennes; elle remonte à l'année 486. L'Espagne, le Danemark et l'Angleterre viennent immédiatement après. La Toscane est le plus ancien

des grands-duchés, et la municipalité de San-Marino, la plus ancienne des républiques modernes, en même temps qu'un des plus anciens États de l'Europe. Quelques cantons de la Suisse datent de 1308. Les principautés de Lichtenstein et de Monaco et la seigneurie de Kniphausen sont les plus petits de tous les États de l'Europe.

Telles sont les généralités préliminaires que nous avons cru devoir offrir sur l'Europe, afin de nous conformer au plan que nous avons adopté pour notre Collection de voyages. Nous allons maintenant donner un aperçu ou une analyse plus ou moins étendue des principaux voyages effectués en Europe jusqu'à la fin du xviii siècle et dans le commencement du xix.

# VOYAGES ANTÉRIEURS AU XIXº SIÈCLE.

Nous n'avons point le projet d'offrir une analyse complète de tous les voyages anciens et nouveaux effectués en Europe, le cadre restreint que nous nous sommes tracé dans notre Collection ne le permettrait pas; nous ne remonterons même que vers la fin du XVI<sup>e</sup> siècle, et traverserons rapidement le XVII<sup>e</sup> pour arriver au XVIII<sup>e</sup> qui réclame plus d'espace.

### SEIZIÈME SIÈCLE.

Le premier voyageur de quelque importance qui se présente dans la seconde moitié du XVI siècle est le célèbre Michel Montaigne, né en 1533 dans le Périgord. Ayant appris le latin avant le français, il avait achevé ses études à treize ans. Ennemi de toute contrainte, il choisit une profession indépendante, celle du barreau, et il fut pourvu en 1554 d'une charge de conseiller au parlement de Bordeaux. Il sut se faire estimer de Pibrac et de Paul de Foix, ses confrères, et du chancelier de L'Hôpital. Un autre de ses confrères fut ce La Béotie, qui devint son ami le plus intime, et dont Montaigne

disait encore long-temps après l'avoir perdu, car il lui avait survécu: « Nous étions dans tout de moitié: il me semble que je lui dérobe sa part. » Comme il fallait un aliment continuel à son esprit, il se mit en 1572 à écrire ses Essais, où dès l'un des premiers chapitres il annonce avoir atteint sa trente-neuvième année. La première édition de ce livre, dont l'auteur un peu sceptique avait pris pour devise: « Que sais-je? » parut en 1580. C'est vers ce temps qu'il se mit à voyager en Italie et en Allemagne.

De retour au château de Montaigne en Périgord, il rédigea sa relation. Elle n'est guère qu'un bulletin de remarques journalières sur sa santé par les effets des eaux minérales dont il faisait usage; on y trouve cependant des observations intéressantes sur les monumens des pays où il voyageait, sur leur histoire naturelle, sur les mœurs et le caractère de leurs habitans. L'imposant spectacle du site de l'ancienne Rome réveille un moment le génie de Montaigne. « On ne voit rien, dit-il, de Rome que le ciel sous lequel elle avait été assise; ceux qui prétendaient qu'on y voyait du moins les ruines de Rome, en disaient trop; car les ruines d'une si épouvantable machine rapporteraient plus d'horreur et de révérence à sa mémoire; ce n'était rien que son sépulcre. Le monde, ennemi de sa domination, avait premièrement brisé et fracassé toutes les pièces de ce corps admirable; et parce qu'encore tout mort, renversé et défiguré, il lui faisait horreur, il en avait enseveli les ruines même.»

Pendant que Montaigne visitait Rome, le baron de Busbeck parcourait la France et poussait ses excursions jusqu'à Constantinople. Sa relation renferme d'excellentes observations sur la Turquie, où Ferdinand, roi de Hongrie, l'avait envoyé en qualité d'ambassadeur; et sur la France, où Busbeck résida sous les règnes de Charles IX et de Henri III, comme envoyé extraordinaire de l'empereur Rodolphe: Busbeck, profond diplomate, qui réussit à assurer la paix à la Hongrie, avait des vues et des lumières supérieures à celles de son siècle; cependant il lui échappa de temps à autre quelques traits de crédulité sur les matières physiques, et ces traits sont propres à laisser penser qu'il s'entendait mieux en politique qu'en histoire naturelle. Il acheta dans un des bazars de Constantinople l'ouvrage de Pline l'ancien et celui de Dioscoride, tous deux aujourd'hui existans à la Bibliothèque impériale de Vienne.

Voilà les deux principaux voyageurs en Europe qui appartiennent au XVI<sup>e</sup> siècle; il en existe un plus grand nombre au XVII<sup>e</sup>.

# DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

C'est encore dans la seconde moitié du XVII<sup>e</sup> que se montrent les principaux voyageurs aux différentes contrées de l'Europe : tels sont Regnard, Scheffer et Ricault.

Regnard, l'un de nos meilleurs poètes comiques, né à Paris en 1647, fils d'un marchand qui en mourant lui laissa une fortune assez considérable, se livra de bonne heure à son goût dominant pour les voyages. Ayant gagné au jeu beaucoup d'argent pendant celui qu'il fit en Italie en 1676 ou 1677, il revint en France, pour en repartir l'année suivante et retourner aux mêmes lieux où le sort lui avait été si favorable. Ce fut alors qu'il rencontra cette Elvire dont il devint épris, et dont il a tracé un portrait si flatteur dans un petit roman intitulé: la Provençale. Embarqué avec elle pour la France, il fut pris par des corsaires algériens et conduit à Constantinople avec la dame de ses pensées. Les deux amans souffrirent une dure captivité; mais à la fin, Regnard, qui était gourmand de profession, sut gagner les bonnes grâces de son maître en présidant à sa cuisine, et il en obtint sa liberté et celle de la dame provençale, au moyen d'une somme de 12,000 livres que lui avait envoyée sa famille à l'ef-

De retour en France avec celle qu'il aimait, il

était sur le point de l'épouser, lorsque le mari, qu'on eroyait mort, reparut tout à coup, et le força de s'en séparer pour jamais. Désespéré d'une pertë si eruelle pour son cœur, notre voyageur prit la résolution de courir le monde. Il se rendit en Flandre, en Hollande, en Danemark, en Suède, et jusqu'en Laponie. Arrivé à Tornéo, il s'embarqua sur la rivière du même nom, la remonta de sept à huit lieues, parvint près d'une haute montagne, du sommet de laquelle il découvrit toute la Laponie et la mer septentrionale; il y grava une inscription latine avec la date du 22 août 1681. Après avoir parcouru diverses autres contrées, il revint à Paris, où las d'errer et de changer, il acheta une charge de trésorier de France, et se mit enfin à composer ses comédies. Il mourut en 1709.

Les observations de Regnard sont très superficielles en ce qui concerne la Flandre, la Hollande et l'Allemagne. A l'article Copenhague, on trouve un fait assez piquant à l'occasion de la tyrannie que la noblesse danoise exerçait sur ses vassaux Les bourgeois et les paysans étaient avilis à un tel point par les nobles, que ceux-ci pouvaient impunément tuer un individu de ces deux classes, en mettant un écu sur la tombe du défunt. Frédéric II, le même auquel les États déférèrent le pouvoir absolu, ne voulut pas enlever nommément à la noblesse cet odieux privilége, mais il statua que lors-

qu'un bourgeois ou un paysan tuerait un noble, ce meurtre resterait impuni, à la charge seulement par le meurtrier de mettre deux écus sur la tombe du noble homicidé: on conçoit que ce règlement fit cesser les violences des nobles.

L'origine que donne Regnard à la ville de Dantzig est vraiment curieuse. Ce nom est dérivé du mot allemand Dantzen, qui signifie danse. Des paysans s'assemblaient ordinairement dans le lieu où maintenant est située cette ville. Ayant dessein d'y bâtir, ils demandèrent un emplacement à l'évêque, seigneur du territoire. Ce prélat leur accorda autant de terrain qu'ils en pourraient entourer en se tenant par la main, et formant en rond une espèce de danse.

Tout ce que le voyageur rapporte du gouvernement de la Pologne n'a plus guère d'intérêt, surtout depuis le dernier partage; mais le petit nombre d'observations qu'il a faites sur les mœurs des Polonais et sur le caractère national a encore quelque prix, parce que les mœurs et le caractère des Polonais ont éprouvé des modifications depuis Regnard. La description qu'il fait de la mine de sel de Wiliska dans cette contrée et de plusieurs mines de fer et de cuivre en Suède, est très attachante par la vive peinture des dangers qu'on court dans la visite de ces mines. Mais de tous les voyages de Regnard, le plus connu est celui qu'il entreprit dans la Laponie suédoise, sur l'invitation que lui en fit le roi de Suède, et d'après les recommandations que lui procura ce prince auprès des gouverneurs des provinces qu'il fallait traverser. Néanmoins sa relation, écrite avec beaucoup d'agrément, n'a guère d'autre mérite; elle est pleine d'exagérations et d'erreurs, dont Acerbi a relevé quelques-unes dans son voyage au cap Nord.

Vers le même temps que Regnard visitait Tornéo, un autre voyageur, l'Allemand Scheffer, parcourait la Laponie pour en tracer ensuite l'histoire et la description, avec les mœurs et coutumes de ses habitans et les choses rares du pays. Scheffer est le premier écrivain qui ait décrit exactement ces lointaines et intéressantes contrées, sous le double rapport de la géographie et de l'histoire naturelle. L'origine des Lapons, leur religion, leurs usages, leurs travaux, leurs arts sont traités par lui dans un grand détail; mais, de même que les écrivains qui travaillent sur un sujet neuf sont plus disposés à se tromper, il a commis plusieurs erreurs, malgré les secours qu'il s'était procurés soit dans les auteurs lapons et suédois qui ont écrit sur la Laponie, soit dans le pays même par les entretiens qu'il avait eus avec les naturels. Ces erreurs ont été relevées dans l'ouvrage de Hogstroem, qui a paru en suédois un demi-siècle plus tard, et dans lequel l'auteur soutient également que les Lapons ne sont pas d'une

aussi petite taille que l'avait dit Regnard. Au reste, les mœurs des Lapons et la description du pays ont été, l'objet d'un voyage tout récent, celui de Capell Brooke, compris dans le XLV° volume de notre Collection, et auquel nous renvoyons le lecteur.

Un contemporain de Scheffer et de Regnard visitait l'Orient, tandis qu'ils exploraient le Nord: c'était le voyageur Ricault, secrétaire de l'ambassade britannique à Constantinople. Il parut de lui en 1677 deux volumes sur l'empire ottoman, les mœurs, la politique, la religion et le Grand-Seigneur. Personne, avant Ricault, n'avait donné sur la religion musulmane des notions si étendues. On remarqua surtout les détails qui concernent les différens officiers du sérail, la marine et la milice des Turcs. Néanmoins la plupart de ses aperçus manquent de philosophie et de lucidité. On ne les consulte plus que comme des souvenirs historiques; c'est dans les voyages effectués pendant le xviii° siècle qu'il faut puiser des notions plus certaines et plus nettes.

## DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

LABAT.

(1705-1715.)

Le premier voyageur qui commence dans l'ordre chronologique la série des nombreux voyageurs en Europe, au XVIII<sup>e</sup> siècle, est le père Labat, lequel

de 1705 à 1715 parcourut l'Espagne et l'Italie. Ce qu'il a écrit sur l'Espagne se réduit à une assez bonne description de Madrid. Il s'est davantage étendu sur l'Italie; mais, à l'exception de quelques détails curieux concernant le gouvernement papal, sa relation ne peut plus être consultée après celles qui l'ont suivie. Labat, comme supérieur des missions de son ordre, avait à la fin du XVII esiècle (car il était né en 1663, et il mourut en 1738) visité toute la chaîne des Antilles, depuis la Grenade jusqu'à Saint-Domingue. Revenu par l'Espagne en 1705, il se rendit à Rome pour y veiller aux intérêts de la mission des Antilles; il passa dix années en Italie, et de retour à Paris, sa ville natale, il publia différens voyages en Amérique, en Afrique et en Europe; au nombre de plus de trente volumes.

ANDERSON. — TROIL.

(1772.)

Le jurisconsulte Anderson, né à Hambourg en 1674, visitait en 1730 l'Islande, et faisait de cette île septentrionale une description intéressante sous le rapport de l'histoire naturelle. Cette même île devait être revue quarante ans plus tard par l'évéque suédois Troil, qui eut le bonheur d'avoir pour compagnons de ses excursions deux hommes cé-

lèbres depuis par leur voyage autour du monde avec le capitaine Cook; c'étaient Banks et Solander. Il fut en outre aidé de l'astronome Lind. Ce fut avec le secours de ces trois savans, et aussi de ses propres observations que Troil rédigea sa relation, qui peut se résumer à ce qui suit.

L'Islande, dont les aborigènes sont à peu près ignorés, fut visitée successivement par les Norwégiens, les Suédois et les Danois, qui y formèrent quelques établissemens et y tracèrent une sorte de gouvernement bizarrement mélangé d'aristocratie et de démocratie. Dans le XIIIe siècle l'île se soumit aux rois de Norwége, et elle passa avec ce royaume sous la domination des rois de Danemark, qui y entretiennent un grand bailli avec plusieurs officiers sous lui pour l'administration de la justice civile et criminelle, la police, la perception des taxes, etc. Au tableau des anciennes mœurs des Islandais, qui étaient à peu près celles de tous les peuples barbares, Troil fait succéder celui de leurs mœurs actuelles et de leur caractère physique et moral. Leur taille est moyenne et leur vigueur médiocre: les femmes d'une figure agréable sont rares; ce sexe ne supplée point par les agrémens de la parure à ceux que la nature lui a refusés; leur vêtement, leur coiffure sont d'un mauvais goût; les femmes riches ne se distinguent des autres que par la finesse du drap qui entre dans leur habillement, et qui est communément noir, de même que celui des hommes.

En Islande, les maisons sont bâties grossièrement et très mal éclairées; la fumée s'en échappe comme chez les sauvages, par un trou pratiqué dans la toiture. L'occupation principale des Islandais est la pêche; ce sont les femmes qui font sécher le poisson. Dans l'hiver ou dans le mauvais temps, les hommes soignent les bestiaux, fauchent le foin, filent la laine. La libéralité, la bonne foi, un vifattachement pour la patrie, des manières aisées et affectueuses caractérisent particulièrement les Islandais. On ne connaît pas chez eux le vol. Ils sont peu industrieux, faciles à surprendre et mélancoliques. Les dés, les cartes, les dames, les échecs sont leurs jeux favoris; ils sont fort habiles dans ce dernier jeu.

L'Islande n'offre presque aucun vestige d'antiquités: l'imprimerie, au contraire, y remonte jusqu'à la découverte de cet art; elle y fut établie dès l'an 1531. La poésie avait été très anciennement cultivée en Islande, et antérieurement à l'art d'écrire, qui ne s'introduisit dans l'île qu'au XI° siècle; les vers se gravaient sur la pierre brute, sur les plafonds, les murs, les boucliers. Les sagas, ouvrages historiques des Islandais, qui nous ont été conservés, sont plus estimés que leurs poésies; cependant on ne peut les lire sans discernement,

à cause des fables qui s'y mêlent à l'histoire. Les sagas sont presque les seules sources de l'histoire du Nord. Les Islandais chantent volontiers les parties de ces sagas, qui sont en vers. Un ancien ouvrage, qu'on nomme l'Edda, prouve que dans tous les temps les Islandais ont pris en grande considération la poésie et ceux qui s'en occupent.

L'air de l'Islande est pur et sain, et ses habitans parviennent rarement à un âge peu avancé. Troil attribue ce peu de longévité à la qualité des alimens et à la manière de vivre. Le pain des Islandais est ou du biscuit levé, fabriqué à Copenhague, ou une espèce de gâteaux faits avec de la farine de seigle, et du petit-lait fermenté: à cette nourriture ils ajoutent de la farine de lichen et d'orge sauvage; du beurre aigri; du petit-lait cuit, caillé, fermenté; du poisson; des viandes salées et fumées. Ils mangent le poisson frais sans sel, et le préfèrent lorsqu'il commence à sentir; ils y donnent aussi les mêmes préparations qu'à la viande. Ils consomment toutes sortes de légumes peu succulens, beaucoup de poissons à coquilles et de champignons.

Ce régime, composé de mets un peu plus choisis seulement chez les gens aisés, est, suivant Troil, le germe de plusieurs maladies qui affligent les Islandais, telles que la diarrhée, la jaunisse, l'érysipèle, et surtout une fâcheuse espèce de scorbut qui leur est particulière: Troil entre à cet égard dans de

grands détails. Ceux que sa relation nous offre sur les phénomènes du feu, en Islande, sont du plus grand intérêt, mais il faut les lire dans l'ouvrage même. Nous dirons seulement que cette île est surtout célèbre par le volcan encore en activité que l'on nomme l'*Hecla*, par des sources chaudes très multipliées, par une immense chaîne de laves, de nombreuses colonnes de basaltes, traces effrayantes et témoins irréfragables d'un grand nombre d'autres volcans éteints; c'est à la description de ces scènes imposantes que Troïl s'est le plus particulièrement attaché.

#### JOHN MOORE.

(1765.)

Pendant que Troil visitait l'Islande, l'Anglais John Moore parcourait la France, la Suisse et l'Allemagne. Ses observations sur la France sont généralement impartiales et judicieuses; il ne dissimule pas les défauts du caractère français, mais il en fait ressortir également les bonnes qualités. A l'occasion des mesures que prenait la police d'alors pour découvrir les auteurs de plusieurs pièces de vers satiriques qui se répandaient à Paris, lors de l'inauguration de la statue de Louis XV, Moore semble avoir prévu vingt ans à l'avance la possibilité d'une révolution telle qu'elle s'est opérée en 1789.

#### MAUPERTUIS.

(1740.)

Les actes de l'Académie des sciences font mention du voyage de Maupertuis en Laponie, où il fut envoyé dans la première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle pour déterminer vers le pôle nord la figure de la terre. Cette entreprise fut exécutée en un an et avec un plein succès. La Laponie avait déjà subi de nombreuses améliorations depuis Regnard, l'agriculture avait pénétré dans les vallées exposées aux vents du sud; quelques Suédois commençaient à y faire des exploitations. Une ville nouvelle, Hammersfest, devait y être élevée trente ans plus tard. Capell Brooke en parle avec détail dans son voyage que renferme le XLV<sup>e</sup> volume de notre Collection. Au reste, c'est moins comme voyageur que comme savant que Maupertuis doit être apprécié.

### LADY MONTAGUÉ.

(1720-1760.)

Dans l'ordre chronologique de cette revue sommaire de voyages, il faut nous transporter en Orient pour y suivre lady Montaguë jusque dans l'intérieur du harem du Grand-Seigneur, où elle obtint l'insigne faveur de pénétrer. Les liaisons qu'elle parvint à établir avec la sultane Fatima et ses fréquentes visites au sérail lui per-

mirent de donner des mœurs du palais du Grand-Turc une idée plus juste que celle qu'on n'en avait auparavant. C'est pendant son séjour en Turquie, vers l'an 1720, qu'elle eut la première connaissance de l'inoculation de la petite vérole, et qu'elle songea à introduire ce procédé en Europe<sup>1</sup>, où son voyage, sous forme de lettres, ne parut qu'en 1763, c'est-àdire un an après la mort de cette femme célèbre.

Quoiqu'il y ait d'elle des lettres écrites des lieux où elle s'est arrêtée, soit pour aller en Turquie, où elle acompagnait son mari, no mé ambassadeur près de la cour ottomane, soit à son retour, et qu'elles renferment quelques observations assez curieuses pour ces différens pays et pour les habitans, elles n'ont ni l'étendue ni l'intérêt de ses lettres écrites de la Turquie même : ce sont principalement celles-ci dont nous offrirons la substance.

A Belgrade, capitale de la Servie, lady Montaguë fut logée chez un effendi (on appelle ainsi les docteurs de la loi), fils d'un pacha, et qui avait reçu l'éducation la plus soignée. Cet effendi possédait parfaitement les langues persane et arabe: il interpréta à lady Montaguë plusieurs pièces de poésie

L'inoculation, pratiquée de temps immémorial dans la Chine, fut aussi essayée en Circassie pour y conserver la beauté des femmes qui, dans un pays pauvre, sont encore un grand objet de commerce. Ce fut sous la protection de lady Montaguë que le chirurgien anglais Maitland, qui apprit en Turquie la méthode qu'on y employait pour inoculer, l'introduisità Londres en 1722.

dont elle trouva les vers très harmonieux et susceptibles d'une bonne musique; l'amour y était peint d'une manière vive et passionnée. L'effendi avait une bibliothèque de livres orientaux bien choisis, et ne paraissait pas scrupuleux sur l'observation des préceptes du Koran, puisqu'il faisait habituellement usage de vin. Tout ce que Dieu a fait, disait-il, est destiné à l'usage de l'homme. La loi qui défend le vin est cependant fort sage; mais, ajouta-t-il, elle n'a été faite que pour le peuple: l'intention du prendete n'a jamais été de gêner ceux qui en savent user avec modération.

La religion dominante des effendis, et qu'ils tiennent secrète, est le pur déisme : loin de l'enseigner au peuple, ils l'amusent avec divers dogmes, suivant leur intérêt personnel; aucun d'eux ne s'avise d'afficher l'incrédulité.

En quittant Belgrade, lady Montaguë vit avec douleur que les janissaires de son escorte ne payaient rien aux malheureux habitans, ni pour le louage des chariots de son bagage et pour le salaire des conducteurs, ni pour le dédommagement des chevaux estropiés ou morts de fatigue. Ils ne se bornaient pas à ces injustices; ils enlevaient chez le paysan tout ce qui se trouvait à leur convenance. Lorsque les pachas voyagent, l'oppression, dit-elle, est encore tout autre. Ils ne se contentent pas de tout piller, ils exigent une contribution qu'ils appellent argent de dent, pour se dédommager du tort qu'ils ont fait à leurs dents, en dévorant la provision des malheureux cultivateurs.

Arrivée à Sophia, capitale de la Bulgarie, lady Montaguë se rendit aux bains chauds de cette ville, renommée pour la salubrité de l'air. Elle y trouva deux cents femmes nues. La décence de leur langage et de leurs manières éloignait toute idée offensante pour la pudeur. Les unes se promenaient majestueusement, comme Ève dans le paradis terrestre; d'autres travaillaient ou prenaient du sorbet. Quelques-unes se faisaient tresser les cheveux par de très jolies esclaves de dix-sept à dix-huit ans: une partie d'entre elles se faisaient remarquer par l'élégance des formes; toutes avaient la peau d'une blancheur éblouissante, et de beaux cheveux partagés en tresses. Ces bains sont les cafés des dames en Turquie: elles prennent ce divertissement une fois par semaine, et y restent quatre à cinq heures toutes nues sans s'enrhumer, quoiqu'elles passent brusquement du bain chaud dans une chambre froide, où elles reprennent leurs vêtemens. A cette occasion lady Montaguë entre dans un détail très curieux sur la parure et les attraits des dames turques.

En général les ornemens sont prodigués pour la coiffure principalement: c'est une espèce de turban dont l'étoffe varie suivant les saisons; mais en

tout temps on le porte penché sur la tête, et on y attache un gland d'or, soit avec une rose de diamans, soit avec un riche mouchoir brodé; il est ordinairement surmonté d'un panache de plumes de héron, quelquefois aussi d'un gros bouquet de différentes pierreries, où les perles jouent les boutons de fleurs, les rubis forment des roses, les topazes figurent des jonquilles. Les cheveux pendent pari-derrière dans toute leur longueur, en tresses ornées de rubans et de perles; jamais lady Montaguë n'en avait vu de si beaux et en si grande quantité; elle compta jusqu'à cent dix tresses à une dame tarque, sans aucun cheveu postiche. Les beautés lui parurent beaucoup plus communes en Turquie qu'en Angleterre; il est rare, dans le premier de ces pays, de trouver une femme qui ne soit pas très belle. Toutes ont un teint éclatant et de grands yeux noirs; comme les femmes grecques, elles ont le secret de donner de la grâce à leurs sourcils en mettant autour de leurs yeux une couleur noire qui les rend très brillantes à la lumière, et même à une certaine distance dans le jour.

Lady Montague fait la description la plus riante des campagnes de la Romanie, où est située Andrinople. Les bords des rivières sont plantés d'arbres fruitiers, sous lesquels les gens de distinction vont prendre le frais et le café au son de quelque instrument. Les jardiniers même se plaisent à marier

au murmure des eaux le son de leur chalumeau, qui dans sa simplicité a quelque chose d'infiniment agréable. La chaleur du climat ne leur permet pas de se livrer beaucoup au travail; mais la fertilité des terrains, le secours des arrosages y suppléent. La plupart d'entre eux sont de la nation grecque. La vente de leurs légumes et de leurs fruits à la ville procure de l'aisance à la plupart. Leurs femmes et leurs filles, qui toutes ont de la beauté ou des agrémens, se montrent sans voiles dans leurs petites habitations situées au milieu des jardins, et s'occupent à faire de la toile à l'ombre des arbres. On retrouve là tous les instrumens que nous représentent les antiques grecques et romaines. Les bergers y tressent encore des guirlandes de fleurs pour leurs béliers favoris, et, comme ceux de Théocrite, ils chantent et s'amusent à différens jeux.

La poésie est un des amusemens des gens distingués. Lady Montaguë rapporte la traduction qu'elle fit de plusieurs stances de vers que le pacha Ibrahim adressait à la princesse sa femme, fille du sultan, avant d'avoir été admis à la voir : malgré la différence des idiomes, on démêle dans ce pesit poème des beautés réelles.

Lady Montaguë fut spectatrice de la marche des troupes qui défilèrent devant le Grand-Seigneur pour se rendre au corps d'armée qui devait se transporter dans peu sur la frontière. En tête était

un effendi richement monté sur un chameau magnifiquement enharnaché. Il lisait à haute voix le Koran posé sur un coussin; il était entouré d'une troupe d'enfans qui chantaient des versets du Koran. Venait ensuite un groupe où l'on avait figuré toutes les opérations du labourage, puis les boulangers et les différens corps de métiers, et au milieu d'eux des arcs de triomphe portatifs, où les différens genres de commerce étaient magnifiquement représentés : ils étaient suivis par des musiciens et des danseurs. La marche était fermée par des volontaires nus jusqu'à la ceinture. Pour exprimer leur dévouement au Grand-Seigneur, les uns avaient des flèches enfoncées dans les bras ou dans la tête, d'où le sang découlait sur leurs bras et sur leur visage; d'autres le faisaient rejaillir sur leurs camarades en se perçant le bras avec un couteau.

Par une distinction particulière, lady Montaguë fut introduite, tant à Andrinople qu'à Constantinople, dans trois harems de dames turques. La description de ces harems, où des Européennes de son rang et de son mérite n'avaient jamais pénétré, est nécessairement d'un grand intérêt. Le premier de ces harems, à Andrinople, était celui d'un grandvizir, et n'avait aucune magnificence. La richesse des habits et le grand nombre de domestiques annonçaient seuls la dignité du propriétaire. La simplicité de l'ameublement s'expliquait par la dévotion

du vizir et de sa femme: tous deux employaient leur superflu au soulagement des pauvres. La femme, âgée de cinquante ans, et à laquelle son mari gardait une fidélité scrupuleuse, s'occupait uniquement à prier Dieu et son prophète: elle n'en reçut pas moins lady Montaguë avec une politesse franche et naturelle; elle n'observa pas moins, suivant l'usage du pays, de faire encenser ses cheveux et ses habits par des esclaves, et d'en faire danser devant elle au son des instrumens quelques autres. Le repas, qu'elle fit servir plat à plat, n'en fut pas moins somptueux.

A Andrinople encore, lady Montaguë trouva plus d'amusement dans le harem du kiaia, ou lieutenant du grand-vizir. Fatime, sa femme, lui parut une beauté telle que l'art même n'aurait pu l'imaginer, et que la nature seulement a pu la former. Le portrait qu'elle en fait exprime vivement l'enthousiasme dont elle fut saisie en la voyant, et qui, loin de se refroidir dans le cours de sa visite, s'exalta encore à l'examen détaillé des charmes de Fatime.

Tout ce que le luxe le plus recherché peut réunir en ameublemens et en parures était rassemblé autour de la belle Fatime; les danses que des esclaves charmantes exécutèrent devant lady Montaguë étaient légères et voluptueuses; la musique qu'on lui fit entendre lui parut extrêmement touchante : elle ajoute, à cette occasion, qu'une dame grecque, qui possédait parfaitement la musique italienne, préférait la musique turque.

Le troisième harem où lady Montaguë fut introduite à Constantinople, était celui de la sultane, veuve du précédent empereur. Ce qu'elle y trouva de plus remarquable, ce fut la profusion de pierreries dont cette sultane était couverte, la magnificence de l'ameublement, la richesse de la vaisselle. L'affabilité de la sultane enhardit lady Montaguë à lui faire plusieurs questions sur les usages du sérail : par les réponses de cette princesse, elle s'assura qu'il était faux que le sultan jetat un mouchoir sur celle qu'il honorait de son choix, et que celle-ci rampât jusqu'au pied du lit avant d'y être introduite; c'est par le keisler-aga (le chef des eunuques) que le sultan fait annoncer à l'odalisque (femme destinée aux plaisirs du Grand-Seigneur) la préférence qu'il lui donne; il se fait précéder d'un présent. Les autres odalisques ont eu soin, après avoir complimenté cette favorite du jour, de la conduire au bain, de la parfumer et de l'habiller magnifiquement.

Lady Montaguë revit à Constantinople la belle Fatime: elle la trouva dans un appartement d'hiver dont les murs étaient incrustés en nacre de perle, en ivoire, en bois d'olivier: ceux de la chambre où elle la reçut l'étaient en porcelaine, et les estrades garnies de riches coussins de brocart.

Au milieu de ces descriptions voluptueuses se trouvent jetés des détails intéressans sur des points de religion et sur des objets de législation : en voici quelques traits détachés.

C'est une erreur accréditée en Europe par la faute des anciens voyageurs, que Mahomet exclut les femmes de toute participation à la béatitude éternelle après cette vie. Lady Montaguë s'assura, d'après l'interprétation des docteurs de la loi, que Mahomet a promis aux femmes un paradis, mais séparé de celui des hommes : les vertus qu'il exige d'elles pour mériter un bonheur éternel, c'est de travailler de tout leur pouvoir à la propagation de l'espèce humaine. En conséquence de ce précepte, les filles qui meurent vierges, les veuves qui ne se remarient pas, sont considérées comme en état de péché mortel, et en conséquence exclues du paradis.

Lady Montague s'assura aussi de la réalité d'un usage extrêmement bizarre, mais fondé sur la religion et sur la loi; c'est que, lorsqu'un mari a répudié solennellement sa femme, il ne peut la reprendre que sous la condition de permettre à un autre homme de passer la nuit avec elle. Il se trouve, chose bien étrange, des maris qui aiment mieux subir cette loi que d'être privés toujours d'une femme pour laquelle leur passion s'est rallumée.

L'adoption est en usage chez les Turcs; mais elle

est plus usitée encore parmi les Grecs et les Arméniens. Comme on n'a pas en Turquie la facilité de disposer de sa fortune en faveur d'un parent ou d'un ami, et qu'elle n'est assurée qu'aux enfans, ceux qui prévoient ne point en avoir, ont grand soin, pour ne pas laisser tomber leurs biens dans le trésor du Grand-Seigneur, de choisir un enfant du peuple, et de le conduire avec ses parens devant le cadi, où ils déclarent qu'ils l'instituent leur héritier. Les parens alors renoncent à tous leurs droits sur lui, et en passent acte devant témoins. Celui qui a adopté l'enfant ne peut plus le déshériter. Lady Montaguë a vu néanmoins des mendians donner des preuves de l'amour paternel, en refusant de céder leurs enfans à des gens très riches, quoiqu'ils fussent certains que communément les parens adoptifs ont une grande affection pour ceux qu'ils ont adoptés.

Aux lettres de lady Montaguë nous ferons succéder le voyage d'un Français en Grèce, celui de M. le comte de Choiseul-Gouffier.

#### CHOISEUL-GOUFFIER.

(1776.)

Entraîné de bonne heure par le désir de visiter la Grèce, le comte de Choiseul, qui prit le nom de Gouffier en épousant l'héritière de cette maison,

s'embarqua en 1776 pour la terre classique des beaux-arts, et en revint avec de précieux matériaux. A son retour en France, et après avoir été admis en 1779 membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il publia son Voyage Pittoresque en Grèce. Nommé en 1784 ambassadeur de France près la Porte Ottomane, il emmena avec lui l'abbé Delille, dont il fut toujours le protecteur et l'ami. Au commencement de la révolution française, il allait se rendre à Londres avec la même qualité d'ambassadeur; mais apprenant qu'il était décrété d'accusation par la république, il resta à Constantinople, d'où il passa en Russie pour ne reparaître en France qu'en 1802. Voici quelques-uns des aperçus de son voyage en Grèce.

L'île de Cérigo, si célèbre autrefois sous le nom de Cythère, n'est plus qu'un rocher qui sert de retraite aux pirates.

L'île de l'Argentière, ainsi nommée de ses mines d'argent, qui sont aujourd'hui fermées, est une terre stérile qui se refuse à toute autre végétation que celle de l'orge: on y trouve, comme à Milo, une terre connue chez les anciens sous le nom de terre de Cimolis. Cette terre est très recherchée pour le blanchissage du linge. Ses habitans, au nombre de deux cents seulement, sont fort misérables. Le vêtement des femmes y est excessivement ridicule.

L'île de Milo, anciennement Malos, renommée dans les temps anciens pour son extrême fertilité, est aujourd'hui très malsaine: la plus grande partie de ceux qui l'habitent sont jaunes et bouffis. leur ventre est énorme, leurs jambes enflées. La cause de cette insalubrité se trouve dans l'abondance d'alun et de soufre qu'on y rencontre à chaque pas, et surtout dans les exhalaisons qu'aux entrées du port envoient plusieurs crevasses. Ces exhalaisons pestilentielles prennent une origine dans l'éruption d'un volcan nouveau qui, formant en 1707 une île nouvelle, ébranla toutes les îles voisines. On trouve dans cette île une vaste caverne tapissée d'alun, qui paraît devoir sa formation à des carrières.

L'île de Siphante, anciennement Siphnos, offrit à la curiosité de M. de Choiseul-Gouffier, un tombeau de marbre blanc chargé de riches sculptures. et bien conservé, quelques autres qui l'étaient beaucoup moins, et quelques faibles vestiges consacrés au dieu Pan. L'hospitalité des habitans lui rappela celle des anciens Grecs. Dans cette île, le ciel est toujours pur et serein, et la terre y est très féconde. On ne trouve plus à Siphante ces mines d'or et d'argent dont la dîme enrichissait les prêtres du temple d'Apollon. L'habillement des femmes se rapproche ici du costume grec.

Les habitans de l'île de Nio, autrefois los, ainsi

nommée de ce qu'elle fut peuplée par une colonie d'Ioniens, parurent à M. de Choiseul très hospitaliers. L'île de Santorin, autrefois Théra, et l'île d'Aproinsi sont un démembrement de l'ancienne île de Caliste, qui avait pris ce nom de sa beauté. A Santorin les femmes sont très coquettes et tiennent à être bien parées, de manière à ne point laisser soupçonner leur malaise intérieur. Tout le côté de l'île opposé au volcan qui y fait toujours quelques explosions, est fertile. Les terres couvertes de pierres ponces produisent de bons vins, de l'orge, du coton, mais peu de froment.

L'île de Naxia, autrefois Naxos, si célèbre par le culte dont on y honorait Bacchus, et par la célébration des Bacchanales, produit du froment, des figues, du vin, de l'huile, de la soie, dans de délicieuses vallées arrosées de mille ruisseaux et ombragées d'orangers et de grenadiers. Il reste encore une porte du temple de Bacchus.

L'île de Tina, autrefois Tinos, aussi fertile que Naxia, est remarquable encore par les proportions élégantes et la beauté des traits de ses habitans. L'habillement le plus voluptueux couvre leurs femmes sans les cacher. L'industrie et le commerce enrichissent cette île autant que font ses productions. Les femmes de l'état le plus aisé ne dédaignent pas les détails intéressans de leur ménage : elles-mêmes recueillent la feuille des mûriers et filent la soie.

Les travaux peu pénibles qu'elles partagent avec leurs servantes permettent à celles-ci de conserver tous leurs agrémens. Tina est l'une des îles les plus fertiles de l'Archipel. Les magistrats de cette île, quel que soit leur âge, s'appellent vieillards: c'est un hommage que ces heureux insulaires rendent à la vieillesse.

De tant de monumens qui rendent l'île de Délos si célèbre, il ne reste que de faibles vestiges, tristes témoignages de son ancienne splendeur. Sur les bords de la mer sont quelques colonnes, quelques piliers de granit; plus loin, les ruines d'un portique que Philippe, roi de Macédoine, y avait fait élever. On voit encore quelques débris du temple d'Apollon. C'est dans l'île de Paros que Peiresc découvrit ces tables si utiles à la chronologie, et qui sont si connues sous la dénomination de marbres d'Arundel, parce que le comte de ce nom les fit transporter de Smyrne en Angleterre. M. de Choiseul visita les carrières d'où l'on tira ce beau marbre. L'île est couverte de riches débris, dont quelques-uns ont servi à la construction de chaumières.

L'île d'Antiparos, anciennement l'île d'Oliaros, est célèbre par sa grotte fameuse, et dans laquelle il est difficile de pénétrer. On descend d'abord, suspendu sur une corde, à douze toises de profondeur: là se trouve l'endroit plus difficile, et le seul un peu dangereux. C'est un rocher arrondi sur le-

quel l'eau coule de toutes parts, et qui, sur la droite, est bordée de précipices : on se laisse couler à pic environ de douze à quinze pieds, en tenant fortement un câble. Cet endroit franchi, on descend par une pente fort raide, mais dans un passage plus large, avec l'intention de se jeter toujours sur la gauche pour éviter les mêmes précipices : la pente devient ensuite moins raide, et à la moitié environ de la descente, le secours d'un câble est presque inutile. Au fond de la grotte on trouve un gros rocher qui semble fermer le passage; on le tourne. et l'on entre dans la salle qui termine le souterrain. C'est là qu'on admire les stalactites ou cristallisations ramifiées, qui ont la forme de culs-de-lampe pyramidaux avec une large base qui les attache au rocher en contre-bas; et les stalagmites ou concrétions protubérantes en forme de choux ou de touffes, qui se trouvent sur la base du sol ou du plancher souterrain en contre-haut, à l'opposite des stalactites. Les unes et les autres sont formées par les eaux qui tombent de la voûte, et goutte à goutte en charriant des matières pierreuses. La plus belle des stalagmites a vingt-quatre pieds de hauteur, sur une base de vingt pieds de diamètre.

L'île de Scyros, quoique avantagée d'un bon port, ne fait qu'un petit commerce de vin et de fromage. Le sol offre l'apparence de plusieurs cratères, et XLVI.

paraté renfermer des mines de cuivre. L'île de Lemnos, si célèbre dans l'antiquité, soit par un volcan que l'imagination des poètes avait converti en forges de Vulcain, et dont il subsiste encore des traces, soit par son labyrinthe dont il ne reste plus de vestiges, n'était pas moins fameuse par sa terre sigillée, qui, dit-on, guérit Philoctète, et qui a conservé toute sa prétendue vertu dans l'esprit crédule des Grecs.

L'île de Metelin, connue dans l'antiquité sous le nom d'tle de Lesbos, a pris sa nouvelle dénomination de Mytilène, la principale des cinq villes qu'elle renfermait. L'île Scio ou Chios possède un port très vivant. Une chaîne de montagnes arides partage cette île, mais les vallées arrosées par une infinité de ruisseaux sont couvertes d'orangers et de grenadiers. Les vignes donnent un vin qui soutient encore son ancienne réputation. Une production particulière à Chios est le lentisque, arbre qui produit ce fameux mastic ou aromate dont les femmes turques et grecques font un si grand usage. La nature a ici versé ses dons avec profusion.

L'île de Samos, le berceau de Pythagore, conserve encore des vestiges de son ancienne splendeur; mais sa population ne répond point à la fertilité de son territoire. L'île de Pathmos, très stérile, est fameuse par son couvent des moines de Saint-Jean, qui subsiste des tribus des îles voisines. L'île de Cos, qui partage la fertilité des autres îles, a un platane prodigieux, auquel les habitans rendent une espèce de culte: les branches de cet arbre qui couvrent la place sont soutenues par de superbes colonnes de marbre et de granit, qui attestent l'ancienne magnificence du templé d'Esculape, si révéré dans cette île.

L'île de Rhodes, fameuse dans l'antiquité par son commerce maritime, par les lois qu'elle établit pour ce commerce, par le grand nombre d'artistes qu'elle produisit, par son colosse et son temple du soleil, dont il ne reste pas de vestiges, a été célèbre également dans le moyen-âge comme le chef-lièu de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et par la résistance que les chevaliers de cet ordre opposèrent à toutes les forces de l'empire ottoman. M. de Choiseul visita en détail cette île, d'où il se rendit à Milet, dont les ruines n'offrent que des arbres mutilés; et de là à Éphèse, où l'on voit éncore deux aquéducs, mais où l'on ne trouve plus aucun vestige du temple de Diane.

Puisque nous nous trouvons dans le voisinage de la Turquie, notons ici en passant quelques-unes des observations curieuses de l'Anglais Porter, qui visita ce pays à peu près vers le même temps que M. de Choiseul.

## PORTER.

(1768.)

Porter connaissait bien la nation turque; il avait été ministre plénipotentiaire à Constantinople, et il réunissait à l'avantage de pouvoir presque tout visiter, le talent de bien observer et de bien décrire. Porter a esquissé rapidement le caractère des Turcs: il les représente en général comme intelligens, réfléchis et d'une persévérance infatigable à suivre les objets d'intérêt et de fortune; dans cette poursuite ils sont capables de tous les excès, et de sacrifier au besoin tous les liens de l'amitié et du sang. Hors de là, dans le cours de la vie commune, ils sont obligeans, humains et capables même de reconnaissance; mais lorsqu'ils étendent jusqu'aux chrétiens la pratique de ces vertus, c'est toujours en vue de cet avantage.

La passion la plus active chez les Turcs est celle de la vengeance. Porter en cite quelques exemples effrayans. En examinant la religion musulmane, il observe que, malgré la simplicité apparente du principe fondamental de cette religion, qui est l'islamisme, ou le dogme de l'unité d'un Dieu, il n'est pas néanmoins de religion dans le monde fondée sur tant de révélations, et aussi chargée de minutieuses pratiques. Comme ces pratiques, si indiffé-

rentes à l'ordre moral de l'univers, sont aux yeux des musulmans le seul moyen d'expiation et de salut, ils en contractent nécessairement une intolérance capable de les porter aux derniers excès contre ceux qu'ils qualifient d'infidèles. Le seul préservatif contre cette fureur intolérante envers les chrétiens et les juifs qui vivent sous leur domination, c'est la soif de l'or dont sont communément dévorés les Turcs. Ces étrangers sont pour eux une mine inépuisable, où ils ne cessent de fouiller pour faire face aux besoins toujours renaissans du gouvernement, ou pour rassasier leur propre cupidité. Cette considération si peu puissante, ne l'est pourtant pas encore assez pour réprimer l'animosité des Turcs, qui s'exhale sans cesse par la dénomination injurieuse de giovar ou insidèle, qu'ils accoutument les enfans à balbutier dès l'âge le plus tendre contre les chrétiens ou juifs qu'ils rencontrent.

Le prosélytisme est tel en Turquie que les musulmans ne rejettent pas le plus vil, le plus scélérat des hommes qui s'offre à devenir un vrai croyant, bien qu'il ignore entièrement en quoi consiste cette croyance. Porter dit cependant que quels que puissent être parmi les Turcs les dissentimens en matières religieuses, on n'entend jamais parler chez eux de punitions et de supplices pour cause de culte.

Les muftis et les mollahs sont les dépositaires de

la loi, et les imans les ministres du culte. Ces imans recoivent une paye sur les immenses revenus des mosquées, employés à l'entretien et aux embellissemens des temples, ainsi qu'aux frais des hospices et des écoles. Les imans qui font la prière, sont ce qu'on appelle en Turquie le clergé séculier. Il y a ensuite les derviches ou moines, partagés en quatre ordres, et qui ont à leur tête les scheiks, souvent redoutables au gouvernement par leurs prédications séditiouses. Ce ne sont, au surplus, ni les lois, ni les interpretes qui manquent en Turquie, mais c'est une bonne administration de la justice. Ces lois et leurs commentaires sont, dans des mains corrompues, un glaive redoutable toujours prêt à menacer le vie ou la fortune des citoyens, dont la sûreté, les propriétés ant beaucoup plus à souffrir de se désordre que du despotisme même du prince: celui-ci trouve assez souvent dans la religion et ses interprétes des barrières qu'il ne peut pas franchir.

Plusieurs cours de justice à Constantinople jugent les procès. Les cours inférieures sont celles des mollahs de Galata, et celle du stamboul effendi ou juge de police. Les cours supérieures sont celles des cadilesquiers ou granda juges d'Europe et d'Asie, et le divan du grand-vizir. De ces juridictions sont affranchis les descendans de Mahomet, qui sont très multipliés dans l'empire, et qui ont pour juge le chef de leurs tribus. C'est en Turquie un grand avantage pour le demandeur, d'avoir le droit de choisir un juge, parce qu'il commence à s'assurer de ce juge avant de faire son choix; mais assez souvent néanmoins, le défenseur, renchérissant sur les offres de sa partie adverse, fait tourner la chance; ou à force d'incidens et de chicane, s'il est le plus riche, il éloigne le jugement, lasse son adversaire, et l'obligé de souscrire à un accommodement désavantageux. Avec les mêmes ressources, il réussit quelquefois, s'il ne peut pas gagner le juge, à faire renvoyer l'affaire à un autre tribunal.

Tous les juges ont un naïb ou clam, qui dirige les décisions du magistrat, et reçoit les propositions des plaideurs. Ceux-ci se munissent souvent de part et d'autre d'un fetfa du mufti : c'est une consultation qu'on obtient de lui sous des noms interposés, et qui, le plus communément, est rédigée par ses commis. Lorsque ces fetfas sont contradictoires, ce qui arrive assez fréquemment, ils deviennent inutiles aux parties.

L'usage des témoins, qu'on emploie pour tous les genres de preuves, est une source d'abus révoltans: comme on en trouve toujours pour de l'argent, parce que l'or est la divinité des Turcs, et qu'on a certaines pratiques pour séduire ceux qui ne sont pas corruptibles, on parvient à embrouiller les questions les plus claires, et à autoriser les délais de la part du juge, qui, de son côté, a des gens préposés pour traiter secrètement avec les parties. C'est à la faveur de ces abominables ressources qu'on voit journellement réunir des demandes contre la propriété, ou des plaintes en dommagesintérêts, et qui n'ont pas le plus léger fondement.

L'or est le véhicule des dépositions, comme il en est la récompense. On ne connaît pas en Turquie de moyen plus légal pour contraindre à venir déposer en justice: la loi ne permet pas les assignations, il faut que les témoins se présentent à leur gré. Suivant le Koran, les faux témoins devraient être rigoureusement punis; l'on en voit néanmoins peu d'exemples, si ce n'est au commencement d'un règne, où, pour signaler l'avénement du nouveau sultan, le grand-vizir fait saisir une douzaine de faux témoins. Toute leur punition se réduit à être promenés dans les rues, montés sur un âne, le visage tourné vers la queue de l'animal, avec une inscription qui les déclare faux témoins.

A cette corruption répandue dans les tribunaux, à l'arbitraire des décisions qui en émanent, si l'on ajoute le droit acquis au souverain de s'emparer de toutes les terres tenues en fief lors des mutations des détenteurs, et même de la totalité des biens de ses officiers après leur décès, on frémit des conséquences funestes qui doivent en résulter pour le maintien des propriétés. Heureusement une déci-

sion du prophète a déclaré sacrés et inviolables les biens-fonds et les maisons qui se trouveraient annexés à l'église. En conséquence de cette décision, le propriétaire donne tous ses biens à quelque fondation religieuse, sous la condition expresse que leurs administrateurs ne pourront en prendre possession qu'après l'extinction de tous les hoirs mâles du donateur : de cette manière il transmet sans contestation à ses héritiers la propriété utile de sa fortune, sous la seule charge de substitution.

Malgré l'esprit fiscal qui règne dans les tribunaux, la police intérieure et les mesures qu'on prend pour la sûreté des individus sont excellentes en Turquie; les vols sont extrêmement rares, dans la capitale comme sur les grands chemins; les maisons ferment à peine, et le boutiquier s'absente en laissant sa boutique sous la garde de la bonne foi publique. Ces vols d'ailleurs seraient promptement suivis du châtiment sévère infligé aux coupables. Nous citerons pour preuve l'anecdote suivante, extraite d'un voyage tout récent à Constantinople <sup>1</sup>, celui du docteur Brayer, qui y a fait un séjour de neuf ans, voyage que nous avons analysé dans le Bulletin de la Société de géographie, cahier du mois de juin 1836.

« Dans une de ces belles journées où le Grand-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neuf années à Constantinople, par le docteur Brayer, 2 vol. in-8°; Paris, 1836.

Seigneur va se délasser à Kiahat-Khana, charmante promenade où la foule se rend aussi pour jouir du plaisir de la campagne et voir le souverain et son cortége, il se trouve, comme ailleurs, des vendeurs ambulans de pain, de fromage et d'autres comestibles. Parmi eux était un enfant grec qui vendait du pain; un janissaire passe à côté de lui, prend un pain et s'en va sans payer. L'enfant se récrie, suit le janissaire et réclame ce qui lui est dû, deux paras. Le Turc, irrité de ce qu'un raïa ose exiger le paiement d'une si modique somme, l'injurie, et voyant parmi ses petits pains une quarantaine de paras, produit de la vente de la journée, s'en empare et continue son chemin. Le garçon intimidé se met à pleurer. Comment paiera-t-il au boulanger son pain pris à crédit? Un officier passe et s'informe du sujet de ses pleurs; celui-ci raconte l'aventure et montre du doigt le coupable encore peu éloigné. L'officier va droit à lui et lui demande comment il a pu commettre un tel crime. Le janissaire pâlit, balbutie, ne nie pas, mais rejette sa faute sur la fatalité. Cependant il est saisi, envoyé à sa caserne; on recueille la déposition de l'enfant. Le jour suivant il est traduit devant son chef. « Tu es accusé d'avoir pris un pain à cet enfant, de l'avoir injurié et de lui avoir volé quarante paras; est-ce vrai? — La fatalité l'a voulu ainsi. — Est-ce que tu ne sais pas ce que dit le Koran en pareil cas? » Silence du coupable.

«Ne connais-tu pas la peine infligée aux voleurs par la loi? — Vous le savez mieux que moi. — Que veux-tu que je fasse? ce n'est pas moi qui te juge, c'est le Koran. » Puis, sans autres formalités, le général en chef des janissaires éorit sur un petit carré de papier, dans le creux de sa main, la sentence de mort, et la remet à deux kavas pour qu'elle soit exécutée.

Les deux bourreaux et le coupable au milieu s'en vont à pied vers le lieu du supplice. Le délinquant n'est pas lié; seulement s'il est connu pour une mauvaise tête, l'un le prend par le collet de sa robe, l'autre par le châle qui lui sert de ceinture. A peine fait-on attention dans la rue à ces trois individus; il faut avoir demeuré quelque temps dans le pays pour se douter de ce qui se passe. Cependant quelques curieux les suivent à peu de distance. En s'avançant vers l'endroit fatal, les bourreaux et le condamné causent ensemble. « Que veut dire ceci, mon frère, que nous devions exécuter un ordre semblable? — Que sais-je, cela est arrivé; mon frère, la fatalité l'a voulu ainsi, que puis-je y faire? » Telle est la substance de toute la conversation.

Enfin on arrive au lieu de l'exécution, ordinairement le très petit carrefour près Bach-Capoussou. L'approche de la mort fait pâlir le janissaire; mais il sait que, quand un coupable a fait ses ablutions, dit ses prières et subi courageusement le supplice qu'il a mérité, son crime et ses péchés lui sont pardonnés, et qu'il a droit à la félicité promise aux vrais croyans; il se résigne donc. Le chef des bourreaux lui dit alors de se mettre à genoux; il s'y met; l'autre, muni d'une poignée de sable, lui en jette à la figure; instinctivement le condamné ferme les yeux et baisse la tête. La nuque est tendue; l'exécuteur saisit ce mouvement pour lui asséner un coup de cimeterre. La tête tombe; puis il place le cadavre sur le dos et pose la tête perpendiculairement entre le bras droit et le corps du supplicié. Il attache ensuite le yafta sur sa poitrine, et le laisse ainsi exposé pendant trois jours aux regards du public.»

Pour donner une idée des mœurs des harems, M. Brayer raconte quelques-unes de ses visites dans ces lieux si rarement visités par les Européens, et où le voyageur Porter n'avait pu pénétrer. Nous rapporterons encore le fragment ci-après, qui suppléera au silence de Porter à cet égard.

« Introduit par l'effendi dans l'appartement où étaient ses femmes, je vis, dit M. Brayer, dans un des angles du sopha une femme très réplète, âgée de cinquante ans environ. Appuyée sur des coussins, elle était couverte d'un châle, mais pas assez pour que je ne pusse voir son visage tout entier. A

Inscription de forme ordinairement ovale, relatant le crime de l'individu, et quelquefois le texte de la loi qui l'a condamné.

côté d'elle était une autre femme d'à peu près vingtcinq ans, qui causait avec elle et lui montrait, avec beaucoup de douceur et de respect, différentes étoffes et autres articles d'habillement. Je la pris pour sa fille.

«L'effendi s'étant assis près de la dame âgée, et moi à côté de lui, elle m'entretint de sa santé. Elle se plaignit d'étouffemens, de vertiges, d'une difficulté de respirer et de marcher, de maux de tête et d'un mérac extraordinaire. Elle voulait que je lui donnasse des forces, et me demandait si je n'avais pas un secret pour dissiper tous ces maux.

« Vu les préjugés du pays, je donnai à entendre qu'une saignée copieuse, répétée de temps en temps, pourrait diminuer la plupart de ces symptômes fâcheux; que la diète, la limonade pour boisson, un peu d'exercice lui seraient favorables. Le traitement proposé déplut : c'était un secret qui guérît tout de suite qu'elle désirait; je n'en avais pas, et me bornai à prescrire un remède insignifiant. En sortant de la maison, je trouvai au pied de l'escalier l'apothicaire qui, ayant appris qu'un médecin franc était venu chez son client, venait pour prendre la recette. Il m'informa que la jeune personne que j'avais prise pour la fille de la dame âgée était la seconde femme de l'effendi; que la première, se voyant arriver à un âge où elle n'espérait plus avoir d'enfans, avait consenti à ce qu'il en prit une seconde; que celle-ci rendait à l'autre tous les soins qu'une fille aurait eus pour sa mère, qu'elle en était chérie de même, et qu'elle avait donné le jour à deux enfans qui faisaient la joie de toute la famille.

«J'ai vu dans un autre harem les trois épouses d'un effendi. Toutes trois étaient dans un des angles du sopha, travaillant et causant ensemble de la manière la plus amicale. Je les pris pour les trois sœurs. Il était cependant évident qu'une d'elles était l'objet de l'attention et des prévenances des deux autres. Introduit par l'effendi, je crus à sa manière de parler avec elles qu'il en était le père, tant ses paroles étaient empreintes d'une douce gravité, sans aucune marque de prédilection pour aucune d'elles. Ce fut encore l'apothicaire qui m'instruisit qu'elles étaient ses trois femmes.

« Sans doute, dans les harems populeux des riches musulmans et des hauts fonctionnaires, il doit y avoir quelquefois des jalousies, des haines sourdes qui fermentent, des moyens odieux et criminels employés pour se délivrer de rivales plus favorisées; mais, vu le petit nombre de ces harems, on peut les regarder comme des exceptions. Il est rare, à Constantinople au moins, qu'un musulman ait plus d'une femme, à moins de stérilité ou de grandes infirmités dans la première ou la seconde. Dans ce cas, la loi lui en fait presque une obligation. Père, mère, parens et amis, en le voyant marié

depuis deux ou trois ans, étonnés que sa couche nuptiele soit stérile, lui font observer que: « Dieu commande, et la mère met au jour deux jumeaux de différent sexe, et qu'il rend stériles celles qu'il veut; » et le musulman fait par esprit de religion ce qui quelquefois contrarie ses affections. Les oulémas, les employés près les ministères, tout ce qui est au service des grands, les petits rentiers, les hizmet-kiars (serviteurs) retraités, les artisans, les ouvriers, les bateliers si nombreux, les portefaix, n'ont généralement qu'une femme, et ces classes, quant aux musulmans, composent les trois quarts de la population masculine de la capitale.

on a beaucoup exagéré les querelles et les jalousies qui doivent troubler les ménages turcs, lorsque le chef de la famille use de la permission d'avoir plusieurs femmes. Le musulman pense comme la loi, et se conforme à la loi. Il se croit supérieur à la femme; le Koran l'a dit, la nature le prouve; il est bon, affectueux envers elle, mais sa bonté est grave, protectrice: c'est celle d'un supérieur envers un être faible, nécessaire à son bonheur. L'homme, regardant la femme comme le plus grand des biens que la Divinité lui accorde, la préfère à tout autre bien. Au lieu d'exiger d'elle une dot, c'est lui qui lui en donne une; il fait des cadeaux aux parens de son épouse, au lieu d'en recevoir. Ses devoirs sont tracés par la nature ellemême: il est chargé de l'extérieur; il est tenu de nourrir, d'habiller, d'entretenir sa famille, suivant son rang dans la société et suivant ses moyens. S'il ne le peut, l'épouse réclame le divorce et l'obtient; s'il le peut et ne le veut pas, elle l'y contraint par la loi; s'il la maltraite, il est sévèrement puni. La femme préside à l'intérieur; elle doit d'abord obéissance à son époux, puis elle est chargée des détails du ménage, de la préparation des alimens, de l'allaitement et du soin de ses enfans. Si la médiocrité des moyens de son mari lui en fait une nécessité, elle emploie ses loisirs à filer et à tisser le lin qui lui est remis pour l'usage de la famille.

«Lors donc que le musulman juge à propos d'avoir plusieurs femmes, puisque la loi le lui permet, l'épouse doit s'y résigner; mais cette même loi prescrit au mari de les aimer toutes également, de les traiter de la même manière, de ne pas faire de cadeaux à l'une sans en faire autant aux autres, de n'en embrasser aucune en présence des autres. Le Koran règle même la répartition des caresses conjugales; la première femme conserve ses droits. Si l'harmonie du harem n'est pas troublée par la présence de deux ou trois femmes, elles vivent en commun, et la première conserve la prééminence; si elles ne peuvent s'accorder, chacune d'elles doit avoir un appartement séparé, une table à part, mais également fournie. Si, malgré ces précautions, une

d'elles, d'un caractère violent occasione par ses vociférations du scandale dans le voisinage, le musulman se hâte de la répudier, et la paix est rétablie dans sa maison, qui doit être un lieu de silence.

« Les Francs, habitués à ce qui se passe dans leurs pays respectifs, ne peuvent croire que, malgré toutes les précautions prises par les maris, il n'y ait pas à Constantinople d'intrigues, de séductions, d'enlèvemens, comme chez eux. Les théâtres n'ont pas manqué d'exploiter les harems, au grand plaisir des spectateurs, charmés de voir que, sous ce rapport au moins, les musulmans ne valent pas mieux que les chrétiens. Les Francs sont dans l'erreur; il faut avoir demeuré long-temps dans le pays pour en être convaincu, il faut avoir eu accès dans plusieurs maisons turques, non-seulement au sélamlik, où l'on ne peut juger de rien, mais dans le harem, pour se persuader de la difficulté, je dirai plus, de l'impossibilité de ces intrigues. Le châtiment, d'ailleurs, est si terrible et si prompt, que le Franc le plus intrépide en est découragé.

«Il s'est trouvé, dit-on, des étrangers riches et puissans qui, désireux de jouir de faveurs si difficiles à obtenir, ont, non pas cherché à captiver l'affection d'une musulmane, mais chargé un des entremetteurs de Péra de leur en amener une. Leurs vœux ont été remplis; ils ont passé quelques instans, une nuit peut-être, avec elle, enveloppés dans XLVI. l'ombre du plus profond mystère et sous la promesse d'un secret inviolable. La vanité a, dit-on encore, proclamé cette bonne fortune; mais on a su bientôt aussi que ces faveurs chèrement payées n'étaient autres que celles de quelque femme raïa, mise dans la confidence, habillée à la turque, et qui s'était fait passer pour musulmane, chose très facile aux yeux d'un Franc nouvellement débarqué.

« Il faut cependant le dire: il y a des Européens assez ignorans des mœurs du pays, et assez téméraires pour vouloir choisir eux-mêmes l'objet de leurs désirs; et, à force d'or ou autrement, ils parviennent à s'introduire dans la maison d'un musulman en son absence: mais observés par les voisins qui veillent à l'honneur du harem de leur frère comme ils voudraient qu'on veillât à celui du leur, ils sont presque toujours pris en flagrant délit, et condamnés à mort, sans que la légation à laquelle ils appartiennent puisse intervenir. Il n'y a pas encore long-temps, les journaux ont fait mention de deux Francs surpris dans un cas semblable. Les deux femmes furent mises dans un sac, et jetées dans le Bosphore; des deux chrétiens, l'un ne voulant pas renier sa religion, fut pendu; l'autre, dans l'espérance de sauver sa vie, embrassa la religion musulmane; mais à peine eut-il prononcé sa profession de foi, qu'il fut conduit au supplice. Quelquefois cependant, si la femme est libre, et si le

séducteur embrasse l'islamisme, il arrive que le mariage a lieu.

« La police de Constantinople est chargée de veiller non-seulement à la tranquillité et à la sûreté de cette immense capitale, mais encore à la conservation des bonnes mœurs. Les plus sages précautions sont prises pour obvier à toute tentative de scandale. Les maisons sont construites de telle sorte, que nul œil indiscret ne puisse voir ce qui s'y passe. Les fenêtres sur la rue sont à petits grillages. Aucun jour d'une maison voisine ne domine sur les jardins où les femmes vont se promener. Si les murs de clôture sont trop bas, on y supplée par des planches posées verticalement, ce qui empêche la circulation de l'air, et cause de fréquentes maladies. Les raïa ont généralement adopté les mêmes coutumes; personne d'entre eux ne cherche à voir le harem d'un autre pour que l'on ne cherche point à voir le sien. Aussi l'on entend très rarement parler d'intrigues amoureuses, d'adultères ou autres débordemens. Les mauvais lieux sont relégués à Galata et à Péra surtout, miniature des capitales européennes. Aucun Franc ne peut habiter Constantinople; un raïa étranger non marié n'est admis à demeurer que dans les khan ou dans la famille à laquelle il est recommandé.»

Si la police turque est bonne, l'administration civile ne l'est pas moins, et c'est mal à propos, sui-

vant Porter, qu'on a cru que les fréquens changemens de vizir et d'autres ministres accusaient la faiblesse du gouvernement ottoman. Un usage salutaire maintient l'uniformité, la régularité de sa marche: c'est le soin scrupuleux avec lequel, au milieu de tant de mutations, on conserve les subalternes dans leurs emplois, et l'attention soutenue qu'on a de leur procurer de l'avancement, toutes les fois qu'il survient quelque déplacement. Par cette double mesure, le vizir Azem, le kiaia, son lieutenant, le reiss-effendi et tous les autres ministres, quelque étrangers qu'ils puissent être aux connaissances qu'exigent les places auxquelles ils sont rapidement élevés, sont promptement instruits par ces subalternes des formes et des ressorts du gouvernement; et lorsqu'ils sont déposés, la marche des affaires n'en souffre pas.

Chaque département renferme un nombre considérable d'employés et de sous-employés qui travaillent avec une persévérance incroyable pour s'élever aux postes qu'ils ambitionnent; et cette émulation procure nécessairement aux parties l'expédition la plus prompte. Porter affirme qu'il n'est pas de gouvernement européen qu'on puisse comparer à la Porte, pour l'exactitude avec laquelle les différens postes sont remplis, pour la précision avec laquelle toutes les affaires s'y traitent, pour le choix que dans toutes les transactions diplomati-

ques on a soin de faire des termes dont la signification est la plus favorable à l'intérêt de la nation. Pourvu seulement qu'on puisse indiquer d'une manière vague l'époque où les actes de la plus ancienne date ont été passés, on est sûr de les trouver à la Porte, rangés dans le plus bel ordre. Du reste, la règle constamment suivie dans l'interprétation des traités faits avec les princes chrétiens, c'est l'exemple de ce qui s'est pratiqué dans les temps passés, et que les Turcs appellent le canon.

En traitant des mœurs des Turcs, Porter observe que l'affection paternelle a la plus grande énergie chez eux; qu'en retour de cette affection, les enfans ont pour leurs parens une soumission sans bornes, un attachement inviolable qui emportent même en général la plus grande déférence pour les supérieurs, et la plus profonde vénération pour les vieillards. L'habitude de ces sentimens et l'éloignement rigoureux du commerce des femmes où l'on tient les Turcs dans leur jeunesse, leur inspirent le plus grand respect pour ce sexe, et les maintiennent dans une extrême réserve à son égard. Un homme qui rencontre une femme dans les rues détourne la tête: jamais un Turc ne se permettra, dans le plus violent accès de colère, de porter la main sur sa femme. Il n'est pas rare en Turquie de voir ce sexe abuser de son ascendant, et par une contenance ferme, des regards assurés, en imposeraux hommes les plus courageux: il pousse quelquefois l'arrogance jusqu'à harceler, à insulter même sur leur tribunal les juges qui, pour s'en débarrasser, lui donnent souvent, à tort ou à droit, gain de cause; on conçoit qu'il ne s'agit ici que des femmes du peuple.

Celles d'un rang plus élevé, et qui sont nées en Turquie, ont beaucoup de décence et de retenue. Plusieurs d'entre elles ayant l'esprit cultivé par la lecture des livres turcs et arabes, se forment des principes de morale et de vertu qui deviennent la garantie de la pureté de leurs mœurs. Quant à celles qu'on achète, on ne doit s'attendre à trouver chez elles que des talens agréables, tels que le chant et la danse. Il est difficile, suivant Porter, de confirmer ou de nier les récits que les voyageurs ont faits des femmes turques. Toujours couvertes, dans les mosquées, d'un voile qui ne laisse d'ouverture qu'aux yeux, elles sont impénétrables à tous autres regards qu'à ceux de leur père et mère, de leurs frères et sœurs, et de leurs maris. Il est facile au reste d'imaginer que, pour peu qu'elles soient favorisées des dons de la nature, la vie réglée qu'elles mènent, le soin qu'elles prennent de préserver leur visage de l'influence de l'air, doivent leur donner un teint uni et animé. Les femmes grecques ne sont pas aussi resserrées dans leurs maisons que les dames turques; elles ne se servent

de voiles que dans les rues: la plupart ont de beaux traits, une physionomie attrayante; mais en général leur teint a quelque chose de terne. Les unes et les autres sont fanées de bonne heure par le mariage prématuré et le trop fréquent usage du bain de chaleur qui relâche les fibres et altère les formes.

L'usage, en Turquie, est de marier des garçons de treize ou quatorze ans à des filles qui n'en ont que onze à douze, ou quelquefois moins. Cette coutume a lieu dans toutes les religions et toutes les sectes répandues sur la surface de l'empire. Les parties s'unissent sur la foi de leurs parens; elles n'ont pas la liberté de se voir avant la nuit conjugale. Plus d'une fois il s'est pratiqué, parmi les Grecs et les Arméniens surtout, les tromperies les plus graves en ce genre; on a uni la beauté à la laideur, la vigueur aux infirmités. Sur les plaintes qu'on porte aux entremetteurs, ils répondent que c'est le désir de régénérer les races qui leur a fait commettre cette fraude, beaucoup plus fâcheuse pour les chrétiens, qui n'ont pas les ressources du divorce. Du temps de Porter, les filles grecques voulaient connaître ceux qui prétendaient à leur main, et se laissaient elles-mêmes furtivement entrevoir : il leur arrivait aussi de disposer de leurs personnes en ne consultant que leur inclination.

Pour ne point mêler son sang avec aucune famille de l'empire, le Grand-Seigneur ne contracte point de lien conjugal. Il n'honore de sa couche que de belles esclaves ou odalisques. La première qui lui donne un fils jouit de toutes les prérogatives d'épouse et commande dans le harem. Les autres Turcs peuvent avoir jusqu'à quatre femmes. Le mariage se contracte devant un tribunal de justice. En déclarant que telle femme est son épouse, le mari s'engage, dans le cas où il la répudierait, à se charger des enfans, et à lui payer une somme proportionnée à ses facultés, qui, chez le bas peuple, est fort modique. Dans cette dernière classe il est rare qu'un homme ait plus d'une femme à la fois; mais il en change souvent. La femme répudiée, dans quelque rang que ce soit, n'en trouve pas moins un autre mari.

Les femmes publiques sont rares en Turquie: on doit attribuer cette cause d'un côté à la faculté qu'ont les Turcs de se satisfaire jusqu'à satiété par des unions légitimes; et de Lautre, au dégoût, à l'aversion même que toute femme effrontée inspire à un musulman.

A ces détails, nous en ajouterons quelques-uns de ceux que fournit sur les mêmes contrées un autre voyageur, M. d'Ohsson.

## D'OHSSON.

(1780.)

Mouradgea d'Ohsson était chargé d'affaires du roi de Suède à Constantinople; né dans cette capitale, il avait pu s'initier plus facilement aux mœurs et coutumes de la nation turque. Aussi donne-t-il un tableau fort curieux du code musulman. Il offre. également des détails étendus sur l'agriculture, notamment sur le jardinage des Orientaux. Il parle des manufactures en activité dans la Turquie, A l'époque où il écrivait on n'y connaissait pas alors les fabriques de draps, ni l'art de construire des! voitures de voyage. D'Ohsson dit que les Turcs ne, se promènent guère que dans les barques sur le: canal de Constantinople: c'est la qu'ils aiment às déployer le luxe oriental. La barque du Grand, Seigneur est richement décorée. Les Turçs ne voyagent qu'à cheval: de là leur passion pour les chevaux. Les pachas et les grands en entretiennent jusqu'à trois ou quatre cents des races les plus recherchées.

L'interdiction des images paraît avoir été empruntée de la loi mosaïque par Mahomet; et c'est en abusant de la doctrine qu'il a fondée contre l'idolàtrie que les Turcs se sont permis tant de des tructions des ouvrages de l'ert. Il est vrai que cette même doctrine a été la cause du progrès que les Turcs ont fait dans la peinture et la sculpture: ils exécutent en bois, en plâtre, en pierre, en stuc et en marbre des ouvrages qui ne manquent ni de précision ni de goût; ils gravent aussi des cachets d'argent et de cornalines.

La musique et la danse sont également proscrites par la loi mahométane; mais ces défenses n'ont pas su prévaloir sur le goût immodéré que les musulmans ont pour la musique, et qui leur a été transmis par les anciens Arabes. Néanmoins, nonobstant ce goût passionné, ils n'oseraient jouer d'un instrument ou chanter un air noté en société, et ils ne se livrent jamais à cet amusement que dans le particulier. Les Turcs ne connaissent guère d'autres instrumens que le violon, la guitare, le cistre, le luth, la flûte et le tambour de basque; ils n'ont aucune idée de l'orgue, de la harpe, du piano, du hautbois, du basson et de la clarinette. Les gens de la campagne ont la musette, la cornemuse et le chalumeau. Les instrumens militaires sont les timbales, les tambours, les cimbales et les trompettes. Quant à la danse, elle est abandonnée à des femmes du peuple. Les Turcs s'étonnent que les Européens puissent mêler les deux sexes dans les bals.

Les jeux sont interdits par le Koran: de là point de spectacles, de fêtes bruyantes comme en Europe; on permet l'exercice de l'arc et les courses

à cheval. Les gens distingués jouent aux échecs, et le commun du peuple aux dames. Cette proscription des jeux publics est cause qu'il règne dans les rues de Constantinople un calme pour ainsi dire complet, qui n'est interrompu qu'à l'époque des réjouissances publiques, comme aux fêtes de Beyram, le jour de la circoncision d'un prince, ou à la nouvelle d'une victoire. Les femmes d'un rang au-dessus du commun ne prénnent part à ces réjouissances qu'à travers des jalousies; ou, si on leur permet de se promener dans les rues, c'est dans des voitures garnies de treillis bien serrés, où elles ne peuvent pas être vues; elles se dédommagent de ces privations dans les harems par des jeux et de petites comédies, où elles contrefont les chrétiens et s'habillent en hommes.

Comme la loi déclare immondes plusieurs animaux qui pourraient servir d'alimens, il en résulte une grande gêne pour les musulmans sur l'article de la nourriture; des répugnances particulières y ajoutent encore des entraves; c'est ainsi qu'aucun coquillage, et presque jamais aucun poisson ne paraît sur leur table: le gibier, le bœuf même, ne s'y montrent que rarement; le porc en est sévèrement exclus. En viande de boucherie, le mouton, l'agneau, presque toujours hachés, sont la nourriture ordinaire; la volaille aussi est d'un grand usage; mais on consomme beaucoup de légumes,

de fruits, de compotes, de pâtisseries sucrées, et presque toujours hors du principal repas.

La boisson dont on fait usage à table est composée d'un mélange d'eau et de divers fruits cuits au sucre; et dans les maisons opulentes, on y ajoute des eaux de rose, de cédrat, de fleur d'orange, où l'on jette, dans l'été, de la glace. Hors des repas, on consomme beaucoup de schorbach; c'est cette liqueur que nous connaissons depuis assez peu de temps en Europe, sous le nom de sorbet.

Le vin, comme toutes les liqueurs spiritueuses, est défendu aux musulmans d'une manière si absolue qu'il ne peut pas même être employé comme remède, soit intérieurement, soit extérieurement; mais la transgression de ce précepte est très commune, avec les précautions convenables, non-seulement chez les personnes opulentes, mais chez les derviches même : il n'est observé que par les effendis ou gens de loi.

Quant à l'opium, on parvient, par une longue habitude, à en prendre trois ou quatre fois par jour des morceaux de la grosseur du pouce. Aux visions agréables et fantastiques, à la douce quiétude que l'opium procure, succède un état d'hébétement, qui jette à la longue dans une langueur incurable.

Le café, pris même d'une manière immodérée, n'a pas des effets aussi funestes. L'usage de cette boisson, dont on attribue la découverte à un derviche d'Arabie, en 1258, resta concentré dans ce pays pendant plus d'un siècle, ne s'introduisit que très lentement en Égypte, en Syrie, en Perse et aux Indes, et ne pénétra à Constantinople que sous Soliman. Deux grandes boutiques de café s'y établirent, et l'affluence y fut prodigieuse: on y passait le temps, soit à des jeux tolérés par la loi, soit dans des entretiens sur les sciences, les arts, les belles-lettres, sans jamais y mêler de discussion sur les affaires politiques.

La passion des Turcs pour le café est telle que dans tous les ordres de l'État, hommes, femmes, enfans en prennent dans tous les lieux et à toute heure du jour.

L'usage du tabac à fumer ne s'est introduit en Turquie qu'en 1605: il a donné lieu, comme le café, à beaucoup de controverses parmi les gens de loi; mais aujourd'hui l'usage en est universel dans toutes les classes, et il n'est presque pas de musulman qui ne fume dix et même vingt pipes par jour. Il est du bon ton d'offrir des pipes aux survenans, et les salons des grands en offrent des rangs entiers. Les Turcs ne quittent pas la pipe, même en écrivant; mais les inférieurs s'abstiennent de fumer devant leurs supérieurs. Le tabac à priser est moins employé. Les Turcs aiment aussi beaucoup les parfums, et ils en mêlent à leur tabac.

Aux termes du code réligieux des Turcs, les parures en or et en argent, les étoffes de soie, sont interdites aux hommes avec quelques restrictions; les femmes seules peuvent en porter. Le châle joue un grand rôle, il sert de ceinture aux deux sexes en toutes saisons; il supplée aux parapluies, qui ne sont pas connus dans le Levant. Outre ce châle, les Turcs ont le turban, et pour le porter ils se rasent la tête: laisser croître ses cheveux serait pour un Turc une véritable honte; ce serait s'assimiler aux femmes. Tous les Orientaux ont pour la barbe un respect tout particulier: c'est souvent par leur barbe qu'ils jurent, et c'est la barbe qui est le principal objet de la toilette.

Tout ce que Mouradgea d'Ohsson rapporte de la magnificence dans les harems est conforme à ce qu'en a dit lady Montaguë. Mouradgea donne des notions précises sur les différentes langues qui sont l'objet de l'enseignement. L'idiome turc primitif est la langue du peuple; le persan est la langue des savans qui s'occupent de poésie; l'arabe est la langue des théologiens et des gens de loi, le Koran et tous les ouvrages de jurisprudence étant écrits en cette langue. L'idiome turc, enrichi de tout ce qu'il a pu emprunter du persan et de l'arabe, est à l'usage de la cour et de tous ceux qui ont reçu une éducation un peu soignée. Du reste, ces trois langues ont le même caractère, le même alphabet, et on peut

apprendre en quatre mois à les lire et à les écrire.

Un autre voyageur anglais, James Dallaway, a aussi visité Constantinople vers le même temps que d'Ohsson; il était chapelain et médecin de l'ambassade anglaise à la Porte. Il a traité l'article de Constantinople avec assez d'étendue; mais un voyage plus moderne, celui de Walsch, que nous avons compris dans le XLIVe volume de notre Collection, présente sur la capitale de l'empire ottoman une description qui nous dispense de rapporter celle de Dallaway. Le même ouvrage nous permet de négliger également les judicieuses observations du baron de Tott, qui avait séjourné plus de vingt années à Constantinople. Nous passerons donc à d'autres voyages et en d'autres pays. Le premier qui se présente à notre souvenir est celui de Townson en Hongrie.

## TOWNSON.

(1777.)

Ce voyageur a parcouru les principaux lieux de la Hongrie, et recherché l'origine de ses habitans, qu'il croit descendre des Tartares Kalmoucks, du moins environ un tiers de la population, qu'il porte à sept millions d'habitans. Il a retracé la constitution de la Hongrie, et les diverses productions territoriales qui, malgré beaucoup de désavantages, forment une richesse agricole et manufacturière très remarquable.

La nation hongroise a retenu deux de ses anciens priviléges: celui de faire ses lois, et celui d'imposer ses taxes. Elle nomme en outre à la place de grand-palatin ou vice-roi, sur une liste de quatre candidats présentés par l'empereur d'Autriche. La diète de Hongrie est composée de deux tables, autrement dites chambres. Dans la chambre haute entrent les aînés de la haute noblesse, les évêques et les archevêques, les gouverneurs de provinces et les gardiens de la couronne. Dans la seconde chambre siégent les abbés et les députés des chapitres, ceux des cinquante comtés du royaume, à raison de deux par chaque comté, et les députés des villes royales libres qui ne peuvent envoyer chacune qu'un député.

Bude ou Ofen est la capitale de la Hongrie. On peut la considérer comme ne formant qu'une seule ville avec celle de Pesth, dont elle n'est séparée que par le Danube. Un pont de bateaux favorise la communication des deux villes qui, prises ensemble, ont une étendue considérable, mais qui néanmoins ne renferment que trente-huit mille habitans. Les plus beaux édifices publics et particuliers sont à Pesth. Le palais royal est vaste et majestueux. L'hôpital des invalides, destiné à en contenir quarante mille en cas de besoin, sert aujourd'hui de casernes.

où la sévérité de la discipline est tempérée par beaucoup de douceur dans le commandement. Cet hôpital est très bien tenu; tous les autres hôpitaux de la ville le sont fort mal.

L'université jouit d'un revenu de 500,000 livres. Outre les chaires communes à toutes les autres universités, il y en a trois pour l'histoire naturelle, la botanique et l'économie. La collection d'instrumens de physique, et les modèles de machines sont d'un très bon choix. Le musée d'histoire naturelle est un des plus beaux de l'Europe: on en peut dire autant du jardin botanique, qui néanmoins a peu de serres chaudes. Les bibliothèques publiques, où les livres modernes de sciences ne sont pas nombreux, sont peu fréquentées, malgré la facilité de l'accueil et celle des communications.

La salle de spectacle de Bude est fort belle; celle de Pesth assez mesquine. Les pièces qu'on y joue sont assez généralement écrites en allemand. Les dimanches et fêtes, le peuple s'amuse, comme à Vienne, de combats d'animaux. L'hiver, il y a des bals dans la nuit du dimanche seulement. L'été, toutes les classes du peuple vont se divertir dans des maisons et des jardins agréablement situés aux environs de la ville: il s'y établit de beaux cafés qui sont très fréquentés.

Les bains chauds de Bude sont en partie l'ouvrage des Turcs, lorsqu'ils étaient en possession de XLVI. cette ville. Les individus des deux sexes dans le bain public se baignent ensemble, les femmes avec un jupon, les hommes avec des caleçons : cet usage extraordinaire n'entraîne aucun inconvénient.

Il se tient plusieurs foires en Hongrie, et il s'y fait beaucoup d'affaires, comme dans tous les pays où l'industrie et le commerce ont peu d'activité; celle de Pesth est la plus considérable, et dure dix jours. Les plus grands objets de cette foire sont l'achat et la vente des chevaux et des bêtes à corne.

Les Allemands portent l'habit européen, les Hongrois l'habit national, qui, pour les nobles, est celui des hussards avec le sabre.

Le voyageur donne sur le vin de Tokai des détails fort intéressans, et dont voici à peu près la substance.

Le canton de Tokai, dont le chef-lieu est une petite ville fort misérable, ne produit qu'une portion de l'excellent vin qui porte son nom: il a eu la chance de donner ce nom à un district montueux qui s'étend à trente milles vers le nord, sur une largeur moins considérable, et qui embrasse dix-neuf villes et villages, dont le territoire produit des vins d'une qualité tout aussi supérieure que celle du vin que l'on recueille dans le canton de Tokai proprement dit.

Les vins connus sous le nom de Tokai proprement dit, sont d'une espèce particulière, dont les différens cantons de ce district ne font qu'une très petite quantité, et qui sur les lieux mêmes se vendent fort cher: on nomme cette espèce de vin ausbruch; on le fait au moyen d'un mélange de raisins à moitié secs, qu'on joint à des raisins ordinaires. Le voyageur expose dans un grand détail le procédé de la plantation de la vigne et de la culture dans le district de Tokai.

Comme il faut que les raisins soient extrêmement mûrs, on diffère la vendange aussi long-temps qu'il est possible, et en général jusqu'à la fin d'octobre. Si le temps est beau, on diffère encore, afin d'avoir une plus grande quantité de raisins desséchés, chose indispensablement nécessaire pour faire de l'ausbruch. Dès que les raisins commencent à mûrir, on place des gardes dans les vignes, non-seulement pour empêcher le vol des raisins, mais pour chasser les oiseaux, qui en sont très friands.

Les vendanges, particulièrement dans le district de Tokai, sont la saison de la gaîté et des plaisirs, Tous les nobles qui y possèdent des vignes, quelque éloignées que soient leurs propriétés, y viennent dans cette saison, et invitent à leurs vendanges leurs parens et leurs amis; mais cette affluence est encore augmentée par le concours des marchands de vin, et par une ou deux foires qui pré-

cèdent les vendanges. On a déjà vu que c'est aux raisins à demi desséchés que le vin de Tokai doit sa délicieuse saveur; mais la quantité et la qualité diffèrent d'une année à l'autre. Quelquefois il n'y en a pas du tout, lorsque les gelées du matin sont prématurées et précèdent la maturité du raisin; mais ces mêmes gelées sont favorables lorsqu'elles ne viennent pas trop tôt. Quelquefois aussi, quand le temps est pluvieux et couvert, lorsqu'il faudrait aux raisins qui commencent à se dessécher un soleil ardent pour en purger les parties aqueuses, les raisins n'acquièrent point de qualité. Ceux qui sont propres à se dessécher sont toujours en petite quantité, comparativement aux raisins ordinaires; et, comme on l'a déjà dit, il y a des années où, par la rigueur de la température, on n'en trouve pas.

Les raisins à demi desséchés se foulent séparément des raisins ordinaires. Le jus qu'on en exprime a la consistance et l'apparence du miel : on le mêle avec le vin commun, dans une proportion qui varie suivant les spéculations ou la fantaisie des propriétaires. Du plus ou du moins de ce jus précieux dépend la qualité du vin de Tokai.

La plus grande partie des vins de Tokai est enlevée par les nobles de tous les cantons de la Hongrie. Il en passe beaucoup dans les cours de l'Europe, et il se vend fort cher : c'est du vin de rois. et l'on n'est point surpris qu'Auguste, roi de Pologne, l'ait préféré au nectar des dieux.

Voyons ce qu'un autre voyageur, l'Anglais Coxe, dit de ce royaume à l'époque où il le visita, pour aller ensuite à Moscou et de là en Suède.

COXE.

(1778.)

Le voyage de Coxe passe pour un des meilleurs qui aient été faits en Pologne, en Russie, en Suède et en Danemark. Les observations du voyageur sont remplies de justesse, ainsi que le lecteur en jugera par les extraits qui vont être mis sous ses yeux.

On peut, dit Coxe, diviser les habitans de la Pologne en quatre classes, les nobles, les ecclésiastiques, les bourgeois et les paysans.

Par les lois de Pologne, un noble est une personne qui possède une terre libre, ou qui peut prouver qu'il descend de parens qui en ont possédé une, qu'il n'est attaché à aucune profession, à aucun commerce ni à aucune demeure particulière. Tous ces nobles, selon la lettre de la loi, sont égaux entre eux par la naissance, de manière que tous les honneurs et les titres qu'ils peuvent acquérir n'ajoutent rien à leur dignité réelle, et ne donnent en particulier aucun droit de préséance. Par le moyen de leurs représentans dans les diètes, ils ont une

part à l'autorité législative, et dans quelques occasions, comme aux élections des rois, ils s'assemblaient en personne, chaque gentilhomme ayant la capacité d'être élu nonce ou sénateur; ils pouvaient même se présenter chacun pour candidat au trône.

D'après la loi alors existante, aucun gentilhomme polonais ne pouvait être arrêté sans avoir été auparavant jugé et convaincu, excepté dans les cas de haute trahison, de meurtre ou de vol sur les grands chemins; et même alors il fallait qu'il fût pris sur le fait; enfin il ne pouvait être frappé de la peine capitale sans l'autorisation de la diète. On voit par là que la noblesse polonaise est extrêmement nombreuse. Aussi la multitude des gentils-hommes polonais a-t-elle toujours été une source de malheurs pour le pays.

Les ecclésiastiques sont tous hommes libres, et ont même des cours de justice, où l'on juge certaines affaires selon le droit canon. Le nonce du pape en a une aussi, qui est la cour suprême ecclésiastique du royaume. Dans les cas de divorce, de dispenses pour des mariages et d'autres affaires de ce genre, on s'adresse à la cour de Rome, qui tire par ce moyen des sommes considérables de la Pologne.

La troisième classe de la nation polonaise est composée des bourgeois ou des habitans des villes. Ils élisent leurs bourguemestres et leurs conseillers municipaux; ils font des règlemens pour leur police intérieure; ils ont leurs tribunaux pour leurs affaires criminelles qui s'y décident sans appel.

La quatrième classe est celle des paysans, dont la servitude est d'ancienne date et a toujours été assez rigoureuse. La maxime reçue de tous temps en Pologne, qu'un esclave ne peut intenter un procès à son seigneur, est toujours en vigueur. Il y a des paysans qui appartiennent à la couronne et d'autres à des particuliers. Ceux qui appartiennent à des particuliers sont absolument à la discrétion de leur maître.

On compte aussi beaucoup de juifs en Pologne: ils y sont entrés du temps de Casimir-le-Grand, et ils jouissent de nombreux priviléges.

Coxe fait de Cracovie une description à laquelle on aurait peu à changer pour la mettre en harmonie avec l'état actuel de cette ville qui a été anciennement la capitale de la Pologne. Située dans une vaste plaine arrosée par la Vistule, qui est large et peu profonde, Cracovie avec ses faubourgs occupe un terrain très étendu. La grande place qui est au milieu de la ville est fort spacieuse, et l'on y voit plusieurs maisons bien bâties. Il y a plusieurs rues larges et belles; mais la ville brille surtout par ses églises. Les remparts portent encore des traces des boulets et des balles dont cette ville fut criblée lorsque Charles XII vint l'assiéger et la

prendre au commencement du XVIII<sup>e</sup> siècle. Ces remparts sont de hautes murailles de briques, soutenues de tours rondes et carrées, d'une construction le plus souvent très bizarre, selon l'ancien style des fortifications.

L'université de Cracovie fut fondée et dotée par Casimir-le-Grand; elle était anciennement appelée la mère de la littérature polonaise, parce qu'elle fournissait des professeurs et des hommes savans à tous les autres colléges du royaume.

Au midi de la ville, près de la Vistule, s'élève une petite colline ou plutôt un rocher sur le sommet duquel est bâti le palais; il est environné de murs de briques et ressemble à une citadelle. Les salles en sont vastes et d'une belle proportion. Ce palais était anciennement la résidence des rois de Pologne, et lorsque Varsovie est devenue la capitale du royaume, on n'a pas moins continué de faire à Cracovie tout le couronnement des rois. Des fenêtres de ce palais on jouit d'une vue fort étendue.

Le pays qui environne Cracovie n'est guère qu'une grande plaine sablonneuse. On remarque cependant deux collines, dont l'une est appelée par tradition le tombeau de Cracus, duc de Pologne, qui fonda, dit-on, Cracovie l'an 700 de Jésus-Christ. Ces collines artificielles ont servi plusieurs fois à signaler la sépulture des personnages célèbres ou des héros.

A quelque distance de Cracovie on aperçoit la forteresse de Landskrone, située sur un roc, et dont soixante-seize confédérés Polonais s'emparèrent lorsqu'elle était gardée par quatre-vingt-sept soldats russes, exploit qui est encore cité comme un des plus illustres dans les annales polonaises.

Le passage souterrain par lequel les soixante-seize confédérés entrèrent dans la place était un égout ayant une petite issue du côté de la Vistule; il fallut se traîner sur les pieds et sur les mains dans un espace assez long, pour arriver couvert de boue dans l'intérieur du palais et égorger la garde russe: on eut alors un exemple de ce que peuvent la persévérance et l'audace.

Les Polonais ont, suivant Coxe, une grande vivacité, et ils gesticulent beaucoup en parlant; leur manière de saluer est d'incliner la tête et de se frapper la poitrine d'une main en étendant l'autre vers la terre; mais quand un homme du peuple rencontre un supérieur il baisse la tête presque jusqu'à terre en remuant en même temps la main avec laquelle il touche le bas de la jambe de la personne à qui il veut marquer son respect. Les hommes de toutes les conditions portent assez généralement des moustaches et se rasent la tête, à la réserve d'un cercle de cheveux qu'ils laissent sur le sommet. L'habillement d'un paysan en été n'est autre chose qu'une chemise et des caleçons de mau-

vaise toile; il n'a ni soulier ni bas, mais un chapeau rond ou un bonnet. Les femmes du peuple portent sur leur tête une espèce de voile de linge blanc, sous lequel leurs cheveux sont noués et pendent en deux tresses. L'habillement des personnes de qualité des deux sexes est des plus élégans; le sabre est une partie essentielle de celui des gentils-hommes.

Si l'on considère les traits, le regard, les coutumes et tout l'extérieur des Polonais, on trouvera qu'ils ressemblent plutôt aux peuples asiatiques qu'aux Européens. Leurs ancêtres ont été indubitablement un peuple tartare.

De Cracovie, et après avoir visité les mines de Wielitska qui en sont à huit milles, dans une chaîne de collines qui se joint aux monts Crapacks, notre voyageur se rendit à Varsovie, pour faire une description détaillée de cette capitale.

La situation de Varsovie n'est pas désagréable. Cette ville est bâtie dans une plaine, en partie sur la pente peu sensible d'une colline qui s'élève sur les bords de la Vistule. Ce fleuve a dans cet endroit à peu près la largeur de la Tamise sous le pont de Westminster; mais il a peu de profondeur en été. La ville et ses faubourgs occupent une vaste étendue de terrain. Praga, qui est le faubourg le plus grand, est situé à la droite de la Vistule; un pont de bateaux le réunit au reste de la ville, qui compte

environ cent mille habitans. Les rues sont grandes, mais mal pavées; les églises et les édifices publics sont vastes et magnifiques; les hôtels ou palais sont beaux et nombreux; mais les maisons dans les fau-bourgs sont en général chétives et mal bâties. Le palais est située sur un terrain qui s'élève au-dessus de la Vistule, et l'on y jouit d'une très belle vue sur cette rivière et sur les environs.

De Varsovie, Coxe alla à Biolsk, dans le palatinat de Podlachie, où s'assemblait alors la diète de la province. Il se rendit ensuite à Bialistock, ville propre et bien bâtie, ayant des rues larges, les maisons enduites de plâtre, et séparées les unes des autres à des distances égales. Il passa de Bialistock à Grodno, ville où devait être signé en 1793 le deuxième partage de la Pologne, ainsi que l'abdication du roi Stanislas-Auguste en 1795. Coxe dut traverser d'abord quelques misérables faubourgs habités par des juifs, ensuite passer sur un bac la rivière de Niémen, qui est large, claire et peu profonde. Grodno est bâtie sur une éminence; c'est une ville grande et régulière, mais offrant un mélange bizarre de belles maisons et de misérables cabanes. Le vieux palais où logeaient les rois durant les diètes est situé sur une colline sablonneuse et escarpée au bord de la rivière; il en reste quelques portions de murailles; un palais plus moderne a été construit dans le voisinage.

En traversant la Lithuanie, notre voyageur fut frappé de la multitude de juifs qu'on y rencontre. Demandez-vous un interprète, on vous amène un juif. Entrez-vous dans une auberge, l'hôte est un juif. Voulez-vous des chevaux de poste, c'est un juif qui vous les procure, et un juif qui les mène. Avez-vous quelque chose à acheter, un juif est l'entremetteur. C'est peut-être le seul pays de l'Europe où les juifs cultivent la terre, si l'on en excepte quelques parties de la France. Coxe trouva les chemins très négligés, et ce ne fut pas sans peine qu'à travers les forêts il atteignit la ville de Minsk, assez grande et assez bien peuplée. Elle avait alors un couvent de jésuites. Les bâtimens de cette ville sont presque tous en bois.

Notre voyageur partit de Minsk pour Borisow, et traversa la Bérésina, qui était alors la limite naturelle entre la Russie et la Pologne. On se rappelle que cette rivière est depuis devenue fameuse par le passage de l'armée française à la retraite de Moscou. On était au cœur de l'hiver de 1812, Napoléon avait avec lui six mille hommes de sa garde, que suivait le reste de l'armée; le passage fut extrêmement périlleux, et il y périt des milliers de soldats français. Enfin l'armée parvint à l'effectuer, et il y eut ensuite une bataille dirigée en personne par le maréchal Ney, et dont les résultats sauvèrent les débris de la grande armée, qui regagna la Po-

logne et alla se reformer en Saxe, où le printemps suivant elle battit de nouveau les Russes. On sait qu'alors toute l'Allemagne se tourna contre nous, et qu'il fallut céder au nombre.

Des bords de la Bérésina, notre voyageur se rendit à Smolensk, grande et belle ville située aux rives du Dniéper, sur deux collines et dans la vallée qui est entre elles deux. Les murailles qui l'environnent ont trente pieds de haut et quinze de large. Le bas en est de pierres, le haut est de briques. Les murs suivent les contours des collines, et ont trois milles trois quarts de circuit; il y a en dehors un fossé profond, un chemin couvert, un glacis, et des redoutes construites à la moderne. La cathédrale est bâtie sur une éminence au milieu de la ville. On a de son faîte la vue la plus pittoresque de cette cité, qui dans son enceinte renferme des jardins, des bosquets, des champs et des prés. La plupart des maisons sont de bois et à un seul étage. Une large et longue rue pavée coupe la ville en ligne droite; les autres rues sont la plupart irrégulières et couvertes de planches au lieu de pavés. Les murs de la ville s'élèvent ou s'abaissent avec le terrain, et s'étendent jusques aux bords du Dniéper: leur architecture antique, leurs tours bizarrement construites, les aiguilles des clochers élevés audessus des arbres, qui cachent par leur multitude la plupart des maisons, les champs, les prés qui y

sont épars, tous ces objets forment le contraste le plus singulier. Au-delà du Dniéper, fleuve qui prend sa source dans la forêt de Wolkonsky, près de la source du Volga, à cent milles de Smolensk, est une espèce de faubourg composé de cabanes éparses, qui tient à la ville par un pont de bois. Smolensk, au temps de Coxe, renfermait environ quarante mille habitans; elle n'a plus guère aujourd'hui (1836) que de quinze à vingt milles. Elle fut en partie incendiée en 1812 à l'approche des Français, qui remportèrent devant cette ville une grande victoire sur les Russes, victoire qui ouvrit aux vainqueurs le chemin de Moscou.

Coxe partit de Smolensk pour Moscou, en passant par Viasma, ville qui se présente d'une manière imposante, avec ses dômes et ses clochers au travers des arbres. Elle occupe sans régularité un terrain très étendu; ses bâtimens sont la plupart de bois; un petit nombre en briques sont dus à la munificence de l'impératrice Catherine. La principale rue, semblable aux grandes routes de Russie, est couverte en partie de troncs d'arbres couchés en travers, et en partie de planches comme le plancher d'une chambre. Elle contient plus de vingt églises, nombre étonnant pour une ville si peu peuplée. A une certaine distance, le grand nombre des clochers et des dômes qui dérobent la vue des cabanes voisines pourraient aisément persuader aux

voyageurs qu'ils vont voir une grande ville, là où ils ne trouveront bientôt qu'un amas de huttes de bois.

Près de Viasma, Coxe entra dans la vaste forêt de Wolkonsky, laquelle s'étend de là sans interruption dans un espace de cent cinquante milles, presque jusqu'aux portes de Moscou. C'est dans cette forêt immense que sont les sources des principales rivières de la Russie européenne, la Duna, le Dniéper, le Volga.

L'aspect de Moscou se révéla au voyageur à six milles de distance par les pointes des plus hauts clochers. Deux ou trois milles plus près, en montant sur une éminence, il put jouir du spectacle de cette capitale, dont les innombrables églises avaient leurs clochers ou leurs dômes blancs, rouges, verts, dorés par les feux du soleil. La forêt arrivait jusqu'à un mille des remparts, et cet intervalle était couvert par des prairies. Il traversa la Moskowa sur une sorte de radeau ou de bac, et put alors entrer dans la seconde capitale de la Russie.

Moscou, que les Russes appellent Moskowa ou Moskua, à cause de la rivière de ce nom, et à laquelle se joint la Neglina, est moins ancien que Novogorod, Kiov, Wolodimir et Tver, où les souverains de la Russie ont fait leur résidence avant que cette ville existât. Le terrain occupé aujourd'hui par le Kremlin n'était qu'un bois et un marais, au mi-

lieu duquel il y avait une petite île contenant une seule cabane de bois. C'est en 1304 que le grand duc de Wolodimir vint s'établir à Moscou, que son fils Ivan agrandit. Son petit-fils Demetrius, en 1367, enferma le Kremlin d'un mur de briques, ce qui n'empêcha pas Tamerlan de s'en emparer en 1382. Napoléon y fit son entrée le 14 septembre 1812, à la tête de sa grande armée qui venait de gagner la grande bataille de la Moskowa. Peu de jours après l'arrivée des Français, Moscou fut incendié par les ordres du gouverneur russe Rostopchin, qui avait fait préparer secrètement des moyens incendiaires. Peu de quartiers échappèrent aux flammes. Néanmoins, l'armée française s'y maintint plus d'un mois. Le Kremlin est détruit le 22 octobre, et l'ordre de la retraite est exécuté. Moscou fut rebâti en peu d'années, et c'est aujourd'hui une ville toute moderne.

C'est pourquoi nous nous dispenserons de rapporter ici la description que notre voyageur a faite de cette grande ville. Nous dirons seulement avec lui que le Kremlin a pris son nom sous la dominanation des Tartares, du mot krem ou krim, qui signifie forteresse. Il est situé dans le centre et sur la partie la plus élevée de Moscou, au confluent de la Moskowa et de la Neglina qui en baignent les deux côtés; sa forme est triangulaire, et sa circonférence est de deux milles. Les hautes murailles de pierres et de briques dont le Kremlin est entouré ont été construites en 1491, sous la direction d'un architecte milanais. Le Kremlin renferme l'ancjen palais des tzars.

De Moscou notre voyageur se dirigea vers la ville de Tver, dont la situation est magnifique, sur les bords élevés du Volga. Elle date de l'an 1182. Elle se divise en ville vieille et en ville neuve.

Ses rues sont larges et longues, et vont aboutir à une place octogone qui en est le centre. Les maisons de cette place et celles des principales rues sont bâties en briques et enduites d'un stuc blanc. ce qui leur donne une très belle apparence. Il se fait un grand commerce à Tver, et le Volga et la Tvertza sont couverts de bateaux. Par le moyen de la Tvertza on a établi une communication entre la Neva et le Volga, ou, en d'autres termes, entre la mer Baltique et la mer Caspienne. Tver est dans une vaste plaine parsemée de petites éminences, trop peu élevées pour mériter le nom de montagnes. Le pays produit en abondance du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du chanvre, et toutes sortes de végétaux. On trouve dans les forêts des chênes, des bouleaux, des aunes, des peupliers, des frênes, des pins, des sapins, des genevriers, etc. A quelque distance on rencontre des élans, des ours, des loups, des renards, des chèvres sauvages, etc. Le Volga est très poissonneux; il fournit XLVI. 10

le saumon, le sterlet, la tanche, le brochet, la perche et quelquefois l'esturgeon.

De Tver notre voyageur alla saluer Novogorod, surnommée la Grande, pour la distinguer des autres villes qui portent le même nom. Elle paraît dater du milieu du v° siècle; elle fut quelque temps si puissante qu'on disait d'elle en proverbe: « Qui est-ce qui peut résister aux dieux et à la grande Novogorod? » Aujourd'hui elle n'est plus que le chef-lieu d'un gouvernement du même nom. Elle est située sur les deux rives du Volkof, rivière belle, profonde et rapide. Coxe en quitta les bords pour se rendre à Saint-Pétersbourg.

Il a décrit avec détail la nouvelle capitale des tzars, bâtie sur les rives de la Neva, près du golfe de Finlande, et en partie dans des îles qui sont à l'embouchure de ce fleuve. Ce fut en 1716 que Pierre-le-Grand jeta les fondemens de la ville qui porte son nom. Cette ville étant bâtie dans un terrain bas et marécageux, est sujette à des inondations qui ont failli parfois la submerger entièrement. Ces accidens sont occasionés par des vents de sud et de sud-ouest qui, soufflant directement du golfe, arrêtent le cours de la Neva et en font refluer les eaux. On communique d'une partie de Pétersbourg à l'autre par un pont de bateaux sur lequel on traverse la Neva. Mais quand elle commence à charrier des glaces, on le lève, parce que

les grands glaçons, entraînés du lac Ladoga par un courant rapide, ne manqueraient pas de le détruire. Alors on est pendant quelques jours privés de toute communication jusqu'à ce que la rivière soit prise au point de pouvoir porter des hommes et des voitures. La Neva est d'ailleurs trop profonde pour qu'il soit possible d'y bâtir un pont de pierre.

Parmi les monumens de Pétersbourg, on cite la statue équestre en bronze de Pierre-le-Grand. Elle est de grandeur colossale, et c'est l'ouvrage de Falconet, célèbre sculpteur français. Elle fut élevée aux frais de l'impératrice Catherine II, en 1782. Elle repose sur un énorme rocher d'une seule pièce qui a été amené des environs de Pétersbourg. Aucun monument romain n'offre une pareille masse. Au milieu d'une île est la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui a un clocher de cuivre doré, et élevé de deux cent quarante pieds au-dessus du sol. Le palais d'hiver, qui est la demeure ordinaire de l'empereur, est un bâtiment immense, mais d'une architecture lourde et défectueuse; une galerie le met en communication avec un autre palais fort beau, dit l'Ermitage, bâti par Catherine II, dont il était le séjour favori. Le palais de la Tauride, remarquable par l'élégance de l'architecture, par ses vastes galeries, par son jardin, fut construit tout exprès par le prince Potemkin, à l'occasion d'une fête qu'il donna à Catherine II. L'hôtel de l'Académie des beaux-arts, la Bourse, l'Hôtel-de-Ville, sont de beaux monumens. Ce qui frappe surtout à Pétersbourg, c'est la largeur, l'alignement et la propreté des rues; c'est l'élégance et la régularité des édifices; c'est la beauté des quais en granit qui bordent la Neva. Pétersbourg, à cinquents lieues nord-est de Paris, avec une circonférence de six lieues et demie, renferme aujourd'hui (1836) plus de trois cent mille habitans.

L'autocrate russe a dans les environs de sa capitale de vastes palais, où il aime à passer quelques jours de la belle saison; les principaux palais sont Sarsko-Zelo, Oranienbaum, Peterhof et Schlusselbourg. Sarsko-Zelo est à quinze milles environ de Pétersbourg; il fut bâti par Élisabeth : il est vaste et pompeux. Oranienbaum est situé sur les bords de la mer, à vingt-cinq milles de Pétersbourg; il a été bâti par Menzicof, lorsqu'il jouissait d'un degré de pouvoir et de grandeur auquel il est rare qu'un sujet parvienne. Peterhof est à sept milles d'Oranienbaum, et à vingt milles de la capitale; il fut commencé par Pierre Ier et terminé par Élisabeth; il est bâti sur une éminence d'où la vue est superbe. On découvre de là Cronstadt, Pétersbourg, le golfe et la côte opposée de Carélie. C'est dans ce palais que se trouve la montagne des traîneaux. Schlusselbourg est à quarante milles de Pétersbourg, en suivant les bords sinueux de la Neva. Schlussel en allemand signifie olef, et Pierre-le-Grand nomma ainsi ce lieu, parce qu'il le regardait comme étant par sa situation la clef de ses conquêtes.

Les détails que le voyageur donne sur les différentes classes dont la nation russe est composée ont encore aujourd'hui à peu près leur application. Ces classes sont au nombre de quatre : celle de la grande et de la petite noblesse; le clergé; les marchands, bourgeois et autres personnes libres; les paysans. Dans les trois premières classes sont presque tous les sujets libres de l'empire, et dans la dernière tous les serfs ou esclaves.

Aux nobles seuls appartient proprement le droit d'avoir des terres; ils servent dans l'armée et sont obligés de fournir des recrues proportionnellement à l'étendue de leurs possessions. En Russie, comme dans tous les gouvernemens orientaux, il n'y a presque d'autre distinction de rang entre les nobles que celle qui dérive des emplois et des grades que leur confère le souverain : qu'ils soient princes comtes ou barons, c'est une distinction qui n'a pas une grande valeur sans l'appui de quelque emploi civil ou militaire. Mais les nobles ont dans leurs terres une autorité presque illimitée, et disposent de leurs serfs sans aucune restriction.

Le clergé a pour chef l'empereur, qui préside le sacré synode, lequel a pour vice-président un ar-

cheveque métropolitain, avec un certain nombre de conseillers et d'assesseurs. Le clergé se compose de réguliers, qui sont les moines, et de séculiers, qui sont les prêtres ou curés. La plus grande partie des richesses de l'église est concentrée dans les monastères. Tous les dignitaires sont tirés de l'ordre des moines: ce sont les archevêques et évêques, les archimandrites ou abbés, et les igoumens ou prieurs. Les curés sont désignés par le titre de - papas ou popes, mot qui signifie père. On ne permet pas aux moines de se marier, tandis que cela est ordonné aux prêtres comme un préliminaire indispensable de leur ordination. Tous les ecclésiastiques russes portent de longues barbes, et on les distingue des laïques, parce qu'ils laissent croître leurs cheveux très longs et les portent flottans sur les épaules; ils ont un bonnet carré et une longue robe noire.

La troisième classe est intermédiaire entre la noblesse et les paysans; elle se compose d'hommes libres qui s'occupent des arts, des sciences, de la navigation, du commerce, ou exercent des métiers. Les marchands sont subdivisés en plusieurs classes. Les bourgeois peuvent devenir marchands, s'ils peuvent avoir un capital au-dessus de 2,500 francs. Ils jouissent de plusieurs priviléges que n'ont pas les paysans; mais ils sont au-dessous des marchands en ce qu'ils paient la capitation, et peuvent être enrôlés pour l'armée et pour la flotte. Viennent ensuite, après les bourgeois, les esclaves affranchis et les enfans de tous les sujets libres de l'empire.

La quatrième et dernière classe est celle des paysans ou serfs, qui peuvent se diviser en paysans de la couronne et paysans appartenant à des particuliers. Les premiers habitent dans les domaines de la couronne, et ils forment environ la sixième partie des paysans russes, en y comprenant ceux des terres de l'église, qui appartiennent aussi à la couronne. Ils relèvent immédiatement des officiers impériaux ou des baillis. Les paysans qui appartiennent à des particuliers sont la propriété des possesseurs de terres, comme leur charrue et leurs troupeaux; et la valeur d'une terre s'estime comme en Pologne, non par le nombre d'arpens, mais par celui des paysans qu'elle contient.

De Pétersbourg Coxe se rendit en Suède par la Finlande, et arriva promptement à Stockholm, en traversant la mer Baltique. Il fait de la capitale suédoise une description intéressante, mais que nous ne reproduirons pas, puisque nous en avons déjà donné une dans le quarante-cinquième volume de notre collection, en reproduisant le voyage de Capell Brooke, qui est d'une date bien plus récente, ayant été effectué en 1820. Nous offrirons seulement, par forme de complément, les détails ciaprès.

Stockholm, cette capitale longue et de forme irrégulière, occupe deux presqu'îles, plusieurs îles, qui ne sont que des rochers épars dans le lac Mælar, dans le courant par lequel ce lac se décharge, et dans une baie de la mer Baltique. On y découvre partout des points de vues variés et charmans, formés par une multitude de rochers de granit qui s'élèvent du sein de l'eau, les uns nus et escarpés, les autres couverts de maisons, d'autres ornés de forêts. Le port communique avec la mer Baltique; l'eau en est claire comme du cristal, et si profonde que les plus gros vaisseaux peuvent aborder jusques au quai, qui est spacieux et bordé de grandes maisons et de vastes magasins. A l'extrémité du port plusieurs rues s'élèvent l'une sur l'autre en amphithéâtre, et le sommet de la colline est couronné par le Palais-Royal qui est un bâtiment magnifique. Du côté de la mer, à deux ou trois milles de la ville, le port se rétrécit, et n'est plus qu'un détroit qui, se courbant entre des rochers, échappe à la vue, bornée au loin par des collines et des forêts. La plus grande partie des maisons sont de pierres ou de briques. Le palais, qui est au centre de la ville et dans le lieu le plus élevé, est d'une architecture tout à la fois élégante et magnifique.

Coxe ne fit pas un long séjour à Stockholm : il visita Upsal, ville célèbre par son université et par

son jardin botanique, où professa Linné ou Linnæus, né le 24 mai 1707 à Ræshult, dans la province suédoise de Smolande.

D'Upsal notre voyageur alla visiter quelques autres villes de la Suède, et s'embarqua à Helsing-bourg afin de passer en Danemark, en traversant le détroit du Sund qui sépare la Suède de ce royaume. Il débarqua à Elseneur, ville sur la côte danoise, et se porta directement vers Copenhague, capitale du Danemark.

Copenhague est située sur un petit promontoire de la côte orientale de l'île de Sélande. Le sol en est tout uni, bas et un peu marécageux. Cette capitale est la ville la mieux bâtie de tout le nord de l'Europe. Elle est environnée du côté de terre de fortifications régulières, et elle a quatre à cinq milles de tour. Les rues sont bien pavées, avec un trottoir de chaque côté. La plupart des maisons sont bâties en briques et en pierre de taille qu'on apporte d'Allemagne. Le palais est un grand et vaste bâtiment d'une architecture élégante. Le mouvement qu'on observe à Copenhague annonce une ville commerçante; le port est toujours rempli de vaisseaux marchands. Les rues sont coupées par plusieurs larges canaux, au moyen desquels on peut décharger les marchandises devant les magasins qui bordent les quais. Une partie de Copenhague se trouve dans l'île d'Amac, séparée de celle de Sélande par un très petit bras de mer qu'on passe sur deux ponts.

En quittant Copenhague, notre voyageur passa le grand Belt, puis le pétit Belt, et se rendit à Kiel, d'où il retourna en Angleterre.

## PALLAS.

(1768 - 1773.)

Le voyage de Pallas dans les différentes provinces de l'empire de Russie a une réputation justement acquise. Pallas, né à Berlin en 1741, s'était fixé à Leyde pour s'y livrer plus facilement à l'étude des sciences naturelles. Catherine II l'appela à Pétersbourg, et l'adjoignit aux astronomes qui, avec Gmelin, devaient aller en Sibérie observer le passage de Vénus sur le disque du soleil. Pallas dirigea lui-même les voyageurs; et après avoir parcouru les parties méridionales, la Sibérie et la Tauride, il revint à Pétersbourg en 1773, avec une santé délabrée par les fatigues. Il retourna dans la Tauride en 1795, et y passa encore quinze années qui furent employées à continuer ses grands ouvrages. Mais las enfin de voyager, et las surtout de la Russie, il revint dans sa ville natale, où il termina ses jours en 1811. Nous nous bornons à citer son voyage sans en présenter l'analyse, parce qu'elle formerait double emploi avec d'autres voyages postérieurs,

notamment avec celui de Lyall, qui figure dans le XLIVe volume de notre Collection.

Par la même raison, nous nommerons seulement, 1° l'Anglais Swinton, qui de 1788 à 1791 parcourut pour ainsi dire les mêmes contrées que le voyageur Coxe; 2º miss Wolstonecraft, qui visita, vers le même temps, le Danemark, la Norwége et la Suède; 3° John Carr, dont le voyage, au commencement du XIX<sup>e</sup> siècle, eut les mêmes contrées pour objet; 4° Erasme Nyrup, qui, à la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIX°, explora le Danemark, et en décrivit particulièrement la capitale; 5° l'Allemand Küttner, qui vit de 1797 à 1799 le Danemark, la Suède et la Norwége; 6° l'Allemand Storch, qui à la fin du XVIII° siècle retraça le tableau de la Russie européenne, ouvrage qui pourrait servir de modèle aux travaux du même genre sur d'autres pays. Nous offrirons seulement sur la Crimée quelques traits propres à compléter ce que nous avons rapporté dans les voyages plus récens de Lyall, Klaproth et Gamba.

La Crimée ou Tauride, ancienne Chersonèse taurique, presqu'île de la Russie d'Europe, dans le midi du gouvernement de la Tauride, sur la mer Noire, a un climat sujet à beaucoup de variations. Quelquefois le printemps s'y annonce dans les premiers jours de février; quelquefois aussi les rigueurs de l'hiver, qui a commencé vers la fin d'octobre, s'y prolongent jusqu'au commencement d'avril : communément c'est au mois de février que le froid se fait sentir. Suivant Pallas, il est possible que la dévastation des forêts ait contribué à rendre le climat plus froid. Les étés sont aussi variables que les hivers. La température diffère quelquefois dans le même jour de 10 à 12 degrés. Ils sont souvent très secs pendant plusieurs années consécutives, au point qu'on voit les sources tarir et les ruisseaux se dessécher dans plusieurs parties de la péninsule. On a remédié à cet inconvénient par une distribution de l'eau des rivières dans des canaux pratiqués avec beaucoup d'intelligence.

La saison la plus agréable et la plus salutaire est le printemps, qui règne d'ordinaire depuis le commencement de mars jusqu'à la fin de mai. Alors la campagne, entrecoupée de jardins, offre un coup d'œil enchanteur par le contraste d'une verdure naissante avec les nombreuses touffes de roses rouges et blanches et la couleur éclatante des fruits de toute espèce. A ces beautés de la nature, se joint le spectacle animé de nombreux troupeaux qui descendent des montagnes ou paissent dans les plaines. Le ciel est constamment serein, et la beauté des nuits égale celle des jours.

L'automne, où les fruits tombent en abondance, est la saison la plus nuisible à la santé. Les fièvres intermittentes y dégénèrent souvent en maladies chroniques et mortelles. On y éprouve aussi, dès le mois de septembre, des froids, des gelées assez fréquentes dans les nuits; mais ces accidens ne nuisent point à la vigne, car le beau temps succède bientôt au froid, et dure quelquefois jusqu'en décembre et même jusqu'au commencement de janvier.

Le sol de la Crimée, généralement marneux, présente dans les plaines tantôt un fond d'argile sablonneux, tantôt des terres légères et desséchées: celles-ci ne se trouvent communément que dans le voisinage des montagnes; la fertilité des autres est remarquable partout où il y a assez de sources et de ruisseaux pour les arroser. La vigne et le froment réussissent même parfaitement avec ce secours, dans les terrains pierreux. Chose singulière! la quantité prodigieuse de limaçons dont les terres sont parsemées, et qui est si funeste dans certains pays, procure à ces terres une sorte d'engrais marneux et en augmente la fertilité.

Dans les temps anciens, on exportait de la péninsule une immense quantité de grains; sous la domination ottomane, elle était réputée le grenier de Constantinople. Les Tartares, avant la conquête, avaient enfoui des provisions de blé pour plusieurs années. Toutes les espèces de grains réussissent dans la Crimée, froment, seigle, orge, avoine, mais, millet et pois.

Le lin et le tabac y prospèrent: la plupart des légumes de l'Europe y réussissent, quelques-uns seulement y dégénèrent. Les arbres fruitiers à pepin donnent de très bons fruits dans les vergers; ceux des arbres à noyaux sont médiocres: l'olivier et le figuier participent à cette médiocrité, parce que la plupart sont sauvages. Les mûriers de toute espèce s'élèvent avec succès dans toute la Crimée; le noyer y acquiert une grosseur prodigieuse.

De toutes les productions de cette péninsule, la vigne est la production sur laquelle Pallas a donné plus de développemens. Après avoir observé qu'elle croît en abondance et presque sauvage dans la partie montueuse; que les Grecs sont les premiers qui en ont introduit la culture dans la Crimée, où elle a été perfectionnée par les Génois dans la partie qu'ils en ont long-temps occupée, il décrit avec beaucoup de détails cette culture, dont les procédés varient suivant la nature du sol et l'exposition. Il donne ensuite une longue nomenclature de toutes les espèces de vignes cultivées. Il termine cet article par l'énumération des obstacles qui s'opposent à une plus grande prospérité de la culture de la vigne dans la Crimée : ces obstacles sont la cherté des ouvriers, résultante du petit nombre d'habitans; l'ignorance et la négligence des Tartares, cultivateurs de la vigne; la rigueur des saisons, mais plus que tout cela, les variations de la température; les attaques d'une petite chenille inconnue ailleurs, et qui ronge le germe du raisin au printemps; enfin l'irruption que, depuis quelques années, font dans les vignobles des sauterelles à ailes rouges, d'une petite espèce connue en Espagne sous le nom de grillons d'Italie.

Les animaux domestiques de la Crimée sont les bœufs, les moutons à grosse queue, peu multipliés dans les parties montueuses, mais fort nombreux dans les plaines; les chèvres, répandues au contraire en grand nombre sur les montagnes; les chameaux, dont l'espèce se propage très rapidement lorsque les hivers sont doux, et quelques buffles. Dans la Crimée on remarque une race de grands chiens levriers, la plupart à oreilles et à queue pendantes, très recherchée pour la chasse du lièvre : beaucoup de riches Tartares en entretiennent de nombreuses meutes.

Les habitans de la Crimée, dont le nombre s'élevait autrefois à plus d'un demi-million, se trouvent réduits, d'après un dénombrement récent, mais qui n'est peut-être pas encore bien exact, à cent cinquante mille individus des deux sexes de tout âge. Ces habitans, tous Tartares, se divisent en trois classes.

La première est celle des Nogais, auxquels il faut ajouter les Tartares du Kouban. Les uns et les

autres habitent aujourd'hui leurs propres villages, où ils se sont fixés et fort enrichis par l'agriculture et l'éducation des bestiaux. Les traits de leur visage et la conformation de leur tête prouvent qu'ils descendent immédiatement des Tartares-Mongols.

La seconde classe est composée de Tartares qui habitent les plaines ou steppes de la Crimée, jusqu'à la partie septentrionale des montagnes. Moins mélangés que les premiers, ils ont conservé beaucoup de ressemblance avec les Mongols. Quant à ceux qui se rapprochent des montagnes, et dont le sang paraît s'être mêlé davantage avec celui des Turcs, ils ne ressemblent que très imparfaitement aux Mongols. Comme les premiers, ils s'occupent des bestiaux, ils labourent la terre, mais ils ne se livrent pas à la culture des jardins.

Pallas range dans la troisième classe les Tartares qui habitent les vallons méridionaux des montagnes: cette race, très mélangée, lui a paru provenir de divers restes de peuplades repoussées de la Crimée à l'époque des conquêtes des armées mongoles. Cette classe a un caractère de physionomie particulier, la barbe plus forte et les cheveux plus clairs que les autres Tartares, qui ne les regardent pas comme de vrais descendans de leur souche, et leur donnent le nom méprisable de tat, c'est-à-dire renégat. Cette race, qui habite des vallons délicieux, véritable Éden de la Crimée, pro-

duit d'habiles jardiniers. Ce sont de grands dévastateurs des forêts dans les pays de montagnes, tant par le dégât qu'ils font eux-mêmes, que par les nombreux troupeaux de chèvres qu'ils y font paître.

La physionomie des vrais Tartares tient beaucoup de celle des Turcs et des Européens. On voit parmi eux des hommes robustes et bien proportionnés, d'une taille svelte; très peu tendent à prendre de l'embonpoint. La plupart des enfans et des jeunes gens ont des traits agréables et délicats. Peut-être cet agrément, joint à la vie sédentaire des femmes qui les tient éloignées des hommes, donne-t-il lieu à ce vice réprouvé par la nature, si connu chez les Persans et les Turcs. Les femmes tartares, quoique la plupart d'une taille peu avantageuse, ne manquent pas néanmoins d'agrémens.

Transportons-nous par la pensée dans une autre partie de l'Europe, et faisons connaître d'autres voyages dans leur ordre chronologique : parlons de ceux qui ont été effectués dans la péninsule ibérique, en commençant par l'Anglais Swinburne.

## SWINBURNE.

(1775-1776.)

Swinburne ayant épousé une femme qui partageait son goût pour les antiquités et pour les beaux-XLVI. arts, se mit à voyager avec elle, et employa plusieurs années à visiter les lieux les plus remarquables de la France, de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne. Plus tard, ayant marié sa fille, il alla s'établir aux Antilles dans l'île de la Trinité, où il mourut en 1803. Nous ne donnerons ici que la substance de son voyage en Espagne, traduit par M. de Laborde.

Ce voyage de Swinburne en Espagne contient des notions étendues sur la Catalogne et le royaume de Grenade. Les remarques du voyageur en général sont aussi judicieuses que fines. La pureté de l'air que l'on respire à Barcelone, une température telle qu'on y mange des petits pois toute l'année, excepté dans le temps de la canicule, la situation de cette ville qui lui procure de toutes parts les points de vue les plus pittoresques, en rendent le séjour très agréable. Du côté du nord les terres, en s'avançant sur la mer, forment une superbe baie. La vue s'étend, du côté de l'est, sur la Méditerranée. Les environs sont couverts de feuillage, de maisons de campagne et de jardins, qui présentent la plus riche culture.

La forme de Barcelone est presque circulaire. Les murs de l'ancienne ville romaine sont encore visibles en plusieurs endroits. La mer s'est beaucoup retirée du port. Le môle de ce port, bâti en pierres de taille, est aussi commode qu'il est solide.

Au-dessous sont de vastes magasins et un large quai qui s'étend depuis les portes de la ville jusqu'au fanal. Ces belles constructions sont dues au dernier capitaine général de la Catalogne, qui, sans ajouter de grands frais aux dépenses ordinaires de la ville, et par les seules ressources de son génie et d'une économie bien entendue, a singulièrement embelli Barcelone, par l'alignement des nouvelles rues, le nettoyage des anciennes, et la construction de plusieurs édifices utiles. En même temps qu'il l'embellissait par l'encouragement qu'il donnait à ses manufactures et à son commerce, il bâtit sur la langue de terre qui s'avance dans la mer et forme le port, une ville nouvelle qu'on appelle Barcelone, où, du temps de Swinburne, on comptait déjà deux mille maisons. Dans la belle saison, le rempart forme une très agréable promenade : il en est une autre où les dames se montrent pompeusement dans de brillantes voitures.

Les principaux édifices sont: la cathédrale, d'une architecture gothique de la plus grande légèreté; la Bourse, édifice, au contraire, fort lourd, et le palais du capitaine général, qui n'a rien de recommandable qu'une superbe salle de bal. La salle de la comédie est fort belle et bien éclairée.

Une police sévère, et la vigilance des alguazils qui, bien différens ici de ce qu'ils sont ailleurs,

Catalans à la tête de leurs affaires, comme aussi la plupart des muletiers et des conducteurs de calèches en Espagne sont des Catalans, tous probes, exacts et tempérans.

Le peuple de la Catalogne est moins superstitieux que dans les autres parties de l'Espagne, et il est aussi industrieux qu'infatigable. Les principaux objets d'exportation dans cette province consistent en vins, eaux-de-vie, sel et huile. On tire beaucoup de grains de la Sicile, parce que la Catalogne ne récolte pas assez de blé pour nourrir ses habitans plus de cinq mois. La Catalogne fabrique beaucoup de drap et d'étoffes de laine ou de toiles peintes:

Swinburne décrit la province de Grenade, en commençant par faire un rapprochement de l'ancien royaume de ce nom et de sa capitale, avec ce qu'ils sont dans leur état actuel. Voici un aperçu de ce qu'il en dit.

l'agriculture dans ce royaume était parvenue au plus haut point de perfection. Les nombreuses ruines qui sont éparses sur les montagnes attestent que ces parties froides et aujourd'hui stériles, qui occupent les deux tiers de la province, étaient anciennement couvertes de plantations d'arbres fruitiers, de moissons abondantes et de belles forêts. La plaine, plantée en mûriers, donnait une grande

abondance de soie. Les mines de ces montagnes étaient ouvertes, et l'on en tirait beaucoup d'or et d'argent. Jamais peuple policé n'entendit mieux que les Maures la méthode des irrigations pour fertiliser les campagnes.

Dans la ville de Grenade il n'y avait pas une maison qui n'eût sa conduite d'eau, et toutes les rues étaient arrosées par des fontaines.

La population répondait à la richesse du pays. Chaque Maure avait une portion de terre qui lui était assignée et qui lui suffisait pour son habitation, sa subsistance, son entretien, et pour la nourriture même de son cheval, car chaque homme était obligé d'en avoir un. Plus d'une fois les rois de Grenade ont fait passer en revue jusqu'à deux cent mille hommes, et la seule ville de Grenade, peuplée aujourd'hui de quatre-vingt mille âmes, pouvait mettre sur pied trente mille fantassins et dix mille cavaliers. On recueillait une quantité prodigieuse de fruits. Les fêtes, les danses, les chants annonçaient de toutes parts la prospérité des habitans; l'élégance et la richesse dans la parure des femmes ajoutaient à leurs charmes naturels.

Quant à la magnificence des édifices, on peut en juger par les restes de l'ancien palais des rois de Grenade, l'Alhambra, mot arabe qui signifie maison rouge, dénomination qui lui avait été donnée à cause de la couleur des matériaux. Cet édifice, sur

les ruines duquel Charles-Quint en sit élever un autre, est situé sur une haute montagne qui domine Grenade; et il forme par son étendue une véritable ville. C'est un assemblage immense de colonnes, d'arcades, de galeries, de voûtes la plupart de marbre ou de stuc, chargé d'ornemens de la plus grande délicatesse. Les plus belles mosaïques, de riches dorures, des peintures qui ont conservé toute leur fraîcheur, décorent une multitude de salles destinées à divers usages. Une profusion d'eau distribuée avec la plus grande intelligence, des plantations d'orangers, des groupes de fleurs, des points de vue ménagés avec art, achèvent de faire de ce palais un séjour enchanteur: c'est à peu près tout ce qui reste à Grenade de son ancienne magnificence.

Quelque dégradation qu'ait éprouvée cette grande ville, la pureté de l'air, la douceur de la température, l'abondance de l'eau qui dans plusieurs maisons passe par de petits canaux jusque dans les chambres à coucher, rendent le séjour de Grenade extrêmement agréable. Ses environs sont rafraichis par une infinité de petits ruisseaux, et sont parfumés par les délicieuses odeurs que ses vents frais y apportent de tous les jardins distribués sur la pente des montagnes voisines. Des promenades formées sur les bords pittoresques du Xenil ajoutent leurs frais ombrages aux charmes naturels du pays,

Les femmes ont la carnation plus belle, la peau plus fine, les joues colorées par une teinte plus brillante qu'en aucun endroit de l'Espagne, et leur manière de s'habiller concourt encore à les rendre infiniment piquantes.

De Grenade Swinburne dirigea sa route vers Antequerro, assez grande ville, située dans une plaine très fertile, et il arriva, par un pays entièrement dépouillé de bois, à Malaga, dont le séjour, à cause de sa situation au pied de montagnes nues et raboteuses, devient presque insupportable par l'excessive chaleur qu'on y éprouve. La rade et le port de cette ville sont assez sûrs, et la cathédrale est un édifice imposant. Le vin ambré de Malaga est renommé dans toute l'Europe.

A Swinburne succède un autre voyageur dans les mêmes contrées et dans plusieurs autres provinces de l'Espagne, telles que Murcie, la Nouvelle-Castille et les Asturies : c'est le voyageur Peyron.

#### PEYRON.

(1780.)

Le voyage de Peyron annonce un observateur judicieux et éclairé; nous n'offrirons qu'un rapide aperçu de ce qu'il dit de Carthagène dans la province de Murcie, et de Cuença dans la Nouvelle-Castille.

La province où est située Carthagène est la plus petite des provinces espagnoles; elle fournit une quantité considérable d'oranges, de citrons, de cédrats, de figues et d'autres fruits à toute la Castille, à l'Angleterre et à la France. On y fait également beaucoup de soie. Les montagnes y sont couvertes d'arbustes, de plantes odoriférantes, de bons - pâturages et d'une espèce de petits joncs qui servent à fabriquer des ouvrages utiles. La capitale, qui porte le nom de la province, est située dans une plaine aussi étendue en longueur que la province même, sur une lieue et demie de largeur seulement. La Segura, qui baigne un des côtés de la ville, a un beau pont et de superbes quais. La cathédrale a une façade riche d'ornemens et une tour très élevée.

Carthagène fot pour les Romains ce que le Pérou et le Mexique furent pour les Espagnols. Dans les environs il existe encore des mines d'argent et de plomb très abondantes. La campagne de Carthagène se nommait autrefois Campo Sparterio, à cause de ce jonc fin et creux appelé par les anciens spartum, qui y croît en abondance, et dont on faisait des cordes et des cables, des nasses et des vêtemens pour les pauvres. Dans les guerres des Goths, Carthagène fut entièrement détruite. La nouvelle ville est défendue par une montagne; le port est si profond que les navires arrivent jus-

qu'aux quais. Ce lieu est abrité par des coteaux contre les orages, et l'on ne connaît point de port qui lui soit comparable pour la régularité et la sûreté: c'est ce qui faisait dire à André Doria, fameux doge de Gênes, qu'il ne connaissait dans le monde que trois ports qui fussent sûrs, Juin, Juillet et Carthagène. L'arsenal de cette ville est immense : un vaisseau de ligne est facilement équipé et armé dans trois jours. Au gré du constructeur, la mer vient remplir les superbes bassins qui servent de chantiers, et le vaisseau une fois construit va de lui-même se rendre dans la Méditerranée. Chaque navire a dans l'arsenal son magasin particulier. Une source d'eau vive que la nature a ménagée sur le bord de la mer permet aux vaisseaux de faire aiguade.

La ville de Cuença est la troisième en importance dans la Nouvelle-Castille, qui comprend Madrid et Tolède. Sa cathédrale a une forme gothique imposante. Cuença est le chef-lieu d'une province et compte neuf mille habitans. Elle fait un commerce de laine considérable. La campagne est très favorable aux abeilles, qui donnent un miel excellent.

Ni Peyron ni Swinburne n'ont décrit la Galice, les Asturies et la Navarre : ce soin était réservé au voyageur Bourgoing, qui a vu aussi d'autres provinces.

### BOURGOING.

(1788.)

Après avoir franchi la Bidassoa, rivière qui sépare la France de l'Espagne, notre voyageur entre dans la Biscaye. La partie de cette province espagnole qui touche immédiatement aux Pyrénées semble être une prolongation de ces montagnes. Pendant les trente lieues que l'on parcourt depuis la Bidassoa jusqu'à Vittoria, qui est la limite de la province, on aperçoit à chaque instant un village ou un hameau. Bilbao, capitale de la Biscaye, peuplée d'environ quinze mille ames, entretient un commerce considérable en laines.

De Vittoria l'auteur s'avance dans la Vieille-Castille, pays nu et aride, dont la principale ville est Burgos, ville industrieuse, peuplée d'environ dix mille âmes, et offrant une cathédrale qui passe pour un chef-d'œuvre d'élégance gothique. Les environs de Burgos, embellis par des avenues et des promenades, sont fertilisés par le cours de l'Alarçon, rivière qui arrose de vastes prairies. La Vieille-Castille compte aussi parmi ses villes celle de Ségovie, qui offre une belle cathédrale et un château appelé l'Alcazar, qui fut jadis habité par des rois Goths. Cette ville offre encore un aquéduc, ouvrage des Romains, qui réunit deux collines séparées par une profonde vallée.

En s'avançant de la Vieille-Castille vers la province de Léon, le voyageur rencontre les villes de Medina-Rio-Seio et de Medina-del-Campo. La première, jadis célèbre par ses fabriques, est réduite, d'une population de trente mille âmes, à celle de quatorze cents feux; l'autre, jadis la résidence de plusieurs monarques, le théâtre d'un grand commerce, et alors peuplée de cinquante à soixante mille âmes, ne contient à présent que mille feux. Ainsi, dit Bourgoing, ce que le ravage des siècles accumulés et des guerres a opéré sur les villes de Persépolis, de Palmyre et de quelques autres villes célèbres, deux siècles d'incurie et de mauvaise administration l'ont amené pour les deux villes de Medina, et tant d'autres cités de l'Espagne. On peut en dire autant de Léon, capitale de la province de ce nom, qui n'a guère que deux à trois mille âmes, mais dont les environs sont embellis par de belles plantations.

La ville de Salamanque, qui n'occupe que le second rang dans la province de Léon, est bien supérieure à sa capitale : elle doit cette supériorité à la réputation de son ancienne université, et beaucoup plus encore aux quatre grands colléges qu'elle renferme, sur sept qui portent ce nom en Espagne. Une foule d'édifices de toutes les époques et de tous les styles l'ont fait surnommer par les Espagnols la petite Rome. Elle a sur le Tormès un pont de vingt-sept arches, dont une moitié est de construction romaine et l'autre du temps de Philippe IV.

L'Aragon, qui confine à la Vieille-Castille, et qui est une province en général montueuse et aride ou mal cultivée, a pour capitale Saragosse, laquelle n'a conservé de son ancienne magnificence que ses deux vastes cathédrales. L'Ebre la partage en deux parties réunies par un pont superbe, dont une des arches a cent quatre-vingts pieds d'ouverture. Son université est la troisième de l'Espagne pour le nombre de ses étudians. La population de Saragosse dépasse quarante mille âmes.

Nous avons eu déjà occasion de citer Cuença, ville de la Nouvelle-Castille, et de dire que Madrid et Tolède sont les deux autres principales villes de cette province. M. Bourgoing fournit sur ces deux villes quelques détails qui trouvent ici leur place.

Tolède, autrefois la capitale du royaume de Castille, n'est aujourd'hui que la seconde ville de la Nouvelle-Castille. Ses rues désertes, étroites et tortueuses, l'absence presque absolue de l'aisance et de l'industrie, ne répondent guère à son ancienne splendeur. La cathédrale de Tolède, édifiée sur les ruines d'une mosquée, est l'un des monumens sa-drés les plus précieux qu'il y ait eus en Europe. L'Alcazar, palais où résidait les rois maures, et qu'avait encore embelli Charles-Quint, est aussi un bel édifice. Cette ville renferme quinze mille habitans, et

se trouve sur un monticule près de la rive gauche du Tage.

Après avoir passé le Mançanarez, on arrive par une belle route plantée d'arbres à Madrid, la capitale de toute l'Espagne, sur la rive gauche du Mançanarez, au milieu d'une plaine sablonneuse et stérile, entourée de montagnes et presque au centre du royaume. Elle n'était autrefois qu'un bourg appartenant aux archevêques de Tolède. Elle a de beaux édifices et de nombreuses églises. Le Prado est une des plus belles promenades de l'Europe. Parmi les quarante-deux places de Madrid, on cite la Plaza-Major, la Plaza-del-Sol. Le nouveau palais du roi est une magnifique résidence. Madrid compte environ deux cent mille habitans.

Trois résidences royales existent dans ses environs, savoir: l'Escurial, Saint-Ildefonse et Aranjuez.

L'Escurial est situé sur le versant méridional de la chaîne escarpée et aride des monts Guadarrama. La masse du bâtiment est imposante sans avoir rien de magnifique, excepté le beau portail de l'occident, qui ne s'ouvre pour les rois d'Espagne et les princes de leur maison que dans deux occasions solennelles: la première fois, lorsque après leur naissance ils sont portés à l'Escurial, et la seconde lorsqu'on va y déposer leurs cendres. On admire à l'Escurial le magnifique monastère que fit construire Philippe II, après avoir gagné la bataille de Saint-Quentin en 1557.

Saint-Ildefonse est situé beaucoup plus loin sur le versant septentrional du Guadarrama; c'est la plus somptueuse maison de plaisance des rois d'Espagne; elle est environnée de montagnes d'où descendent de nombreux ruisseaux limpides qui répandent partout la fraîcheur et la vie. Cette abondance des eaux et la situation pittoresque de Saint-Ildefonse en rendent le séjour délicieux en été.

Aranjuez est situé sur le Tage, près de l'embouchure de Xarama, dans une charmante vallée, où les plaines arides de la Castille ont disparu, où l'on ne marche plus qu'à l'ombre de grands arbres, au bruit des cascades, au murmure des ruisseaux : la végétation la plus brillante annonce le voisinage du fleuve qui vivifie et féconde ces lieux. Charles-Quint fit bâtir Aranjuez, moins pour une habitation royale que pour une jolie maison de plaisance.

De Madrid, notre voyageur se dirige vers la province de Valence, en traversant une chaîne de montagnes. La ville de Valence, grande et belle, est située sur le Guadalaviar, au milieu d'une campagne aussi délicieuse que fertile. C'est aujourd'hui une des villes les plus industrieuses de l'Espagne; elle possède un grand nombre d'établissemens publics, et son université est très fréquentée. Elle compte environ soixante mille âmes. Elle a dans

son voisinage la ville de Murviedro, bâtie près de la mer, sur les ruines de l'ancienne Sagonte, détruite par les Romains après la plus vigoureuse résistance. Quelques inscriptions puniques et quelques statues mutilées sont les seuls vestiges que l'on retrouve de la domination carthaginoise dans cette partie de l'Espagne. Celle des Romains s'annonce par quelques restes d'antiquités, sur l'emplacement de la nouvelle Sagonte.

Notre voyageur visita aussi Alicante, la ville la plus commerçante de l'Espagne après Cadix et Barcelonne, et dont le territoire produit, outre ses vins renommés, des eaux-de-vie, des amandes, de l'anis, du safran, de la sparterie, du sel, et une grande quantité de l'espèce de soude appelée barilla.

En quittant Valence pour revenir à Madrid, notre voyageur traversa la province de la Manche, qui renferme de très vastes plaines, où Cervantes a placé la scène des exploits et des amours de Don Quichotte. Après avoir franchi la chaîne de la Sierra-Morena, M. Bourgoing entra dans l'Andalousie, la plus grande province de l'Espagne, la plus riche en grains, en mines, en bestiaux, et qui produit une race d'excellens chevaux. Il visita d'abord Cordoue, ville ancienne et célèbre, qui vit naître Sénèque et Lucain, et qui, pendant plusieurs siècles, fut la résidence des rois maures. De Cordoue il passa à SéXLVI.

ville, grande cité assise aux bords du Guadalquivir, au milieu d'une campagne superbe. Séville est une des plus anciennes villes de l'Europe; on aperçoit encore dans ses environs les ruines d'Italica, antique cité romaine, patrie de Silius Italicus. La cathédrale de Séville est remarquable par sa grande étendue, par son orgue, et surtout par la fameuse Giralda, qui est la tour la plus élevée de toute la péninsule. Séville compte environ quatre-vingt-dix mille âmes.

De cette ville, notre voyageur fit une excursion à Cadix, l'ancienne Gades des Phéniciens. Elle est bâtie au milieu de la mer sur une butte de sable, à l'extrémité d'une péninsule de l'île de Léon, dont l'isthme étroit, long et demi-circulaire, forme sa rade immense. Belle dans son ensemble, cette ville ne présente guère que deux ou trois bâtimens remarquables. La nature et l'art ont fait de Cadix une des plus fortes villes de l'Europe; elle est le premier établissement de la marine militaire de l'Espagne, et elle est peuplée d'environ cinquante mille habitans.

De Cadix, le voyageur Bourgoing retourna, comme nous l'avons dit, dans la métropole de l'Espagne, d'où il repassa en France. Un autre voyageur, l'Allemand Fischer, a donné une suite à la relation de M. Bourgoing.

FISCHER.

(1797-1798.)

Ce voyageur n'a eu pour objet, en visitant l'Espagne, que de recueillir quelques détails oubliés par les précédens explorateurs. Il a jeté dans son récit un grand nombre de particularités intéressantes et neuves sur le climat, la population, les établissemens publics, la littérature et les arts; on y trouve aussi des observations sur les mœurs et usages des Espagnols, et en particulier sur la Biscaye, petit pays en quelque sorte républicain, et qui voudrait toujours se régir par lui-même. Voici quelques traits relatifs aux Espagnols en général.

La malpropreté de l'Espagnol tient au défaut de linge. Le pays, à la vérité, fournit du linge grossier, mais il est très cher. Le beau linge l'est à proportion, et se compte parmi les articles de grand luxe. De cette pénurie plus ou moins grande de linge, suivant la différence des localités, il résulte que la classe commune du peuple ne change de linge que tous les mois. De là les maladies cutanées, et la multiplication excessive de la vermine : elle est telle que, dans les villages, les petites villes et les quartiers des grandes villes habités par les gens les moins aisés, les hommes mariés ou les voisins sont dans l'usage de s'en débarrasser mutuellement en public.

Quand ce service se rend réciproquement entre les gens mariés, c'est une preuve de sûre intimité. Au surplus, il y a dans les grandes villes des personnes qui se chargent spécialement de cette besogne, et qui en font métier. Elles vont régulièrement dans les maisons pour rendre ce service à leurs pratiques; et elles en reçoivent d'autres dans leurs chaumières construites de nattes, dans les places, devant les maisons, etc. Le climat, l'usage des réseaux et l'abondance des cheveux concourent à multiplier une génération d'insectes qui ne respectent pas les plus belles têtes. Cette malpropreté s'amalgame avec le luxe et le faste. On trouve souvent ces insectes dans les palais les plus magnifiques. Tandis qu'on en respecte l'extérieur, personne, jusqu'aux femmes, ne se fait scrupule d'en salir le vestibule et l'escalier de la manière la plus choquante. A ce genre de malpropreté, il faut ajouter celui qui résulte du défaut de lieux d'aisances.

A l'appui de ce que Fischer dit de l'ignorance totale des arts mécaniques, de l'industrie domestique et de l'économie publique, il observe que, même dans les plus grandes villes où l'on serait à portée d'avoir des ouvriers habiles, on cherche en vain dans beaucoup de maisons plusieurs meubles d'usage; et que dans les petites villes, les bourgs et les villages, on manque presque entièrement d'une infinité d'ustensiles d'un usage commun dans les moindres endroits de l'Allemagne. Outre que les prix de ces objets sont trop hauts, les occasions de se les procurer sont très rares, à cause de l'éloignement.

De ces circonstances, il suit que les Espagnols des classes communes du peuple, bornés dans leurs idées, restent indifférens sur toutes ces jouissances, et s'en tiennent au plus strict nécessaire. Cette indifférence s'étend aux ustensiles les plus nécessaires de l'agriculture et de l'industrie. L'habitude de tout ce qui est ancien exclut toute combinaison, toute idée d'amélioration. Ainsi la fabrication de certaines étoffes communes, la préparation de certains alimens, la manière d'élever des abeilles, de planter des arbres, étaient presque entièrement ignorées à l'époque du voyage de Fischer, et ne sont guère plus connues de nos jours.

Notre voyageur fait, du reste, l'éloge de l'hospitalité espagnole; il a trouvé chez cette nation un sentiment naturel de justice, une très grande honnêteté, beaucoup de générosité; et quant à la gravité ou fierté castillane, il l'explique d'une manière avantageuse pour ce peuple, travaillé depuis quelque temps par les dissensions intestines qui le font sortir de son caractère ordinaire. Fischer ajoute qu'on rencontre chez les Espagnols moins de cérémonies et plus de véritable politesse, moins de morgue et une plus grande égalité entre les di-

verses conditions, moins d'orgueil chez les grands et plus de mépris pour les préjugés de la naissance, que chez les Allemands. Il faut excepter peut-être le préjugé religieux, car les Espagnols sont intolérans et ne souffrent pas d'autre religion que celle du pape.

Les Espagnols, en général, ont le teint livide et basané, mais ne sont point laids. Les femmes sont très sensibles, pour ne pas dire très passionnées; elles ont la taille svelte, la démarche majestueuse, la voix sonore, l'œil noir et brillant; la vivacité de leurs gestes et tout le jeu de leur figure annoncent la trempe de leur âme. Leurs charmes se développent de bonne heure, pour se faner très rapidement: le climat, les alimens échauffans, l'excès des plaisirs, tout y contribue. Presque toutes les Espagnoles ont la lèvre supérieure velue; cette particularité explique la force de leur tempérament. Mais presque toutes ont les dents gâtées par l'usage immodéré des sucreries. Toutes leurs sensations sont violentes; avec une imagination fougueuse et des désirs brûlans, elles ignorent les charmes et l'illusion que le sexe emprunte de la délicatesse: ainsi, les expressions les plus libres et les regards les plus lascifs n'ont rien qui fasse rougir une Espagnole. On serait cependant trompé, si, sur ces observations, on allait fonder le succès de certaines vues; l'Espagnole s'explique là-dessus avec une li-

berté mâle. Ses lèvres, ses yeux, n'ont rien de chaste, mais son orgueil lui défend d'aller plus loin. Les entreprises qu'un homme tenterait visà-vis d'elle manqueraient leur but, et c'est elle qui veut dominer; elle ne veut pas être choisie, c'est elle qui veut choisir : voilà pourquoi l'homme timide et froid fait plus souvent sortune auprès d'elle, que l'amant le plus entreprenant et le plus passionné. Comme l'orgueil la préserve de toute bassesse, l'énergie de son caractère la tient en garde contre l'esprit de légèreté : l'Espagnole est donc fidèle et constante dans les engagemens illicites. Rien de si onéreux que la gêne attachée au titre d'amant d'une femme mariée; c'est une série non interrompue d'attentions et de soins minutieux.

Nous ne suivrons point le voyageur dans les détails qu'il donne sur le Corteja, autrement dit le Sigisbé, ou amant en titre; la mode espagnole est à peu près la même que la mode italienne; il n'y a entre les deux nations que de légères nuances à cet égard. Fischer attribue la rareté des bons ménages en Espagne aux vices de l'éducation des femmes, qui se réduit communément, en effet, à quelques pratiques religieuses, à l'exercice de la danse, aux jeux de la guitare, à la broderie. La danse la plus voluptueuse est le fandango; il y a aussi le bolero. La première, dit-il, étourdit les

sens, la seconde les transporte; le fandango peint la jouissance, et le bolero la tendresse récompensée.

Le même voyageur visita aussi la province de Valence, et il dépeint dans les termes suivans le caractère des Valenciens.

Le Valencien semble réunir tous les avantages des habitans du nord à ceux des habitans du midi: il a les forces des uns, la sensibilité et l'irritabilité des autres. Il est dur comme un Norwégien; ardent, fougueux comme un Provençal. Il en est de même des femmes. A la béauté de leur teint, à la couleur de leurs cheveux, à leur charmant embonpoint, on les prendrait pour des femmes du nord; mais leurs grâces, leur sensibilité, leur éclat, tout leur ensemble les ramène dans le midi.

Le climat influe également sur les formes morales. Les hommes ont une gaîté franche, cette vigueur de santé et cette surabondance de vie qui distinguent les pays méridionaux; les femmes, cette aménité enchanteresse, ce tempérament ardent, impétueux, ce caractère enjoué, qui forment le plus doux lien de la société.

Les deux sexes se distinguent également par la propreté et l'élégante coquetterie de leur ajustement. La couleur favorite est le bleu. Les étoffes les plus communes sont les indiennes et les toiles; mais dans leur grande parure, les hommes mettent

un gilet de velours noir ou bleu; les femmes, des corsets de cette même étoffe, ou verts, ou roses. Mais ce qui rend le costume des Valenciennes si attrayant, ce qui l'approche du beau idéal, c'est cette grâce, cette vivacité, cette tournure méridionale qui semble si naturelle aux plus simples villageoises.

Nous ne quitterons point la péninsule ibérique sans faire une excursion dans le royaume de Portugal, et pour cela, en observant toujours l'ordre chronologique, nous nous aiderons du voyage de l'Anglais Murphy, qui visita ce pays vers la fin du XVIII siècle.

### MURPHY.

(1798.)

Murphy visita le Portugal à l'époque où la princesse du Brésil, montée sur le trône, venait de disgracier le ministre Pombal. Le voyageur décrit l'état physique et moral du pays, les mœurs, lois et usages des habitans, et les progrès des sciences et des arts.

L'air du Portugal est en général pur et tempéré; un vent rafraîchissant, qui rend le climat très sain, fait supporter les grandes chaleurs de l'été, pendant lequel il est très rare qu'il pleuve, surtout dans la partie méridionale. Les hivers, au contraire, sont très pluvieux; mais quoique le froid dans cette saison soit quelquefois assez sensible, on ne connaît l'usage des cheminées que dans les cuisines. Le plus grand fléau du Portugal, ce sont les tremblemens de terre, dont le foyer paraît être immédiatement sous le sol de Lisbonne.

Le Portugal a de beaux fleuves, dont les plus grands viennent de l'Espagne; les autres prennent leurs sources dans ses propres montagnes. Le Minho ne fait que toucher la frontière septentrionale, de même que la Guadiana longe la limite orientale; le Douro ou Duero sépare plusieurs provinces; le Mondego traverse les grandes plaines de Coïmbre; le Tage entre dans l'Océan au-dessous de Lisbonne.

Six provinces forment le royaume de Portugal. Celle d'Entre-Duero-e-Minho, est ainsi nommée, parce qu'elle est située entre les deux rivières de ce nom. Ses habitans sont généralement d'un beau sang, braves, robustes et plus endurcis à la fatigue qu'aucun autre peuple du midi. Ils cultivent le plus beau lin de l'Europe. La province de Tras-os-Montes, ainsi nommée parce qu'elle est séparée de la précédente par des montagnes, est le pays le plus aride et le plus montueux de tout le Portugal. La province de Beira offre de belles plaines, dans l'une desquelles fut planté le premier oranger venu de la Chine. La province de l'Estramadure est la plus

peuplée et la plus fertile des six; elle comprend Lisbonne. La province d'Alentejo a de belles antiquités; et celle des Algarves, qui a conservé le nom de royaume, bien que très petite, est assez fertile.

Murphy entre dans de longs détails sur les mœurs dépravées des couvens d'hommes et de femmes portugais, sur la constitution qui existait alors pour le gouvernement, sur les lois en vigueur. Le temps y a dû apporter de notables changemens, surtout après la révolution opérée sous l'empereur don Pedro. La religion catholique est encore la seule permise en Portugal; mais il n'y existe plus d'inquisition. Suivant le voyageur, le peuple portugais est très arriéré en tout, particulièrement dans les arts industriels, agricoles et manufacturiers. Ce peuple est généralement laid, petit et basané; les Portugais sont vains, présomptueux, vindicatifs, railleurs, jaloux et ignorans, sauf à Lisbonne, et sans doute à Oporto; les grands du royaume passent pour orgueilleux et insolens.

Murphy traite assez favorablement les femmes. Elles ont, dit-il, une belle carnation, les dents blanches, des yeux noirs pleins d'expression, les cheveux très beaux et bien fournis; mais elles ont de vilaines jambes et le pied fort large. Leur démarche est lente et sans grâce, et elles s'habillent d'une manière peu avantageuse. Avec beaucoup d'esprit, elles ont peut-être plus de vivacité encore

que les hommes. En galanterie, elles l'emportent sur toutes les femmes de l'Europe. Elles ont dans l'expression cette tendresse séduisante qui appelle et promet le plaisir. Le tête-à-tête conduit presque infailliblement au succès; mais on n'obtient pas toujours aisément ce tête-à-tête, à cause de la jalousie du Portugais. Les rendez-vous se donnent aux églises; c'est pour les empêcher le plus possible que presque toutes les maisons opulentes ont une chapelle. Les dames d'un certain rang s'habillent à la française; les hommes portent le manteau et l'épée. Le Portugais, avide de tout ce qui peut flatter les sens, se livre avec un vif emportement aux plaisirs de l'amour, qui influent sur ses mœurs, ses habitudes et sa santé. La licence des chansons et celle des danses répondent à la corruption des mœurs; c'est surtout dans la danse appelée la fossa que se peint celle du peuple portugais.

A l'époque où Murphy vit le Portugal, les sciences y étaient négligées, surtout les sciences exactes; elles le sont moins aujourd'hui, et la littérature est assez cultivée.

Un autre voyageur, l'Allemand Linck, a visité et décrit le Portugal vers le même temps que Murphy. Il y était entré par Elvas, place forte, la première ville portugaise en venant d'Espagne. Il passa directement à Lisbonne, dont il trouva les rues infestées, le jour, de chiens affamés qui inquiétaient

les passans; et la nuit, de bandits qui exerçaient leurs brigandages avec d'autant plus d'impunité qu'alors les rues n'étaient pas encore éclairées. Il vit que le Portugais n'aime point la promenade, bien qu'il y en ait de charmantes sur les bords du Tage. 'A Lisbonne, le luxe consiste surtout dans le grand nombre de domestiques, parmi lesquels on remarque beaucoup de nègres.

L'Opéra italien paraît être le seul qui mérite quelque attention. Les Portugais se plaisent autant que les Espagnols aux combats de taureaux. L'Académie des sciences de Lisbonne se distingue par ses mémoires et par l'érudition de ses membres. Lisbonne, capitale du Portugal, bâtie en amphithéâtre sur plusieurs collines le long de la rive droite du Tage, avec un des plus beaux mouillages de l'Europe, compte environ deux cent soixante mille habitans. Oporto ou Porto, seconde ville du Portugal, bâtie sur deux collines, non loin de l'embouchure du Douro, contient soixante-dix mille habitans. Linck, dans son ouvrage, s'est plus particulièrement occupé d'objets scientifiques, surtout de géologie.

Transportons-nous maintenant dans un autre pays, sans sortir du XVIII<sup>e</sup> siècle, et suivons le voyageur Pilati dans l'intérieur de la Hollande.

# PILATI.

(1777-1779.)

L'uniformité que présente l'aspect des villes et de la campagne, en Hollande, est une singularité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, et qui ne manqua point de frapper le voyageur Pilati. Les villes ne diffèrent des villages que par la grandeur; la construction des habitations est à peu près la même partout. La passion pour les fleurs en Hollande est poussée à l'extrême; ce sont surtout les jardiniers de Harlem que l'on cite pour ce genre de culture.

De toutes parts la face du pays annonce l'aisance des habitans. Les villages, très multipliés et fort rapprochés les uns des autres, sont pour la plupart aussi grands et infiniment plus propres que ne le sont dans le reste de l'Europe les villes du second rang. Les maisons des paysans sont presque toutes riantes et bien entretenues. De tous côtés l'œil se repose avec complaisance sur des prairies immenses, couvertes de troupeaux de vaches, de moutons et de chevaux.

La frugalité, l'économie, l'adresse à saisir les occasions de faire un gain quelconque, et par-dessus tout cela le bon esprit des villageois qui les porte à ne pas sortir de leur état, sont pour eux les sources de cette aisance générale qui s'annonce également dans l'habillement des deux sexes.

En Hollande on voyage beaucoup par eau; les Hollandais n'aiment pas à voyager à pied ni en voiture. Toute la Hollande est entrecoupée de canaux dont les uns servent à transporter les hommes et les marchandises, tandis que les autres conduisent les fruits, les légumes, le blé, la paille et le foin des campagnes à la ville. Les barques établies sur les canaux et sur les rivières sont très multipliées : elles se succèdent sans presque aucune interruption.

Les provinces les plus exposées à la fureur de la mèr sont la Frise, la Zélande, la Hollande proprement dite, et Groningue. Presque tout le terrain de ces quatre provinces est au-dessous du niveau de la mer, des lacs même et des rivières. En approchant des côtes on se figure voir la cime des arbres et la pointe des clochers sortir du fond des eaux. Cette disposition du sol a obligé, comme on le sait, d'élever en différens temps des digues prodigieuses, dont l'entretien, suivant Pilati, coûte autant à l'État que celui d'une armée de quarante mille hommes. Ces digues, qu'un étranger prendrait pour des collines, sont si larges, surtout dans la Zélande, que deux voitures peuvent y marcher de front. Comme elles ne suffiraient pas encore pour empêcher les débordemens, les Hollandais ont imaginé diverses espèces de moulins ou machines pour mettre à sec les prairies inondées par les eaux.

Les inondations et les gelées de l'hiver ont en Hollande leurs avantages et leurs inconvéniens. D'un côté, elles engraissent les campagnes et font mourir les insectes; d'une autre part, elles rendent le froid plus piquant. De temps en temps il souffle des vents du sud et du sud-ouest qui échauffent l'air et fondent les glaces, même dans le fort de l'hiver; mais il s'en élève des vapeurs qui forment des brouillards épais et incommodes, au point d'empêcher de voir et de respirer. C'est à ces vents et à d'autres qui soufflent vers la fin de l'automne et qui donnent lieu sur les côtes à tant de naufrages, qu'on doit attribuer la salubrité de l'air en général, tout marécageux que soit le sol, en ce qu'ils le dessèchent un peu, et qu'ils balaient surtout les vapeurs; mais en même temps la variabilité des vents devient le germe de beaucoup de fluxions et de rhumatismes, si familiers aux habitans de la Hollande qu'ils semblent ne s'en inquiéter guère.

Pilati eut à admirer l'extrême propreté des Hollandais. Tous les samedis, on lave les vitres, le perron, le plancher de toutes les chambres, les escaliers, les meubles de bois et de métal, comme on lave ailleurs la vaisselle et les autres ustensiles de table. Tous les coins de l'appartement sont rem-

plis de crachoirs, les nattes sont prodiguées au dehors. Les rues des villes, des bourgs, des villages même, si l'on en excepte quelques-unes des plus fréquentées, telles que La Haye et Amsterdam, sont tenues dans un état de propreté extraordinaire : on a soin de l'entretenir dans les étables même, en suspendant au plancher avec des cordelettes la queue des vaches pour empêcher qu'elle ne se salisse. Cette propreté est portée à un tel point au village de Broeck dans la Nord-Hollande, que les rues de ce village, pavées de briques, sont non-seulement lavées fréquemment, mais recouvertes d'un sable blanc sur lequel on trace des figures de toutes sortes de fleurs. Ce goût de propreté a pris son origine dans l'air épais et humide du climat, dans la nature marécageuse du sol. Cette humidité et l'épaisseur de l'air ont sans doute produit le tempérament flegmatique des Hollandais, auquel les gesticulations en parlant sont aussi étrangères qu'elles sont familières aux Italiens. Ils ont l'immobilité des Orientaux en fumant leur pipe.

Cependant les gelées et l'aspect de la glace produisent chez eux une singulière métamorphose. Ces êtres massifs, pesans, raides et presque immobiles pendant tout le reste de l'année, deviennent tout à coup dispos et agiles dès que les canaux sont pris. Les hommes de toute condition, de tout âge, courent, dansent, sautent sur ces canaux avec des pa-XLVI.

tins. C'est de cette manière que les paysans viennent à la ville et s'en retournent chez eux; c'est en se livrant à cet exercice que les élégans et les dames même, avant l'heure du diner, cherchent à gagner de l'appétit. Du reste, les Hollandais sont tempérans et surtout polis et hospitaliers.

Pilati déclare qu'il ne connaît point de pays où l'âge et le mariage amènent dans le sexe tant de variations qu'en Hollande. Les filles conservent d'ordinaire jusqu'à dix-huit ans la blancheur de leur teint et de vives couleurs. Le mariage amène une prompte 'dégradation, qui n'est pas uniquement l'effet du climat, mais qui tient aussi à l'usage de l'eau chaude et à celui des chaufferettes. Dès qu'une Hollandaise est mariée, elle renonce à tous les plaisirs pour se donner tout entière à son ménage: il serait difficile d'être meilleure mère de famille.

Les assemblées réglées dans les grandes villes n'ont jamais lieu que pour les hommes : ils y passent le temps à fumer, à boire très modérément, à jouer un fort petit jeu, à lire les journaux et à parler politique. Les visites sont fort rares, excepté parmi les parens.

Nous ne suivrons pas plus loin le voyageur Pilati dans les détails qu'il donne sur la Hollande et sur les Hollandais; nous allons porter nos regards vers une autre contrée, dont nous n'avons pas encore eu occasion de parler, c'est-à-dire vers la Sicile, qui fut visitée par le voyageur Riedesel, en l'année 1771.

RIEDESEL.

(1771.)

Ce voyageur est le premier qui nous ait fait connaître les vastes monumens de la Grande-Grèce, et en particulier de la Sicile. En décrivant les ruines des villes, des ports, des aqueducs, des temples, des théâtres, des amphithéâtres répandus sur tous les points de la Sicile, Riedesel, avec le secours des notions éparses chez quelques auteurs de l'antiquité, rappelle sans cesse l'ancien état de ces monumens du goût et de l'industrie des Siciliens, dans les temps de leur antique splendeur.

Syracuse, qui renfermait dans ses murs trois villes importantes bien distinctes, ne présente presque plus de vestiges de ces édifices dont la magnificence frappait le regard de tous les étrangers. De tant de temples qui décoraient cette grande cité, il ne reste plus que quelques colonnes; de tant de théâtres qu'elle renfermait dans sa vaste enceinte, il ne subsiste du plus grand, taillé dans le roc, que la partie destinée aux spectateurs; la scène est entièrement détruite. Tous les embellissemens des trois ports, les aqueducs, les fontaines ont entièrement disparu. Ainsi, par une fa-

talité inexplicable, la plus magnifique des villes de l'ancienne Sicile est la plus déchue.

Les ruines de Sélinus permettent de distinguer les trois temples qu'on y avait élevés. C'est à Girgenti que les débris de l'ancienne Agrigente offrent les monumens les mieux conservés. A Taureminium, aujourd'hui Tavormina, il existe encore un ancien théâtre, avec une scène dans son intégrité. Le voyageur a donné la description de cet édifice et de plusieurs antiquités de la Sicile non moins importantes et non moins curieuses. Il a également fait connaître la fertilité extraordinaire de la Sicile et le caractère moral et physique de ses habitans. La féçondité du sexe est, dit-il, analogue à celle des terres, outre que les Siciliennes sont très agréables et très belles. Les physionomies s'y remarquent en assez grand nombre, surtout le long des côtes. A la différence de Naples, Riedesel observe que la Sicile en général offre plus de beauté chez les femmes que chez les hommes. Il accorde à ceux-ci beaucoup de finesse, de pénétration et de talens; mais un penchant irrésistible pour la volupté et une extrême vivacité ne permettent pas aux Siciliens de donner à leurs productions un certain degré de perfection.

Les observations du voyageur sur la Grande-Grèce, et particulièrement sur la Calabre, laissent quelque peu à désirer. Dans le canton où était située l'ancienne Sybaris, dont il ne reste plus aucun vestige, Riedesel éprouva les effets de cet air épais et doux qui plongeait ses habitans dans la mollesse, et ne leur donnait de l'activité que pour la recherche des plaisirs. A Tarente, il remarqua aussi beaucoup de penchant pour la volupté, une rare beauté chez les femmes, et une grande jalousie chez les hommes. A Gallipoli, ville bâtie sur un rocher, et qui est creusée en dessous, il observa que toutes les cavités sont remplies d'huile que la chaleur du rocher fait fermenter et dont elle opère la purification. Cette huile est l'objet d'un commerce important. Lecce parut à Riedesel la plus grande et la plus belle ville du royaume, après celle de Naples: son territoire est d'une fertilité extrême; mais ses habitans sont très stupides.

Brindes, si célèbre du temps des Romains par son port, où l'on s'embarquait pour la Grèce, n'a rien conservé de son antique splendeur. Ses environs sont très fertiles, mais en été l'air de ce lieu est réputé le plus dangereux de toute l'Italie. Dans les environs de Cannes, où Annibal défit les Romains, les habitans montrent encore à l'étranger le terrain appelé le champ du carnage, il campo del sangue. A Bovino, situé au pied de l'Apennin, en se rapprochant de Naples, notre voyageur éprouva, le 6 juin, un froid aussi vif qu'à Rome en décembre.

La Galabre a été aussi, quinze ans après Riedesel, visitée par l'Allemand Bartels, qui a donné de cette partie du royaume de Naples une description très détaillée, mais qui se trouve en abrégé dans les géographies postérieures.

Franchissons l'Adriatique, et allons sur le rivage opposé à la Calabre chercher encore l'ancienne Grèce, en commençant par les sept îles Ioniennes, que Saint-Sauveur a vues en 1781.

## SAINT-SAUVEUR.

(1781.)

Saint-Sauveur, alors consul de France à Corfou, a donné sur les îles Ioniennes un voyage historique, littéraire et pittoresque, auquel nous n'emprunterons qu'un petit nombre de détails géographiques.

La plus considérable des sept îles est Corfou, jadis connue sous le nom de Corcyre, et célèbre surtout par la description qu'Homère en a faite dans son Odyssée, où il lui donne le nom d'tle des Phéaciens. Elle a soixante lieues environ d'étendue, avec une population de soixante mille âmes seulement. Le climat de cette île est doux et extrêmement variable : elle est sujette aux tremblemens de terre, mais les secousses sont modérées et causent rarement du dommage. La mine de charbon de terre qu'on y a récemment découverte, une mine

de soufre anciennement connue, sembleraient indiquer que le foyer de ces commotions est dans l'île même; mais on a remarqué que ces secousses étaient presque toutes de relation, ayant leur direction du nord-ouest au sud-ouest.

Saint-Sauveur reconnaît avec d'autres voyageurs l'insuffisance des productions de l'île pour les besoins de ses habitans: ils ne récoltent du blé et du vin que pour trois ou quatre mois. C'est avec le produit de leurs huiles, dont ils fabriquent année commune deux cent cinquante mille jarres, avec celui de leurs salines, dont le rapport est aussi de quelque importance, avec la dépouille enfin du gros et du menu bétail, dont ils font des exportations pour environ une somme de 50,000 livres, que les Corfiotes se procurent chez leurs voisins tout ce qui leur manque.

L'article des huiles serait susceptible d'un accroissement considérable, si les opérations de la nature étaient secondées par l'activité de l'industrie. Indépendamment de la pénurie de grains et de vins, Corfou est dépourvue de bois, de prairies; et l'art du jardinage y est très borné. Le gibier de terre y est fort rare, le gibier d'eau et les poissons sont plus communs.

Le caractère que le voyageur a reconnu aux Corfiotes n'est rien moins que flatteur, et paraît un peu chargé. Il les dépeint comme superstitieux par religion, ignorans par orgueil, indigens par indolence, ennemis du travail par indigence, cruels par inclination, perfides et faux par faiblesse: il ajoute, à la vérité, que ce peuple redeviendra ce qu'il était autrefois, lorsqu'un gouvernement sage et éclairé le guidera; ce qui pourrait avoir lieu sous la domination britannique. Une éducation dépravée, plutôt la nullité de toute éducation sont les causes auxquelles le voyageur attribue en grande partie les mauvaises qualités des Corfiotes.

Les femmes, étroitement resserrées autrefois, étaient parvenues à jouir d'une grande portion de liberté. Le luxe, les plaisirs de la table s'étaient insensiblement introduits a Corfou. Cette observation s'applique particulièrement à l'unique ville que contienne cette île, et qui en porte le nom. Les fortifications en sont très considérables, et exigent une forte garnison. Les couvens y sont très nombreux, et elle manque d'hôpitaux. Les processions y sont très multipliées. La superstition exerce d'autant plus son empire sur les Corfiotes, que le clergé est de la plus profonde ignorance: il s'occupe beaucoup de misérables peintures, dont l'objet est d'entretenir l'aveugle dévotion du peuple. Les plus superstitieuses pratiques se remarquent dans les cérémonies des mariages et des funérailles.

Les îles de Paxo, de Bucintro, de Parga, de Provosa, de Venizza, de Sainte-Maure, n'offrent rien de plus remarquable. Celle de Provosa seulement serait susceptible d'un commerce considérable avec les provinces turques.

L'île de Thiaqui, connue dans l'antiquité sous le nom d'Ithaque ou de Dulychium, attire surtout l'attention pour avoir été le théâtre des événemens décrits avec tant de charmes dans l'Odyssée. De toutes parts elle est couverte de rochers dont les intervalles, soigneusement cultivés, donnent en grains d'une mauvaise qualité une quantité plus que suffisante pour la consommation des habitans. Le surplus fournit un article d'exportation assez borné pour les îles de Céphalonie et de Zante. On exporte aussi à Thiaqui cinq à six milliers pesans de raisins de Corinthe, et un peu d'huile d'olive. Les vins qu'on récolte suffisent aux besoins des habitans; le jardinage se réduit à une petite quantité de légumes et de fruits.

Le gibier est rare, la pêche abondante. La volaille réussit singulièrement; on élève des dindes d'une grosseur remarquable. Les tremblemens de terre, à Thiaqui, n'ont pas de suites plus fâcheuses qu'à Céphalonie et à Zante, dont elle est voisine. La population se borne à sept mille âmes répandues dans quatre à cinq villages.

Avec la même étendue que l'île de Corfou, celle de Céphalonie ne lui est pas comparable. Elle est très montueuse et assez stérile; la récolte des grains

n'y fournit que quatre ou cinq mois de substance aux habitans. Six à sept millions pesant de raisins de Corinthe, des huiles en assez grande abondance, procurent, par l'exportation, de quoi suppléer aux productions de première nécessité. L'île trouve aussi une ressource dans une certaine quantité de coton et de soie d'une très bonne qualité. Les vins de liqueur et de table se consomment dans le pays, il n'en passe chez l'étranger qu'une très petite quantité.

On fait à Céphalonie des liqueurs de diverses espèces fort estimées; mais la plus grande partie de ces liqueurs, sous l'administration vénitienne. était employée en présens, et ne formait pas une branche d'exportation proprement dite.

A Céphalonie, comme à Corfou, l'art du jardinage est encore dans l'enfance. Il faut excepter de cette assertion la culture d'une certaine espèce de melons d'hiver, d'une qualité supérieure à celle des melons de Malte: la forme en est très différente; ceux-ci, parfaitement ronds, sont d'un vert tirant sur le bronze: ceux de Céphalonie sont d'une forme ovale et d'un très beau jaune, la chair en est blanche. On les conserve long-temps, en les tenant suspendus.

Le voyageur indique la manière de les cultiver; elle suppose une industrie qui s'applique à tous les fruits et à tous les genres de légumes. Le Céphalonote y réussirait d'autant mieux, qu'en général il est très persévérant dans ses projets.

A ce caractère, il joint beaucoup de finesse et un penchant décidé pour l'intrigue. On a toujours reconnu chez lui une grande habitude pour les sciences en tout genre. Il a couru, en divers temps, la carrière des lettres avec distinction, plus d'une fois même il a fourni à l'étranger des hommes d'état et des militaires distingués; plus hospitalier que les autres insulaires, il est très vindicatif.

L'île de Zante, qui n'est séparée de Céphalonie que par un canal peu considérable, n'a qu'une étendue de quatre lieues de largeur sur six à sept de longueur. Dans un espace si borné, elle donne des produits considérables, surtout en raisins de Corinthe et en huiles. Le premier de ces produits s'élève jusqu'à neuf à dix millions pesant.

Le voyageur expose la méthode de cultiver la vigne qui produit ce raisin précieux, dont les grains sans pepin n'ont que la grosseur de ceux de groseille. C'est un peu avant sa maturité qu'il est agréable à manger, parce que sa très grande douceur est corrigée par un peu d'acidité; on le donne dans cet état aux malades. Il se fait de ce raisin, dans l'île de Zante, plusieurs espèces de vins, soit d'ordinaire, soit de liqueur. La plus grande partie se consomme dans le pays, le reste est enlevé par l'étranger : il se conserve long-temps, et on le ré-

pute très stomachique. La plus grande partie du raisin se sèche, et en cet état il n'est pas plus gros que des grains de poivre. Il forme un objet d'exportation très considérable.

On ne cultive pas plus de grains à Zante que dans les autres îles; mais le produit de ces raisins et de ces huiles lui procure abondamment tout ce qui lui manque et dans ce genre et dans plusieurs autres. Cette île, outre des cavernes d'où il s'exhale en grande abondance une graisse d'une odeur fétide, renferme deux sources de goudron, des eaux minérales, des salines plus que suffisantes pour la consommation des habitans.

Elle est dépourvue de bois, et, ce qui en est la suite ordinaire, on n'y trouve point de rivières. Les sources d'eau douce sont très communes, mais toutes placées entre des rochers, et trop éloignées pour qu'on puisse les employer à l'arrosement. L'art du jardinage est beaucoup plus avancé à Zante que dans les autres îles : on y est désolé par des insectes, qui y sont très multipliés; le voyageur en cite deux comme très venimeux, et dont la piqure est réputée mortelle si l'on n'y apporte pas un prompt remède. L'un est une chenille dont la marche est très rapide, qu'on appelle galera; l'autre une araignée de l'espèce des maçonnes, et de la grosseur d'une noix. Entre les lézards, il en est un dont la blessure, dit-on, donne la mort; celle que

fait le scorpion n'est point mortelle, mais elle procure une fièvre violente, et on la guérit avec une herbe du pays. L'île est très riche en plantes salubres.

La ville de Zante, située au centre de l'île et défendue par une forteresse, est peuplée d'environ douze mille âmes, parmi lésquelles on compte deux mille Juifs. La population totale de l'île s'élève à quarante-cinq ou cinquante mille habitans.

L'île de Cérigo, si célèbre dans l'antiquité sous le nom de Cythère, où l'on rendait un culte particulier à Vénus, a huit lieues de longueur sur cinq à six de largeur. Avec la même étendue que celle de Zante, elle ne lui est comparable sous aucun rapport. Couverte de rochers en grande partie, elle a des produits très bornés, et ses habitans sont peu aisés. Leurs récoltes en blé et autres grains excèdent néanmoins les besoins de la consommation; le surplus s'exporte dans les îles de Zante et de Céphalonie. On recueille aussi à Cérigo assez d'huile pour les besoins du pays, un peu de lin et de coton; et à l'exception des vins d'ordinaire, que les habitans sont obligés de tirer de la Morée et de Candie, les Cérigotes, pour les denrées de première nécessité, sont moins dépendans de leurs voisins que les autres insulaires. Parmi les légumes et les fruits qu'on recueille dans l'île, on distingue une espèce d'ognons très petits, mais d'un goût exquis, et des olives également fort petites et très recherchées. On fait à Cérigo deux sortes de vins de liqueur qui sont en grande réputation.

Pour terminer la liste des voyages effectués pendant le XVIII<sup>e</sup> siècle nous irons, avec M. Pouqueville, jeter un dernier regard sur quelques points de cette Grèce antique si souvent explorée, et qui offre toujours quelque chose à glaner sous le double rapport de ses sites pittoresques et de ses merveilleux souvenirs.

## POUQUEVILLE.

(1798-1801.)

M. Pouqueville, envoyé depuis en qualité de consul général de France aux mêmes lieux qu'il avait d'abord parcourus, a eu pour but principal dans son premier voyage, de faire connaître la Morée, jadis célèbre sous le nom de Péloponèse; l'auteur ne laisse rien à désirer pour la parfaite connaissance de cette péninsule. Nous lui devons aussi une description très exacte de l'Albanie, autrefois l'Épire.

M. Pouqueville avait quitté la France en qualité de médecin, faisant partie de la commission des sciences et des arts destinée à passer en Orient. A peine arrivé en Égypte, sa santé affaiblie l'obligea

de revenir en Italie. Dans la traversée il fut pris par un corsaire et conduit en Morée. On le débarqua à Navarin, ou ses connaissances médicales lui procurèrent auprès du bey les moyens d'explorer le pays et de se procurer des notions sur les habitans. Nous présenterons le sommaire de ses remarques.

Le port de Navarin est le plus spacieux de toute la Morée : il a plus de trois lieues de prolongement sur la côte, et a bien une lieue de profondeur. Il est fermé au midi par deux écueils, et par l'île de Sphakterie. On y trouve trois passes, dont l'une est la plus fréquentée, parce que les gros vaisseaux peuvent y entrer. Une autre n'admet que de petites barques. La troisième est très difficile et protégée par un fort. Ce vaste et superbe port pourrait contenir les armées navales les plus nombreuses. C'est' dans son enceinte qu'en 1827 l'escadre turque fut, dévorée par les boulets que lui lancèrent les vaisseaux de l'amiral de Rigny et de l'amiral anglais Codrington, chargés tous deux de protéger les Grecs renaissant de leurs cendres, et soutenus également par les vaisseaux russes de l'amiral Heiden.

Le Péloponèse, qui au temps du Bas-Empire perdit ce nom pour prendre celui de Morée, comprend l'Argolide, la Corinthie, la Laconie, la Messénie, l'Élide, l'Achaïe et l'Arcadie. Parmi les golfes de la Morée est celui de Lépante, si fameux par la bataille de ce nom. Tripolitza, principale ville de la Morée, est formée des débris des anciennes villes de Mégalopolis, de Tigée, de Mantinée et de Pallantium, sans être située précisément sur l'emplacement d'aucune de ces villes. Tripolitza est abreuvée par quatre fontaines bien entretenues.

La narration de M. Pouqueville conduit le lecteur à Patras, l'ancienne Aroë, célèbre dans l'antiquité par ses édifices, tels qu'un Opéra (Odéon) et plusieurs temples. De Patras on passe à Corinthe, qui n'offre plus aucun vestige de son antique splendeur. Pour monter au château bâti sur l'emplacement de l'ancienne citadelle d'Acro-Corinthe, il faut employer environ une heure. Thèbes, aujour-d'hui Thiva, montre encore quelques ruines, ainsi qu'Argos et la fameuse Olympie. Mistra est bâtie sur les ruines de l'ancienne Sparte, et offre de toutes parts des vestiges précieux d'antiquité.

M. Pouqueville dépeint les Laconiens, aujourd'hui les Maïnotes, comme des guerriers accoutumés dès leur enfance au maniement des armes, endurcis aux fatigues, familiarisés avec les dangers, et toujours prêts à s'aller mesurer avec les Turcs. Leur courage, qui dégénère souvent en témérité, prend surtout sa force d'une connaissance parfaite de leurs défilés et de l'amour du pillage, ou si l'on veut de la liberté sans frein. Les femmes des Maïnotes, non moins courageuses que les jeunes combattans, partagent souvent leurs dangers. Elles sont le modèle des mères après avoir été l'exemple des filles.

Nous ne suivrons point M. Pouqueville dans son voyage à Constantinople, puisque nous avons eu plus d'une fois l'occasion de parler de cette capitale; nous nous reporterons de préférence vers l'Albanie, le pays couvert de montagnes, et dont les habitans déploient un courage porté quelquefois jusqu'à la férocité. Les femmes qui donnent le jour à ces hommes extraordinaires, partagent en grande partie la vigueur de leur organisation. Les bonnes qualités de ces femmes n'ont cependant pas préservé les Albanais d'un goût infâme désavoué par la loi première des hommes.

L'Albanais s'abandonne à ce genre de dissolution sans paraître soupçonner l'énormité d'un tel vice, et c'est peut-être à cause de cette passion brutale qu'il est si peu jaloux de la conduite des femmes. Ce peuple conserve avec obstination la langue esclavone, et aime peu à parler le grec.

Les Albauais doivent incontestablement, en grande partie, leur caractère très belliqueux et féroce, à la nature de leur pays élevé et hérissé de montagnes. La température y est sujette à des changemens brusques et fréquens, qui varient suivant les lieux et l'aspect des vallons. Le ciel de l'Albanie est pur, et les grandes sécheresses y sont XLVI.

aussi rares que les pluies dévastatrices. Ce pays éprouve des hivers extrêmement rigoureux, qui couvrent la terre de neige, et font geler les rivières et les lacs. Máis la rigueur de cette saison n'excède guère deux mois. La température de l'été, qui devrait être insupportable dans les gorges, est tempérée par les brises qui sortent des montagnes et du fond des bois, et qui arrivent chargées des odeurs aromatiques des coteaux.

Pour compléter ces renseignemens sur la Morée et lieux voisins, nous emprunterons quelques détails aux *Excursions en Grèce* de M. Lacour, accomplies durant l'occupation de la Morée par l'armée française en 1832 et 1833.

Le Maïnote, vagabond et impétueux comme la nuée qui roule le tonnerre et crève au-dessus de sa caverneuse retraite, ou comme le torrent qui se gonfie, écume et se précipite à ses pieds, se lève avec les premiers rayons du-jour; et déjà, dit M. Lacour, ses regards affreux, qui voudraient percer les épais brouillards du matin, cherchent à distinguer les champs qu'il a vus la veille couverts des plus belles moissons... et son cœur bondit de colère!... Il découvre au loin de gras pâturages et de nombreux troupeaux, et, par un mouvement involontaire, il porte violemment la main sur ses armes... Il ne remarque point la distance qui le sépare de leurs gardiens... Son œil rapide qui les

atteint, s'il était chargé de la foudre, les en aurait à l'instant frappés.....

Entend-il des cris de joie? Sa lèvre est frémissante; des vœux et des saintes prières?... Et lui aussi en a adressé, mais à une divinité implacable, à la vengeance! Et le génie infernal lui répond:

«Voilà ta proie, voilà ton bien... Comme l'aigle, c'est dans les nues que ton front s'élève; comme lui étends tes ailes, et qu'elles te servent de vastes réseaux pour envelopper plus sûrement ta victime.

«Attaque, disperse, tue ces hommes encore plus vils et plus faibles que les rouets et les fuseaux de leurs femmes... Leur or, leurs coursiers, leur vin, leur blé, tout t'appartient... tout!...

«Et, fier d'un plus grand trésor, fais marcher devant toi cette jeune Messénienne dont on vante la beauté... Sa mère, orgueilleuse de tant de charmes, l'a couronnée de fleurs et doit la conduire à l'autel... Elle est à toi; qu'elle oublie dans ton impénétrable demeure le trouble, l'amour qu'elle avait dans le cœur, et qu'au retour de la lumière elle te salue, en souriant, du doux nom de seigneur et d'époux!

« Enfant du Taygète, le sang, le pur sang de l'invincible Spartiate coule dans tes veines; je t'aidonné la force et l'audace, voilà ta proie, voilà ton bien... pars!...» Cette sombre allégorie semble être facilement appliquée par les mœurs, les habitudes et les fréquentes excursions des Mainotes. Pour long-temps encore ils vivront dans l'état sauvage et barbare des premiers humains; car ils sont dévorés de cette cupidité audacieuse et féroce qui enseigne la rapine, la violence et le meurtre; et jamais peut-être les bienfaits de la civilisation ne viendront les adoucir et les désarmer.

Il est juste de faire remarquer que leur penchant au brigandage et à la piraterie résulte de la sécheresse et de la pauvreté de leur territoire, du peu de ressources que leur offre la culture. Privés de toutes les ressources qu'apporte la constance des efforts et de l'industrie, il y a souvent pour eux nécessité absolue de recourir à des moyens coupables pour se procurer les douceurs et les commodités de la vie.

Il est juste également de dire que, lorsque l'étranger aborde loyalement et sans crainte le Mainote, en réclamant l'hospitalité et sa protection, rarement il a à se repentir de son abandon; mais si une semblable démarche est faite pour quelques voyageurs réunis en armes, ses politesses sont promptement accompagnées de précautions hostiles qui révèlent bientôt sa méfiance, son avarice et ses inquiétudes. Il sert de guide, il protége dans les limites de son Pyrgo; mais au-delà, à moins de

sacrifices pécuniaires qu'il ne manque pas de rendre très onéreux, il vous souhaite le bonjour dans son idiome.

Les rapines, l'assassinat, le mensonge et le vol, qu'on érigeait en vertus à Sparte, sont autorisés par les Mainotes, pourvu que les désordres aient lieu en dehors des lieux qu'ils habitent. Les habitans de cette contrée ont toujours pour maxime, dit M. Pouqueville, l'adage du Spartiate Lysandre, qu'il faut tromper les enfans par les jeux, et les hommes par des sermens. On doit, comme l'observe avec raison M. Lacour, plaindre un peuple qui, grand et terrible dans ses luttes pour la liberté, est condamné, peut-être pour des siècles encore, à être la terreur de ses voisins.

M. Lacour dit de Nauplie, capitale de la Grèce moderne, que cette ville ne présente aucun intérêt, ni comme antiquité, ni pour ses édifices modernes. Elle n'a dû la gloire de devenir la métropole de la Grèce qu'aux deux forteresses redoutables qui la protégent et à l'étendue de son port, qui a pourtant beaucoup perdu de son antique célébrité. Les rues de Nauplie sont étroites, mal entretenues, et deviennent des cloaques lorsqu'il pleut. Il y a cependant quelques maisons construites à l'européenne.

Comparée aux villes tristes, noires et délabrées du Péloponèse, Spezzia paraît un prodige. Son port est bon; les maisons sont remarquables et offrent un coup d'œil agréable. Les Spezziotes font un grand commerce. Leur marine est dans un état respectable.

Hydra, vue de la mer, est une ville encore plus imposante que celle de Spezzia; elle a beaucoup de ressemblance avec Alger, sous le rapport de son élévation pyramidale. Cependant il ne faut pas sortir de la ville, car tout est rochers, saillies, ravins et obstacles; on marche sur un sol de fer, tandis qu'Alger est sur le sol le plus riant et le plus fertile de l'Afrique.

Ce qu'on doit le plus admirer dans cette ville, c'est le sentiment qui lui donna naissance. On admire l'énergie d'un peuple qui, choisissant une localité inculte, d'un accès difficile et d'une nature sauvage, osa appeler la misère au secours de la liberté; on assiste, en entrant dans ces murs, à la renaissance de la Grèce. Des rocs stériles, pas une source pour désaltérer un être vivant, pas un champ, pas un arbre: tout cela n'a point empêché Hydra de devenir par la liberté une ville riche et florissante, peuplée aujourd'hui de seize mille habitans, et qui pourrait en recevoir cinquante mille. Elle a de belles églises dont l'une possède un lustre d'or massif.

Rien ne répond mieux à l'idée que l'on voudrait donner d'Athènes, que le passage de Cicéron cité

par M. Pouqueville. « Quelque part qu'on marche dans cette ville célèbre, on ne peut y faire un pas sans se rappeler le souvenir de ses grands hommes, et sans rencontrer des monumens de l'histoire. Les jardins de l'Académie sont pleins de la suavité de Platon. La Tribune aux harangues et le Pnyx rappellent les plus célèbres orateurs de la Grèce. On croit en parcourant les bords de la mer, entendre la voix de Démosthène qui apprenait à vaincre le bruit tumultueux des assemblées, en surmontant celui des flots.»

L'étendue d'Athènes, d'après les traditions conservées, n'offre pas la quatrième partie de ce qu'elle était anciennement. L'Acropole, comme citadelle et comme sanctuaire, a de tout temps renfermé et protégé tout ce qu'Athènes savante, riche, religieuse et guerrière possédait de plus précieux; et comme modèle d'architecture, elle a conservé presque entièrement debout le Parthénon, majestueux édifice encore plein de la divinité à laquelle il fut consacré. La lanterne de Démosthènes est aussi un monument remarquable; il est en marbre et enrichi de précieux ornemens.

L'Illissus ou llyssus coule, quand il reçoit de l'eau, à peu de distance du temple de Jupiter Olympien, qui fut construit dans la partie orientale d'Athènes. Ce torrent est à sec huit mois de l'année. La fontaine Callirrhoé ne verse plus qu'un petit filet d'eau.

Entrons maintenant dans le XIX° siècle, dont les trente-cinq premières années ont produit un si grand nombre de voyages. Les XLIV° et XLV° volumes de notre Bibliothèque universelle ont déjà fait connaître quelques-uns de ces voyages; l'espace nous manquerait pour en rapporter ici d'autres avec une certaine étendue; nous ne pouvons plus offrir qu'une analyse.

## DIX-NEUVIÈME SIÈCLE:

Parmi les voyageurs qui ont exploré diverses contrées de l'Europe, au commencement du XIX\* siècle, on peut citer d'abord Acerbi, pour ses explorations en Danemark, mais que nous ne devons point examiner, puisque déjà nous avons eu occasion de parler de ce pays. Viennent ensuite Boisjolin, qui visita l'île de Malte, vers l'an 1800; Échasseriaux, qui parcourut le Valais, en 1806; Mangourit, qui vit le Hanovre et Vienne en Autriche en 1805; Saint-Constant, qui vit Londres en 1804; Hooker, qui décrivit l'Islande en 1809; M. de Laborde, qui en 1808 commença la publication de son Voyage Pittoresque en Espagne; et M. Marcel de Serres, qui en 1809 et 1810, accomplit son voyage dans l'empire d'Autriche. La relation de M. de Laborde ferait double emploi avec les détails que nous avons précédemment donnés sur la

péninsule ibérique; nous nous occuperons donc de préférence, avec M. Marcel, de l'Autriche, pays sur lequel notre collection n'a jusqu'ici offert que quelques traits épars et fugitifs.

## MARCEL DE SERRES.

(1809-1810.)

Le Voyage en Autriche de M. Marcel de Serres, dont la publication fut long-temps retardée par l'effet des circonstances politiques, se compose de quatre volumes in-8°. Nous n'extrairons de cet ouvrage que ce qui a rapport aux considérations générales sur le pays et sur les habitans.

L'Autriche est, par sa position géographique, dans les conditions les plus favorables pour l'accroissement de sa population et le progrès de l'agriculture. Sa superficie dépasse trente-cinq mille cinq cents lieues carrées, dont la Hongrie occupe presque la moitié, la Gallicie un neuvième, la Bohême un dixième, et la Transylvanie un onzième. Les autres provinces sont plus faibles. La population de tout l'empire autrichien dépassait en 1809 vingt millions d'habitans, et elle approche aujour-d'hui de trente millions.

L'Autriche est, après la Russie, une des contrées de l'Europe où se trouve le plus de peuples dif-

férens. La plupart de ces peuples ou de ces races ont encore conservé leur langage, leurs mœurs, leurs habitudes et presque toutes leurs coutumes; ils ne forment point un tout bien uni, parce que leur agglomération n'est pas encore très ancienne. On peut ranger ces peuples en huit classes principales.

La première classe, qui n'est point la plus nombreuse, ainsi qu'on pourrait le croire, se compose d'Allemands. L'Autriche proprement dite est la seule province entièrement peuplée d'Allemands; cette nation est aussi très répandue dans la Styrie et la Carinthie. En Bohême il y a peu de vrais Allemands; on ne les trouve guère en masse que dans les cantons des cercles qui avoisinent la Saxe, la Silésie et la Bavière. En Moravie, ils occupent les confins de l'Autriche et de la Silésie, ainsi que les districts de Zuaïm et de Brünn. La Transylvanie nourrit aussi beaucoup d'Allemands, quoique leur nombre soit bien inférieur à celui des indigènes. En Gallicie on ne trouve guère d'Allemands que dans quelques villages.

La plus nombreuse de toutes les races qui habitent l'Autriche est l'esclavone, peu connue aujourd'hui sous ce nom, à cause de l'immense étendue qu'elle habite et de la diversité du langage qu'elle parle. On doit regarder comme provenant de cette souche primitive, les Tscheks, les Slowaques, les

Hannaques, les Polonais, les Windes, les Croates et les Rasciens. Il est encore d'autres peuples qui tirent leur origine de la nation esclavone, tels que les Lusatiens, les Carnioliens, les Wippaques, les Tschistsches, les Kraschauzes, les Morlaques, les Bosniques, les Dalmates, les Istriens et les Russes; mais ces derniers peuples n'appartenant pas à l'Autriche, il n'y a pas lieu de les examiner ici. Les Slowaques habitent principalement la Moravie. Les Hannaques y sont aussi en assez grand nombre. Les Polonais peuplent la Gallicie. Les Croates, originaires de la Bosnie, habitent surtout la Croatie et plusieurs comtés de la Hongrie.

Quant aux Hongrois, ils sont, après les Slaves et les Allemands, la race la plus répandue dans la monarchie autrichienne. Ils conservent encore beaucoup de traces de leurs anciennes mœurs. En général ils sont peu instruits et peu portés au commerce. Les Allemands, au contraire, ainsi que les Esclavons, aiment tous les genres de spéculation, comme le commerce de détail. La Hongrie compte aussi les Czingares, race encore nomade ou plutôt vagabonde, répandue également dans la Bukowine, la Gallicie et la Transylvanie. Il paraît que c'est à tort qu'on leur a donné le nom de Bohémiens et d'Égyptiens, parce qu'on a faussement supposé qu'ils étaient les descendans des anciens vagabonds d'Égypte chassés au commencement du XVIe siècle

par le sultan Sélim, lorsqu'il eut conquis cette province.

Les Juifs sont répandus en grand nombre dans les diverses provinces de l'empire autrichien, à l'exception cependant de la Styrie, de la Carinthie et de la Haute-Autriche: c'est en Bohême, en Moravie, en Hongrie et en Gallicie qu'on en voit le plus. On trouve aussi en Moravie une petite colonie française que l'empereur François le y avait fait venir de la Lorraine.

Les Arméniens font également partie de la population de l'Autriche; il en existe plus de onze cents familles dans la Transylvanie.

La réunion de tant de peuples divers dans une même monarchie amène nécessairement une grande diversité dans le langage, les habitudes et la manière de se vêtir. Rien n'est plus varié que les costumes de ces différentes nations, et peut-être n'est-il point de pays, à l'exception de la Russie, où l'on trouve plus d'idiomes différens. On y parle les dialectes autrichien, souabe et saxon de l'allemand, ainsi que plusieurs autres moins importans; l'illyrien, qui est un mélange du slave avec le grec et le ture, autant de dialectes slaves qu'il y a de races de cette nation; le hongrois, un latin corrompu, qui est fort usité parmi les nobles et les bourgeois de la Hongrie; enfin une multitude de patois, la plupart dérivés de l'italien.

Comme dans la plupart des contrées de l'Europe. l'Autriche ne présente point de plateaux un peu élevés et d'une certaine étendue; on n'y voit que des plaines assez basses, ou de grandes chaînes dont la pente est presque toujours escarpée. C'est donc à la hauteur et aux irrégularités du terrain que sont dues les variations de la température et le peu de fertilité du sol dont le défrichement est en général très pénible. Ainsi les vallées de la Haute-Autriche, de la Styrie, de la Carinthie, et même de la Bohême, éprouvent alternativement des froids excessifs et des chaleurs extrêmes, mais à la vérité de peu de durée.

La monarchie autrichienne est hérissée de tous côtés par des montagnes nombreuses dont plusieurs atteignent une élévation considérable. Cependant cet empire n'offre qu'une seule grande chaîne qui le ceint entièrement vers le nord, et y forme une barrière insurmontable. Ces monts nombreux dont l'Autriche est couverte attirent les eaux de l'atmosphère et donnent naissance à des rivières et à des fleuves considérables. Le roi des fleuves de l'Europe, le Danube, qui prend sa source dans la Forêt-Noire, sur le territoire du royaume de Wurtemberg, entre au-dessous de Passau, sur le territoire de l'Autriche, pour aller ensuite déboucher dans la mer Noire, après avoir reçu quatre-vingt-seize rivières, dans son cours, que nous avons fixé à cinq cent soixante-

dix lieues. Le second des fleuves de l'Autriche est l'Elbe, qui descend les montagnes des Géans, entre la Silésie et la Bohême, et qui va déboucher près de Hambourg, dans la mer du Nord. Il y a aussi la Vistule et le Dniester ou Borysthène qui descendent des monts Carpathes.

Jetons maintenant un coup d'œil rapide sur chacune des provinces autrichiennes et sur leurs habitans.

Parmi les provinces septentrionales, la Hongrie est une vaste plaine sablonneuse, dont le sol est tantôt d'une extrême fertilité, et tantôt de la stérilité la plus absolue, suivant la nature des alluvions qui l'ont recouverte. Formée en grande partie, dit M. Marcel de Serres, par des terrains de transport, cette contrée est presque entièrement composée des sables et des limons que le Danube et la Theiss y ont apportés: ce n'est que vers l'est et le nord qu'on voit le niveau du terrain changer et le sol s'élever d'une manière bien sensible. Ce que la Hongrie a de plus particulier ce sont les vastes eaux salées qui recouvrent une partie de son territoire. La Hongrie présente quelque ressemblance avec l'Égypte, en ce qu'elle a, comme cette fameuse contrée, des plaines sablonneuses très basses et très étendues, et un fleuve immense qui parcourt la plus grande partie de son territoire.

Aucun peuple en Europe n'a de physionomie plus

caractérisée que le Hongrois, et ne tient autant à ses usages et à ses priviléges. Bien qu'une partie de ce peuple soit encore retenue sous le joug féodal, il est toujours prêt à se révolter chaque fois qu'on essaie d'ébranler ses institutions. C'est à ce même régime qu'on doit attribuer sa soumission et son penchant à flatter les nobles et les grands seigneurs. Le Hongrois, naturellement fier, aime la guerre et les aventures chevaleresques; il ombrage ses lèvres par de longues et noires moustaches, qui donnent à sa figure un air plus belliqueux. En général, d'une taille svelte et élevée, il est plus vif que spirituel; il a le teint basané et les yeux d'un noir foncé. Il parle une langue particulière qui se rapproche assez du finois. Obligé souvent de passer les jours et les nuits en plein air, sur un sol tantôt humide et tantôt couvert de bruyères arides, il se garantit du froid et de l'humidité en se revêtant d'une pelisse de peau de mouton, sous laquelle il porte une chemise et un pantalon d'un tissu grossier.

Ce que nous venons de dire ne doit s'entendre que du peuple; car, ainsi que partout ailleurs, les riches et les nobles se procurent toutes les aisances que la fortune peut donner. Le noble hongrois se distingue de la classe du peuple par le sabre, qu'il porte sans cesse avec lui; il ne le quitte pas même lorsqu'il conduit la charrue et qu'il cultive de ses mains le patrimoine de ses pères. On le voit éga-

lement presque toujours en bottes et en pantalon: par un goût aussi bizarre que singulier, il en porte souvent plusieurs, afin d'arrondir ses formes et de donner à ses contours quelque chose de moins prononcé.

En Hongrie on distingue aussi les Czingares, que déjà nous avons eu occasion de citer; peuple nomade et sauvage, conservant depuis long-temps sa physionomie et ses habitudes; peuple fier, quoique pauvre, ne voulant jamais contracter d'alliance avec aucune autre race, quels que soient les avantages qu'ils pourraient en tirer; peuple enfin présentant l'image de la saleté la plus dégoûtante, et une couleur basanée de la peau qui rend cette saleté encore plus hideuse. Généralement maigres et agiles, les Czingares se montrent adroits dans tous les exercices qui exigent de la force et de la souplesse. Leur physionomie est sauvage; leurs sourcils arqués, du noir le plus foncé, donnent à leurs traits une rudesse toute particulière. Ils portent leurs cheveux très épais; et comme ils ont l'habitude de les dresser au-dessus de leur front, leur aspect a quelque chose de repoussant.

Si de la Hongrie on tourne ses regards à l'est, vers la Transylvanie, on voit le sol s'élever d'une manière sensible et les montagnes se rapprocher de plus en plus; la Marosh baigne une portion de ce territoire; la partie élevée se couvre de forêts,

et l'ensemble du pays prend un aspect de plus en plus imposant. Les peuples qui habitent cette contrée se ressentent autant de la nature sauvage du pays que de leur origine: on croit qu'ils descendent des Wallaques. Voisins de la Turquie, leurs mœurs se rapprochent déjà beaucoup de celles des Turcs. Méfians, vindicatifs et paresseux, ils n'ont de l'antipathie que pour les autres peuples; ils ignorent les arts les plus simples, et sont peu portés à la culture des terres; on peut les regarder comme une des nations de l'Europe dont la civilisation a été la plus retardée. Sans activité, sans industrie, ils passent nonchalamment leur vie à garder leurs troupeaux. On les voit plongés dans tous les vices qu'engendre l'oisiveté, contraste frappant avec l'activité des Saxons, auxquels le commerce et l'industrie procurent l'aisance nécessaire au bonheur.

Vers le même côté oriental de l'Autriche on trouve la Bukowine, dont le sol est entrecoupé de montagnes assez étendues et d'une assez grande élévation. Ces montagnes, qui sont des ramifications des Carpathes, forment les frontières naturelles de la Transylvanie, sauf quelques plaines, d'ailleurs fertilisées par des eaux abondantes. Les habitans de cette contrée nous rappellent les mœurs des anciens patriarches, soit par la sobriété, soit par leur manière de vivre. Uniquement occupés du soin de leurs XLVI.

bestiaux, ils mènent une vie purement nomade, et n'ont point en général d'habitations fixes; semblables aux Tartares, avec lesquels ils ont quelque analogie, ils transportent leur demeure ambulante dans d'autres contrées lorsqu'ils ont épuisé les pâturages du canton où ils vivaient. Il leur arrive souvent de quitter l'Autriche pour passer dans la Moldavie, car tous les pays sont indifférens à un peuple pasteur; sa patrie se trouve partout où la nature lui présente les moyens de fournir sans peine aux légers besoins de son existence.

La Gallicie, autre province orientale de l'Autriche, n est guère qu'une immense plaine sablonneuse, située au nord et au pied des monts Carpathes, qui séparent la Gallicie de la Hongrie et de la Transylvanie. Des collines peu élevées et quelquefois d'une assez grande fertilité y varient le sol à l'infini; mais ce sol ne s'améliore véritablement que près des bords de la Vistule; les récoltes sont très abondantes. Les habitans de la Gallicie sont généralement bergers ou agriculteurs. Vifs et spirituels, comme les Polonais, avec lesquels ils ne formaient autrefois qu'un même corps de nation, ils sont une des branches la plus intéressante de cette nation slave si répandue en Europe. Une tête large, des pommettes très écartées, un nez retroussé, des lèvres épaisses, et un corps robuste et fort les caractérisent. On trouve aussi parmi eux les Gorales,

peuple qui rappelle les Sarmates, ancêtres des Polonais.

Parmi les provinces du nord de l'Autriche figure la Silésie, séparée par des chaînes élevées de la Hongrie et de la Moravie. Cette province, entrecoupée de montagnes, est sillonnée par des rivières qui en fécondent le territoire. Les habitans n'offrent rien de particulier.

La Bohême est couverte d'un grand nombre de monts élevés qui hérissent presque entièrement son vaste territoire; c'est surtout vers le nord et à l'ouest que l'élévation du sol devient considérable; presque tout le royaume est borné dans cette direction par les monts Sudètes. Les habitans de la Bohême sont industrieux et ont beaucoup de fabriques; ils exploitent les mines et les forêts; mais peu encouragés par le gouvernement et appesantis sous le joug impérial, ils sont quelque peu apathiques et entretiennent beaucoup de mendians et de vagabonds.

Parmi les provinces du centre de l'Autriche, la Moravie est une des plus industrieuses et des plus fertiles. Le terrain s'y élève par degrés à partir des confins de la Basse-Autriche, et des montagnes assez hautes en couvrent la partie la plus septentrionale. Ces montagnes sont des ramifications de la chaîne des Sudètes ou de celle des Carpathes. La température change avec cette

élévation du sol, et la vigne, dont la verdure tapisse les rians coteaux de la Moravie méridionale, ne prospère plus sur les collines élevées des cercles situés vers le nord. Ainsi le sud de cette province est favorable à presque tous les genres de culture, et son sol varié offre l'image de la fécondité de celui de la Basse-Autriche. Cette bonté du sol contribue à l'accroissement de la population. Les Moraves sont en général courageux et vifs. Plus rusés que les habitans de l'Autriche proprement dite, ils ont également plus d'activité. A la vérité, on ne retrouve plus chez eux cette simplicité de mœurs et cette bonhomie qui caractérisent l'Autrichien.

Si de la Moravie on vient dans l'Autriche propre, on trouve la vallée du Danube, considérée comme le jardin de l'Allemagne; elle réunit le sol le plus fertile à l'aspect le plus pittoresque. Cependant quoique la haute et Basse-Autriche offrent un tableau si riant, le peuple y est grave, sérieux; et la prodigalité des dons du sol le rend en quelque sorte indolent et paresseux: une lenteur extrême caractérise ses moindres actions. Ces légers défauts sont compensés par une grande loyauté, une sincérité sans bornes et une probité à toute épreuve. Les habitans de Vienne conservent en partie ce caractère, atténué seulement par les vices inséparables des réunions nombreuses.

En s'éloignant de la Basse-Autriche, et portant

ses regards vers le sud, on voit, dit M. Marcel de Serres, la nature prendre un caractère plus grand et plus pittoresque. Des torrens impétueux remplacent les rivières au cours paisible; au lieu de rians coteaux et de gras paturages, on ne voit plus que des rochers souvent dépouillés de verdure et des forêts épaisses, retraite ordinaire des animaux farouches. La nature devient de plus en plus sauvage jusqu'aux montagnes du nord de la Styrie et de la Carinthie; des plaines de neiges couvrent toutes les hauteurs, l'if et le sapin sont les seuls arbres qui élèvent leurs troncs monotones sur ces cimes battues par les tempêtes. Les habitans de ces contrées, sans cesse obligés de lutter contre un climat rigoureux, sont simples, hospitaliers et religieux. Ils veulent être traités avec confiance; avec eux on ne doit jamais laisser rien pencer dans som air qui sente la supériorité. Satisfaits de leur sort et bornés dans leurs désirs, par la douceur on obtient tout d'eux; mais la violence les révolte, la méfiance les indigne et paralyse leurs bonnes et généreuses intentions. Ils ne veulent passer ni pour meilleurs ni pour plus mauvais qu'ils ne sont réellement. Leur langue est mâle et rude, et l'écho qui la répète sert souvent de signe de ralliement au voyageur égaré ou à l'infortuné que la pente rapide des montagnes n'expose que trop à des chutes dangereuses.

Si de la Styrie on avance plus au midi vers l'A-

driatique, le pays change d'aspect de même que la physionomie des peuples. La terre est plus fleurie, les montagnes ne vous entourent plus; au lieu d'une langue rude et dure, l'air retentit des sons mélodieux d'un idiome plus doux; l'hospitalité des montagnes est remplacée par l'activité avide du commerçant. Ainsi, l'habitant de la Basse-Styrie et de la Carniole, comparé à celui de la Haute-Styrie et de la Carinthie, présente autant de différence qu'il y en a entre une plaine riante et les vallons toujours rétrécis des montagnes.

A ces considérations sur les provinces et les peuples de l'empire autrichien, ajoutons quelques mots sur les Allemands en général. Ils ont, surtout en Autriche, une sincérité et une fidélité à toute épreuve. Ils doivent autant ces bonnes qualités à leurs institutions qu'à la bonté de leur cœur. Leur caractère paisible, leurs longs kivers où les familles se rassemblent dans des pièces d'une chaleur insupportable, tout les porte à des idées d'ordre et d'union dont ils ne se départent jamais. Ils aiment le travail, ils ont un penchant naturel à réstéchir sur tout, et ils conservent des sentimens très religieux. La lenteur qu'ils mettent dans toutes leurs actions et l'importance qu'ils y attachent, contribuent à perpétuer parmi eux ces idées d'honnêteté et d'hospitalité qu'ils n'oublient jamais soit envers leurs compatriotes, soit à l'égard de l'êtranger : la

bière qu'ils boivent auprès de leurs poêles énormes, en fumant leurs pipes, contribue pour beaucoup à diminuer leur activité et à les rendre lourds. Les Allemands sont très révérentieux, et tiennent beaucoup aux titres de noblesse. Ils aiment aussi la musique, et sont eux-mêmes bons musiciens. Ils se distinguent dans les arts mécaniques, dans les sciences, et surtout dans les ouvrages d'érudition.

En résumé, les Allemands sont généralement sérieux et graves : leur gaîté, lorsqu'ils en ont, ce qui du reste n'est pas commun, tient plutôt au caractère qu'à la tournure de leur esprit: ils sont gais comme ils sont honnêtes, pour la satisfaction de leur propre conscience, et souvent aussi, comme le remarque M. Marcel, dont nous empruntons les paroles, par une suite de la paix de l'âme, partage des êtres bons et simples. Les saillies leur sont presque inconnues, soit que leur esprit s'y refuse, soit que leur langue s'y prête peu. En France, les bons mots sont, pour ainsi dire, une chose vulgaire; en Allemagne, on n'anime jamais la conversation: aussi y est-elle bien moins agréable qu'en France; n'y roulant jamais sur des matières aussi variées. Les Allemands dissertent plus qu'ils ne causent. Ils portent dans la conversation la science qui est bonne dans les livres, étant aussi tout le contraire de ces Français qui mettent souvent dans leurs livres ce qui convient au plus à la conversation. C'est à ce

défaut de tact qu'il faut attribuer la monotonie qui disparaît dans la familiarité de leur intérieur. Lorsqu'on est assez heureux pour être admis dans l'intimité des familles, on y trouve un charme que l'étranger ne peut jamais éprouver, parce qu'il ne voit les Allemands que dans des circonstances où leur timidité naturelle et leur respect pour les usages paralysent la plus grande partie de leurs moyens. En les voyant dans l'intimité, on peut apprécier toute la bonté de leur cœur ainsi que l'étendue de leur instruction. Dans le monde les Allemands paraîtront ennuyeux, parce que leur esprit a besoin d'être tout-à-fait à son aise pour prendre son essor, et qu'ils manquent généralement de ces grâces et de ce vernis de politesse qui nous trompent souvent en France sur le mérite des individus.

Quant aux femmes, elles ont en Allemagne peutêtre plus d'esprit que les hommes; leur tact et leur délicatesse les met, comme partout ailleurs, bientôt d'accord avec les mœurs de l'étranger. Généralement elles ont plus d'imagination que de véritable passion, et plus d'abandon que de sentiment. Beaucoup plus libres qu'en France jusqu'au moment où elles se marient, elles se livrent aussi plus facilement aux impressions qu'elles éprouvent. L'amour leur paraît une vertu; en France il n'est jamais qu'une faiblesse. A la vérité, elles n'excusent qu'une seule passion; toutes celles qui suivent un premier sentiment ne sont pour elles qu'un caprice coupable ou le fruit d'une imagination pervertie. Cette manière d'envisager l'amour rend les femmes allemandes capables de bien des sacrifices pour l'objet qui a su les charmer, et elles s'abandonnent rarement au désespoir. Elles ne peuvent dans la simplicité de leur cœur croire qu'un homme d'honneur puisse feindre des sentimens qu'il n'éprouve pas, et qu'il se fasse un jeu de la plus noble de nos affections.

Dans leur intérieur, et une fois mariées, les femmes allemandes deviennent d'excellentes mères de famille. Elles gagnent aisément le cœur de leur époux par la manière dont elles remplissent leurs devoirs, surtout les Autrichiennes, qui ont peut-être moins d'imagination et plus de mœurs que les Allemandes en général. Dans la société les Allemandes sont aussi fort agréables, quoique moins spirituelles que les Françaises.

Sous le rapport des religions, l'empire d'Autriche en compte un assez grand nombre, et cette diversité de sectes influe nécessairement sur l'esprit comme sur les mœurs des habitans. On peut faire à cet égard une observation générale. Les peuples qui habitent le sud de l'Allemagne ont une imagination plus calme et moins prompte à s'exalter que les peuples du nord de cette contrée. Aussi voit-on que l'esprit de cette secte y est beaucoup plus rare, et par conséquent les disputes religieuses moins

communes. La seule province de l'Autriche où l'on ait vu des guerres de religion est en Bohême. Voisine de la Saxe, du nord de la Bavière et de la Prusse, cette province semble avoir reçu l'impulsion des habitans de ces divers royaumes; comme ces peuples, les habitans de la Bohême se sont laissé entraîner dans des disputes interminables sur des matières de controverse, qui ont donné lieu à des guerres d'autant plus terribles qu'elles avaient armé des citoyens contre des citoyens. Telles ont été les fameuses disputes excitées par Jean Huss et Jérôme de Prague, qu'on peut considérer comme les précurseurs de la réformation, de cette liberté de penser qui plus tard a fait tant de progrès dans le nord de l'Allemagne.

Les autres provinces ont évité les malheurs de la Bohême, soit par une suite du caractère des habitans, soit à cause de la protection modérée que les princes d'Autriche ont donnée à la religion qu'ils voulaient rendre dominante. De cette manière, les princes de cet empire ont évité les malheurs causés par le fanatisme, malheurs d'autant plus déplorables qu'ils ont porté un grand nombre d'hommes à regarder la religion comme une superstition masquée. Mais des exemples aussi illustres que récens ont prouvé aux hommes les plus aveuglés, que la religion était aussi nécessaire à la prospérité des empires qu'au bonheur de l'homme isolé. En effet, ainsi

que l'a fort bien exprimé un des grands orateurs du siècle, la religion peut seule raffermir la grandeur naissante, et consoler la grandeur qui n'est pas.

Il serait intéressant de connaître la différence qui existe entre l'Allemagne protestante et l'Allemagne catholique; on peut dire seulement que toutes les branches de l'industrie ont fait généralement plus de progrès dans le nord de l'Allemagne que dans la partie qui est restée catholique. L'agriculture est plus avancée dans le sud que dans le nord. Il est vrai que la nature du sol y entre pour beaucoup. Les habitans du nord de l'Allemagne, vivant sous un ciel rigoureux et sur un sol peu productif, ont dû s'ingénier pour découvrir les moyens de s'assurer une subsistance que leur refusait une terre ingrate. C'est en effet du nord de l'Allemagne que sont sorties toutes les découvers qui prouvent l'esprit inventif des Allemands: Kepler et Leibnitz virent le jour dans le nord de l'Allemagne. Les littérateurs et les savans du nord surpassent encore aujourd'hui en réputation ceux du midi.

La religion catholique romaine est à la fois en Autriche la religion du souverain et de l'État. La plus grande partie des habitans de l'Autriche professent cette religion. C'est probablement le grand nombre de catholiques qui a porté pendant longtemps les empereurs à ne tolérer que cette croyance.

Cependant Joseph II, voulant laisser les opinions religieuses entièrement libres, rendit un édit de tolérance pour toutes les religions. Depuis lors, les différentes sectes chrétiennes, le judaïsme et même le mahométisme, y sont tolérés.

L'archevêque de Vienne est le chef du clergé civil catholique de l'Autriche, tout comme celui de Saint-Polten se trouve à la tête du clergé militaire. Ce dernier a seul le droit de présenter à la nomination de l'empereur les sujets propres à remplir les places ecclésiastiques et militaires, comme celles des aumôniers des régimens et des villes fortes. Les archevêques (erzbischof) et les évêques (bischof) des différens siéges de l'empire sont tous présidens du chapitre métropolitain. Lorsqu'un évêque ou archevêque vient de mourir, le chapitre a le droit de proposer à la nomination de l'empereur un de ses membre pour remplacer celui qui n'est plus. L'empereur approuve ou annule cette nomination, sans qu'il soit nécessaire que le pape intervienne en aucune manière.

La population autrichienne compte à peu près les deux tiers de catholiques. Les protestans sont très répandus vers les frontières de la Saxe. Il y a beaucoup d'habitans qui suivent le rite grec dans la Hongrie, la Gallicie, la Croatie et la Transylvanie. Le nombre des luthériens est généralement moins considérable que celui des réformés. En Bohême,

les calvinistes surpassent de beaucoup le nombre des luthériens. En Moravie, il existe ce qu'on appelle les Frères Moraves, dont le premier établissement date de l'année 1457.

Les établissemens des Frères Moraves sont en quelque sorte les couvens des protestans. Leur culte est un mélange de protestantisme et de luthérianisme. Leurs associations, très libérales, ne sont gênées par aucune espèce de vœu; tout y est volontaire, et tout cependant est en commun. Les hommes et les femmes n'y sont pas plus séparés que dans nos villes, et le mariage n'y est nullement interdit. Cette association, dit M. Marcel de Serres, présente cela de particulier, que le travail de chaque individu qui la compose ne lui appartient point, mais bien à la communauté. La communauté profite de l'industrie et des talens de chacun de ses membres, en leur donnant un traitement proportionné à leur degré de mérite. Long-temps ils ont mangé en commun; mais cette coutume s'est perdue en grande partie, à mesure qu'ils se sont étendus. Aujourd'hui, on voit dans différens États de l'Allemagne, principalement en Moravie, en Saxe et en Prusse, des villages entiers peuplés uniquement par des Frères Moraves. Tous ces villages se distinguent par une grande propreté, ainsi que par l'ordre et l'union qui règnent entre tous les habitans. Ils sont en général si paisibles, et tout s'y passe avec

tant de silence, que l'on serait tenté de les croire déserts et abandonnés. Ces communautés sont dirigées par des vieillards.

Les deux sexes vivent séparés jusqu'au moment du mariage. Avant cette époque, les hommes et les femmes habitent en commun, chaeun de leur côté. Dans ces grandes réunions, on a cherché à établir une égalité parfaite; jusqu'à présent on y a réussi. Quant aux dogmes des hernhutes, ils se rapprochent beaucoup de ceux de la confession d'Augsbourg et de la doctrine de Luther. On peut dire que la société entière est ecclésiastique: tout s'y fait du moins au nom de la religion, et uniquement pour elle. Une autorité invincible semble régir cette église qui n'a point de prêtre. Le vieillard le plus respectable de la communauté exerce les fonctions du sacerdoce; et lorsqu'il juge qu'un homme mérite mieux que lui d'en remplir les devoirs, il le prie au nom de ses frères de leur parler de Dieu. Lorsqu'on se trouve pour la première fois au milieu des Frères Moraves, on se croirait transporté aux premiers temps de l'Église chrétienne; leurs mœurs sont si pures et leur genre de vie si austère, qu'on les prendrait tous pour autant de pieux solitaires. Une douceur sans égale et une bonté inaltérable les caractérisent, et, ce qui n'est pas moins extraordinaire, tous à peu près au même degré.

On voit encore en Autriche un assez grand nombre

de sectes différentes: ainsi en Transylvanie il existe plus de quarante-cinq mille unitaires ou sociniens. Ces unitaires y jouissent des mêmes prérogatives que les catholiques ou que les protestans. La plupart sont Hongrois ou Szeklers.

Quant aux juifs, ils ne sont pas en Autriche aussi nombreux qu'on pourrait le croire; il ne s'y en trouve guère plus de trois cent mille, qui sont principalement répandus en Hongrie et en Gallicie.

L'instruction publique est assez avancée en Autriche. Les établissemens destinés à l'éducation, indépendamment des écoles primaires, sont connus sous le nom de Gymnases et de Lycées. Les gymnases existent dans la plupart des villes et ressemblent beaucoup à nos colléges. Les lycées tiennent à la fois à l'éducation et à l'institution spéciale; on n'en voit que dans les villes où il n'y a point d'université. Les universités sont des établissemens spéciaux pour les hautes études. Celle de Prague est très ancienne. Les élèves de ces universités jouissent d'une grande liberté dans le choix de leurs études et dans les actes de leur vie.

Nous ne suivrons pas plus loin M. Marcel de/ Serres dans ses excellentes descriptions de l'empire d'Autriche; il a suffi à notre plan d'avoir fait connaître les principaux traits de son ouvrage, notamment ceux qui avaient rapport aux mœurs et coutumes des habitans. Nous allons maintenant, et sans quitter pour ainsi dire le vaste territoire de l'empereur germanique, faire une excursion vers les limites orientales, au-delà de la Croatie et de la Dalmatie; nous débarquerons aux bouches du Cattaro, pour de là pénétrer avec le colonel Vialla dans le pays des Monténégrins.

## VIALLA.

(1810.)

Lorsque les Français, poussés par le génie conquérant de Napoléon, s'avancèrent jusqu'aux portes de Castel-Nuovo en Illyrie, et de là aux bouches du Cattaro, on entendit parler pour la première fois du peuple Monténégrin, qui, vers la fin de 1806, était descendu en masse de ses montagnes, à la voix révérée de Wladika, ou prince-évêque du pays, et que l'empereur de Russie avait attaché à sa cause. A l'approche des colonnes françaises vers Castel-Nuovo, dix mille Monténégrins, joints aux troupes qui débarquèrent sur la rive de la Saturina (torrent qui séparait alors l'État de Raguse des possessions turques), tombèrent inopinément sur notre armée et la forcèrent à la retraite jusqu'à Raguse, où elle se rallia et repoussa l'ennemi. Les Monténégrins dispersés regagnèrent leurs montagnes, et les Russes se rembarquèrent précipitamment. C'est alors que le colonel Vialla se mit en route avec un soldat

pour pénétrer au milieu de ces montagnards, qui l'accueillirent avec empressement comme un envoyé du grand Napoléon.

La partie du territoire occupée par les Monténégrins est cette haute chaîne de montagnes qui s'étendent depuis la vallée de Garba, le long de l'Herzegowine, jusqu'aux confins du district de Castel-Nuovo du nord au sud, et sur toute la province de Cattaro de l'est à l'ouest. Le Montenegro tire son nom de sa situation et de son aspect même. Ses masses énormes, autrefois couvertes de sapins, paraissent noires de tous les côtés et sous tous les points; cette teinte, d'autant plus sensible qu'il était tombé une assez grande quantité de neige, audessus de laquelle s'élevait leur cime, a dû déterminer sa dénomination chez un peuple guidé par la seule nature; on l'appelait en langue illyrienne Czernogore ou Czernogora, mont noir ou montagne noire: on devrait dire Monte-Nero, mais comme les Vénitiens en s'emparant du pays traduisirent le nom illyrien dans leur dialecte, on a dit Montenegro.

Ce pays est situé entre le 36° et le 37° degré de longitude, et les 42° et 43° degrés de latitude. Il est borné à l'est par le cadalik d'Antivari et la Zante supérieure; au midi, par les bouches du Cattaro, depuis le Pastrowichio jusqu'à la province de l'Herzegowine; à l'ouest, par l'Herzegowine, comprise XLVI.

au viziriat Bosniate, et par les montagnes supérieures de l'Albanie propre : il est par conséquent environné de trois côtés par le territoire turc, et du quatrième par l'Albanie ex-vénitienne.

Quelques rivières prennent leurs sources dans cette contrée, partout entrecoupée de montagnes, et d'une situation à peu près semblable à celle des Alpes, mais en général d'un style plus sévère. Le climat est bien plus doux que celui de la Suisse, et peut se comparer à celui de la Macédoine. Le Montenegro est le seul pays de l'Europe où l'on ne voit aucune ville, ni même aucun assemblage d'habitations qu'on puisse y comparer. Les abords de ce pays sont partout difficiles et périlleux; aucun chemin trace n'y conduit. Il faut gravir plusieurs gradins en amphithéatre en allant de cavités en cavités et en se cramponnant aux rochers. Une fois sur la hauteur, on a un plateau assez étendu de terres à bruyères où paissent de nombreux troupeaux. Le pic majestueux du Montecœlo se perd dans les nuages et se montre couvert d'une neige éternelle.

Les maisons des Monténégrins sont isclées et construites grossièrement de branchages et de terre. Elles sont couvertes d'écorces d'arbres, lesquelles ont de vingt-cinq à trente pieds de long, et quatre à cinq pouces de large. On pose les écorces dans leur longueur, sur le cintre, d'où elles s'inclinent des deux côtés sur les murs; et, placées l'une à côté

de l'autre en recouvrement alternatif, à la manière des tuiles, elles abritent parfaitement la maison. De très grosses pierres sont fixées de chaque côté à des barres de traverse qui contiennent cette toiture, afin d'éviter les secousses des vents. Ces maisons n'ont, pour la plupart, qu'une pièce, dont le foyer est au milieu: les bêtes et les gens y habitent en commun.

Gnégussi, lieu de la résidence habituelle du gouverneur, présente le plus bel aspect; un terrain considérable au centre de montagnes du troisième ordre offre un vaste plan circulaire; de nombrenses et grandes habitations l'environnent au pied des monts, et, s'y élevant en amphithéâtre, produisent l'effet le plus agréable. Cet effet disparaît à l'approche. Les maisons, qui de loin semblent ne former qu'un cordon continu, sont très éloignées les unes des autres, et la plupart environnées de jardins; néanmoins c'est un bourg des plus considérables, où se tiennent de fréquens marchés pour le pays. C'est le siége de l'autorité temporelle.

Les maisons, qui y sont presque toutes à un seul étage, sont aussi toutes construites de la même manière, en très grosses pierres, taillées sans beaucoup de soin; elles sont couvertes de dalles brutes et disposées sans régularité. Tout prouve que les arts sont ignorés ou tombés en désuétude. Point d'architecture, point de règles, point d'ordre dans la

construction de ces maisons. Chacun y est son propre architecte, et lorsqu'il s'agit d'une construction de quelque importance, on a recours à des maçons étrangers. Les couvens, les presbytères, sont bien bâtis; la maison du gouverneur et celles de quelques notables sont de ce nombre; aussi offrent-elles un singulier contraste avec tout le reste.

Nulle part ailleurs que dans les temples, on ne rencontre les traces de la sculpture; aucun genre de décor, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur d'aucune habitation particulière; les meubles mêmes qu'on voit dans quelques endroits sont très grossièrement travaillés; et ceux qui réunissent à l'utilité quelques formes agréables y sont apportés de La Pouille, de Trieste, et plus souvent de Venise, par la province de Cattaro.

L'intérieur des maisons est couvert de nattes et de tapis de lisières. Le feu se fait au milieu d'une pièce spacieuse; des pierres ou des escabelles de gros bois sont placées autour; en s'y assied en rond. C'est là aussi que se préparent les alimens. Deux planches suspendues à des tringles de bois servent à placer le laitage et les viandes. Les habits sont accrochés à des chevilles dans un angle. Quelques coffres portatifs renferment ce que l'on a de plus précieux.

Les Monténégrins ont pour chef civil le gouverneur, qui a au-dessus de lui le wladika ou princeévêque. Celui-ci prononce en dernier ressort sur les affaires graves. Cependant les homicides sont ordinairement vengés par la famille de la victime sur celle de l'agresseur, si on ne peut pas le saisir lui-même.

Les habitans du Montenegro, considérés en général, sont un assemblage d'hommes de la plus haute stature et des plus heureuses formes, dans les proportions de la belle nature. Aux traits du visage les plus réguliers ils joignent un regard assuré, haut, superbe même, qui, imprimant à leur physionomie un extérieur sévère, semble au premier coup d'œil justifier l'opinion d'une dureté de cœur qu'ont accréditée les journaux sur de fausses relations; cette dureté n'est qu'apparente; ils ont le port noble, la démarche libre, mais fière, théâtrale, et presque audacieuse.

Tous portent la moustache; elle est d'obligation, et le plus grand outrage qu'on puisse leur faire est de la toucher ou d'en parler avec dédain. Ils tiennent habituellement leurs cheveux rasés sur le front jusqu'à la moitié de la tête, dans la direction d'une oreille à l'autre. « L'homme, disent-ils, doit montrer son front à découvert, s'il n'a point à rougir; et s'il a à rougir, il doit encore montrer son front à découvert, pour se corriger par l'aiguillon de la honte.»

La plupart portent la barbe longue, ou du moins

se rasent fort rarement. Jamais ils ne coupent leurs ongles.

Ms sont remarquables surtout par la beauté de leurs jambes. Aussi sont - ils agiles, propres à la chasse, et en général à tous les exercices du corps. Ils saluent de la main comme s'ils avaient les habitudes du monde poli. Ce peuple compte environ cinquante-trois mille habitans.

Les Monténégrins sont tous d'une grande adresse dans le maniement de leurs armes : ils tirent avec la plus grande justesse et à une grande portée. On les forme de bonne heure à l'exercice de la cible.

Leurs habits sont d'une étoffe très grossière d'un gris blanc ou d'une couleur bleue. La casaque est à manches larges et s'agrafe sur la poitrine. La chemise est sans collet. Les pantalons peuvent être serrés ou flottans et amples. On porte pour souliers des chaussons de peau de chèvre d'une seule pièce, qui prennent la forme du pied. Des pistolets sont passés dans la ceinture. Le fusil est en bandoulière. Les hommes portent ordinairement une espèce de havre-sac renfermant quelques vivres. Jamais aucun Monténégrin ne fait un pas sans être muni de toutes ses armes, et il a toujours à la bouche une pipe à long tube.

Les Monténégrines ont de belles formes, les yeux grands, pleins d'expression, de belles dents, une

physionomie avenante, un teint un peu basané, parce qu'elles sont assujetties aux travaux des champs; celles qui ne quittent point la maison sont très fraîches et très blanches. Toutes ont la poitrine large, et l'ont fort belle. Leur abord est aisé, leur parler agréable et insinuant; elles sont d'un naturel très souple, comme aussi d'une force extraordinaire.

Leur habillement consiste en une longue et large tunique sans manches, sur une chemise encore plus longue à manches très larges et brodées à la grecque. La chaussure est la même que celle des hommes. Les filles ont pour ornement une grande quantité de monnaies ou de médailles, et portent une barette de diverses couleurs.

La cérémonie du baptême est accompagnée d'une multiplicité d'aspersions abondantes; le pope à cet égard ne fait point grâce d'une seule goutte, et c'est pour le nouveau-né une véritable immersion. En plaçant les enfans dans le berceau on y met en même temps les attributs de leur sexe. Pour les garçons ce sont le fusil, les pistolets et le ganzard.

Les Monténégrines pendant leur grossesse n'observent aucun régime et n'interrompent aucunement leurs travaux ni leurs voyages. Elles se chargent des mêmes fardeaux, et accouchent au milieu des champs ou dans les bois, seules sans autre secours qu'elles-mêmes, sans pousser le plus léger soupir ni faire entendre la moindre plainte. Après s'être un peu remises, elles prennent l'enfant dans leur tablier, le portent au premier ruisseau ou à la plus proche fontaine, le lavent et l'enveloppent dans des haillons, pour le laisser à lui-même au bout de quatre mois d'allaitement.

Les Monténégrins ont des chiens de garde d'une grosseur extraordinaire, et qui font un horrible vacarme à l'aspect d'un étranger. Ils ont la forme et la férocité du loup. Malheur à l'homme qui les aurait provoqués : c'en serait fait de lui!

Les filles des Monténégrins veillent sur leur conduite avec un grand soin; car si l'une d'elles devient enceinte c'est une calamité non-seulement pour la famille, mais pour tout le pays. Selon le voyageur Vialla, dont nous empruntons le récit, on fait des prières dans les églises, on s'en entretient partout comme d'une affaire d'État. La malheureuse victime de sa faiblesse ou de son amour est impitoyablement maltraitée, souvent même exposée à la mort. Chassée de la maison paternelle, personne n'oserait ouvertement lui offrir un asile; elle est obligée d'aller se cacher dans quelque antre, où elle finit par mourir de faim, ou périt dévorée par les bêtes féroces. Quelquefois elle s'expatrie; il en est aussi qui, pour ne pas survivre à leur honte, se sont précipitées des plus hauts rochers.

Une très belle fille de ce pays, connue sous le

nom de Nika, allait fréquemment à Cattaro, où elle avait contracté des liaisons avec un sergent français; elle devint enceinte; long-temps elle cacha son état, mais une sœur l'ayant découvert en informa sa mère; ces deux femmes, subjuguées par l'opinion, entraînent cette infortunée dans les bois, l'attachent à un arbre, l'éventrent et lui arrachent l'enfant palpitant!

Heureusement, dit M. Vialla, ces scènes horribles sont très rares au Montenegro, où il y a beaucoup de retenue parmi les femmes. On y connaît encore la timide retenue de l'innocence; les bonnes mœurs n'y sont pas en dérision; aussi l'opinion publique en est-elle la règle et le prix. D'ailleurs, les Monténégrines sont naturellement douces et d'une ingénuité touchante; elles sont sensibles et aiment avec constance; mais aussi sont-elles très jalouses et capables de se porter à tous les excès pour venger l'humiliation d'un abandon coupable. En voici un exemple: une jeune Monténégrine, d'une bonne famille, devint éprise d'un jeune compatriote; elle céda au sentiment qui l'entraînait. L'amant, après avoir tout obtenu, s'éloigna. L'infortunée, qui voit approcher le terme de sa honte, le cherche; elle emploie tout pour déterminer le séducteur à l'épouser. Elle pleure, caresse, menace, et toujours en vain. Enfin, indignée, elle lui dit : « M'épousestu, oui ou non? - Nous verrons. - Explique-toi sur l'heure. — Eh bien! je te le promets. — Quand? —
Dans un mois. — C'est trop tard; tu sais mon état,
huit jours te suffisent. » Le jeune homme, croyant
se débarrasser seulement de l'importunité de sa
victime, lui dit : « Eh bien! dans huit jours. » Maria
lui présente aussitôt l'image de la Vierge : « Jure,
dit-elle, jure-le par la Madone. » L'aspect de cette
image révérée, par laquelle les Monténégrins ne
jurent pas vainement, découvre l'arrière-pensée de
l'infidèle; il hésite : « Eh bien? dit l'amante inquiète.
— Mais il faut... il faut... — Il faut jurer. — Je ne
puis. — Jures-tu? — Non. » A ce mot, la jeune fille
se précipite sur lui; elle lui arrache son poignard, l'en frappe au cœur, et se perce elle-même
le sein.

Nous venons de faire connaître la rigidité de mœurs des filles Monténégrines; indiquons quelques traits relatifs à leur hyménée.

Lorsqu'une jeune fille est recherchée en mariage, le père du garçon ou quelqu'un des plus proches parens se rend dans la maison avec laquelle il veut former alliance. On lui présente les filles, et il choisit celle qui lui plaît, sans s'inquiéter si elle sera du goût de celui qui doit l'épouser. Rarement il éprouve un refus, car en ce pays on ne fait nulle attention à l'état ni à la situation ni à la fortune de l'époux, et il arrive souvent qu'un Monténégrin accorde sa fille à son fermier, même à son serviteur.

Le mariage convenu, le futur est amené chez la fiancée; dès qu'ils se sont vus et qu'ils ont témoigné le moindre désir réciproque de s'unir, le mariage est conclu sans qu'il y ait besoin de contrat, car les Monténégrins n'ont pas de notaires, leur parole suffit, d'autant plus que la femme n'apporte jamais en dot qu'un simple trousseau. Le prêtre bénit l'union, après avoir confessé la jeune fille. Il y a un banquet et des réjouissances qui durent quelquefois plusieurs jours, pendant lesquelles l'époux ne peut approcher de sa femme que furtivement; on exige même qu'ils dorment tous deux séparément jusqu'à la fin de la noce.

Chez ce peuple une femme n'ose appeler en public son mari par son nom, la première année du mariage; elle en charge une autre personne, mais toujours sans le nommer, se servant de l'expression : appelle celui-là. Elle s'en fait un scrupule alors même qu'elle est seule avec lui. De son côté le mari observe la même réserve à l'égard de sa femme.

Si une demande de mariage a été rejetée, il arrive quelquefois que le jeune homme refusé se rend furtivement avec quelques amis à la maison de la fille, l'enlève bon gré, mal gré, et la conduit devant le prêtre, qui moyennant un léger salaire les unit, nonobstant toute réclamation. Si cependant un anneau nuptial avait été donné auparavant,

il faudrait le restituer, avant de pouvoir contracter un nouvel engagement.

Il existe encore parmi les Monténégrins des alliances intimes ou fraternités d'armes, qui sont inviolables. Ces alliances se font avec un certain appareil devant le prêtre, qui bénit les armes posées en croix sur le seuil de la porte. Chacun des deux amis y porte la main droite, tandis que la gauche touche le cœur, et dans cette attitude on se donne le baiser d'alliance, en jurant de vivre et de mourir l'un pour l'autre. Après ce serment, les deux amis font l'échange réciproque de leurs armes, et à la mort de l'un d'eux elles appartiennent au survivant. Un tel pacte est rarement violé, il résiste à toutes les épreuves. Les offenses faites à l'un sont communes à l'autre.

Les Monténégrins ont un grand respect pour les morts. Les parens du défunt lui parlent à l'oreille, pleurent et lui donnent des commissions pour l'autre monde, en lui attachant au cou un morceau de gâteau, et en lui mettant dans la main une pièce de monnaie, à la manière des anciens Grecs. Le corps descendu dans la terre, on donne un grand repas mêlé de chants bachiques et de prières. Les hommes laissent croître leur barbe en signe de deuil; les femmes se couvrent la tête d'un mouchoir bleu ou noir pendant la première année du décès, si c'est un mari ou un de leurs enfans, chaque jour de fête

elles vont pleurer et déposer des fleurs sur sa tombe, en demandant à haute voix au défunt des nouvelles de l'autre monde.

Nulle part la croyance aux revenans, aux sorciers, aux malins esprits, n'est plus invétérée qu'au Montenegro. Les fantômes, les rêves, les prestiges, poursuivent sans cesse leur imagination; mais rien n'égale la terreur que leur inspirent les cadavres des individus frappés d'excommunication, et jetés au hasard sans sépulture. Le sol qui les a reçus est une terre maudite à jamais; ils s'en éloignent à une grande distance; et si le lieu se présente à leur souvenir, ils se croient poursuivis par des revenans. Enfin ces hommes, qui affrontent tous les périls, ne rêvent que sorciers et esprits malins; tous leurs discours peignent la terreur dont ils sont atteints.

D'autres croient voir les ombres de leurs aieux planer dans les nuages et sur leur tête; ils leur adressent la parole dans le silence et les ténèbres; ils croient entendre leur voix; ils conversent avec les ombres, leur donnent des commissions pour d'autres morts; et, dans le délire de leur imagination, ils se figurent être eux-mêmes en communication ouverte avec l'autre monde.

En résumé, les Monténégrins sont hardis et intrépides dans les combats; rusés, irascibles, ils sont terribles dans leurs ressentimens. Ignorans et vains, ils sont superstitieux dans leur religion; avides de nouvelles, ils sont d'une crédulité stupide. Ils sont intéressés dans les affaires, mais très exacts dans leurs relations commerciales; bons et hospitaliers envers les étrangers qui réclament loyalement l'asile; fidèles à leur parole, constans en amitiés; pleins de piété envers leurs pères et mères; très attachés à leur patrie, et surtout jaloux à l'excès de leur indépendance. Ce qu'il y a de plus honorablement remarquable chez ce peuple, c'est la profonde vénération qu'il a pour la vieillesse. Lorsque les jeunes gens aperçoivent un vieillard, ils pressent leurs pas, s'approchent respectueusement de lui, le baisent sur la poitrine et s'inclinent humblement. Celui-ci porte la main étendue sur leur tête, et les baise au front.

Chez les Monténégrins la vengeance se transmet de père en fils, et ne s'éteint qu'après une longue série d'attentats réciproques, et en la rachetant quelquefois avec des sommes plus ou moins considérables. Alors une réconciliation publique a lieu; il y a messe solennelle, les deux familles y assistent; le kmeti ou tribunal spécial, composé de vingt-quatre vieillards, dont douze au choix de chaque famille, se réunit; le prêtre fait jurer la paix : le coupable ou les coupables sont à genoux; l'agresseur porte suspendue au cou l'arme meurtrière qui fut l'instrument du dernier assassinat; les deux ennemis se tendent réciproquement les bras, se

serrent l'un contre l'autre; les assistans applaudissent, et la réconciliation est définitivement accomplie.

Traversons l'Adriatique et la péninsule italique pour nous rendre à l'île de Sardaigne, et en dire quelques mots, à l'aide du voyage de M. Mimaut.

### MIMAUT.

(1820.)

L'île de Sardaigne est située dans la Méditerranée, entre les 5° et 8° degrés de longitude est, et les 38° et 42° de latitude nord. Sa longueur du sud au nord est d'environ cent quatre-vingt-cinq lieues marines, de 25 au degré, et sa largeur moyenne de quatre-vingt-deux lieues. Sa circonférence est d'environ cinq cents lieues marines. Elle a l'Espagne à l'ouest, la France au nord-ouest, Gênes au nord, la Toscane et Rome au nord-est, Naples à l'est, la Sicile et Malte au sud-est, Tunis au sud, et Alger au sud-ouest.

La mer qui sépare la Sardaigne des côtes de la Toscane s'appelle la mer Tyrrhénienne, et celle qui en baigne la partie occidentale, la mer Sarde. On donne le nom de Bouches-Bonifacio au détroit de huit milles de large qui sépare cette île de l'île de Corse.

L'île de Sardaigne est divisée en deux parties à

peu près égales; l'une au midi en face de l'Afrique, l'autre au nord, séparée de la Corse par le détroit de Bonifacio. La partie septentrionale est beaucoup plus élevée que la partie méridionale. Le sol est coupé par plusieurs chaînes de montagnes, séparées entre elles par des vallées. Le mont Genargantu est regardé comme le point culminant de toute l'île; mais ces diverses hauteurs ne passeraient ailleurs que pour des monticules ou des collines, ce qui donne à la Sardaigne un aspect moins sauvage que celui de la Corse, et la fait paraître de loin, en mer, comme une surface plane.

A très peu d'exceptions près, le sol de la Sardaigne est suffisamment arrosé, et compte un assez grand nombre de rivières et de ruisseaux d'eau vive. Il n'est guère de monticule ou de coteau de l'île qui n'offre une source d'eau limpide et fraîche. La plaine qui environne Cagliari, capitale de l'île, est moins bien partagée, à cause de sa situation basse au bord de la mer et de la présence des eaux saumâtres. On compte sept rivières principales, dont le Tirso ou fleuve d'Oristano est le plus considérable.

La Sardaigne jouit généralement d'un climat tempéré, et la partie septentrionale rappelle même assez habituellement celui des plus belles contrées de l'Italie. Il est malheureusement altéré et dénaturé par des vices de localité ou par la constitution physique du pays. Nulle part on ne voit des variations de température aussi fréquentes et aussi complètes. Ces brusques transitions occasionnent de nombreuses maladies, dont la plus fréquente est celle qu'on nomme l'intempérie.

La Sardaigne a néanmoins beaucoup de centenaires, ce qui prouve que la qualité de l'air et des eaux n'est pas la seule cause qui ait arrêté le progrès de la population. Elle comptait un million deux cent mille habitans sous la domination romaine, et elle était tombée au tiers de ce nombre sous la domination espagnole. Elle n'avait qu'environ trois cent vingt-sept mille âmes en 1720, époque où la maison de Savoie en prit possession; et aujourd'hui elle en a environ quatre cent vingt mille.

Cagliari, capitale de la Sardaigne, est située à l'extrémité de la partie méridionale de cette île, au fond d'un golfe qui porte son nom. L'aspect de cette ville, en venant de la mer et à l'entrée du golfe, est imposant; mais vue de près, elle est généralement laide. Elle s'élève en amphithéâtre depuis le port jusqu'au sommet d'une haute colline, où se trouve placé un fort. La rade et le port sont mis au nombre des plus spacieux et des plus sûrs qui soient en Europe. Cagliari a quélques beaux édifices et un grand nombre de monumens historiques. Cette ville est le principal lieu d'importa-

tion et d'exportation du commerce de la Sardaigne, et ses habitans, dont le nombre dépasse vingt mille, sont plus policés que ceux des autres parties de l'île.

Cette île produit beaucoup de grains, de vins et de fruits. Elle nourrit de beaux chevaux et moutons, et fabrique du tabac. Elle a quelques mines d'argent et de fer; mais sa véritable richesse minéralogique est le plomb. Elle possède un grand nombre d'espèces et de variétés de marbres. Aucune des îles de la Méditerranée n'est aussi riche en quadrupèdes, et elle n'a pas une seule bête féroce. Outre les chevaux et les moutons que nous venons de citer, elle a des ânes, des bœufs, des vaches, des chèvres, des cerfs, des daims, des sangliers, et paraît posséder exclusivement la boccamèle, espèce de martre intermédiaire entre la belette et l'hermine, qui aime beaucoup le miel; d'où lui est venu son nom de boccamèle ou bouche à miel. Nul animal ne s'apprivoise plus facilement; la boccamèle est de la maison dès qu'elle y entre; on la régale de lait et de sucreries. Elle a un cri de colère et de joie, et par une espèce de gémissement, elle avertit qu'elle veut sortir, bien différente de la belette, qui est toujours silencieuse et qui ne donne jamais de voix qu'on ne la frappe. Les enfans en élèvent, et des femmes en portent comme des bichons. La Sardaigne est également

riche en perdrix, en cailles et en grives; mais c'est surtout par ses céréales qu'elle est renommée; elle était un des greniers de la capitale du monde.

Les Sardes ont prouvé de l'aptitude pour les sciences, les lettres et les arts; mais ils sont généralement insoucians, paresseux et légers; ils aiment le luxe et les fêtes; ils sont doux, pacifiques et hospitaliers. Leur indifférence pour le travail est un effet naturel de la chaleurs du climat et de la fertilité du sol. Dans la vie ordinaire ils sont d'une rare sobriété. Ils sont extrémement difficiles sur la qualité du pain, qu'ils veulent excellent et d'une blancheur éclatante. La jalousie est une des causes des nombreux assassinats qui se commettent dans cette île; le moindre attentat à l'honneur des femmes et des filles est à l'instant vengé, surtout dans les villages et dans l'intérieur des montagnes : c'est là que les femmes se cachent encore quand viennent des étrangers; elles ne se mettent point à table avec eux. Les montagnards sardes portent la pelisse.

De l'île de Sardaigne repassons sur le continent, et donnons un rapide aperçu de l'Italie, tel que nous l'avons retracé nous-même en 1821.

### ALBERT-MONTEMONT.

(1821.)

Dans notre Voyage aux Alpes et en Italie 1, nous nous sommes appliqué à faire surtout connaître les principales villes de l'Italie supérieure et les principales routes des Alpes. Aucun pays n'a été, peutêtre, plus souvent visité et décrit; chaque année une multitude de touristes anglais le parcourent dans toutes les directions. L'Italie, paradis des sens, est encore aujourd'hui la terre classique des beauxarts, et la France y envoie ses jeunes peintres étudier les modèles antiques. Notre Bibliothèque universelle ne pourrait contenir, même en abrégé, les diverses relations publiées sur cette contrée toujours nouvelle, sur cette patrie enchanteresse de Virgile et du Tasse, de Pétrarque et de Monti. Les Lettres sur l'Italie par Dupaty sont justement célèbres; il en est de même de la Corinne de madame de Staël, et d'une infinité d'autres ouvrages qui sont dans toutes les mains; il suffit de les citer. Plus récemment un amateur de la peinture et des arts, M. Valery, a décrit les richesses en ce genre: et M. Simon, voyageur consciencieux, a aussi retracé ses impressions en Italie, après avoir vu l'Helvétie et l'Angleterre. M. le marquis de Foresta a donné,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trois volumes in-18, troisième édition. Paris, 1827.

en 1825, des Lettres, qu'il avait écrites en 1805 sur la Sicile, et M. Nervo lés a complétées par un Tour en Sicile, accompli en 1833. Un autre voyageur, M. Bertolotti, a exploré en 1834 toute la Ligurie maritime.

De l'ensemble de ces divers voyages et de quelques autres qui nous échappent, on pourrait tirer une description assez complète sur l'Italie. Nous allons seulement, d'après notre Voyage aux Alpes précité, et notre Voyage aux cinq parties du Monde<sup>2</sup>, indiquer quelques traits physiques et moraux de cette terre, si bien dépeinte par Filicaja dans un sonnet plein de sensibilité <sup>3</sup>.

L'Italie a pour limites au nord et à l'ouest les Alpes, au sud-ouest et au sud la Méditerranée, et à l'est la mer Adriatique; circonscrite ainsi entre deux mers et les plus hautes montagnes de l'Europe, elle s'étend obliquement, avec la Sicile, du nord-ouest au sud-est, entre 36 degrés 40 minutes et 46 degrés 40 minutes de latitude nord, et de l'ouest à l'est, entre 3 degrés 20 minutes et 16 degrés 18 minutes de longitude est. Sa plus grande longueur, des Alpes carniques à l'extrémité sud-

<sup>\*</sup> Viaggio nella Liguria marittima, di Davide Bertolotti. Torino, 1834, 3 vol. in-8°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Six volumes in-18. Paris, 1823.

Italia! Italia! o tu cui feo la sorte
Dono infelice di bellezza, etc.

est de la Sicile, est de trois cents lieues; sa plus grande largeur, eu égard à la Savoie qui dépend du Piémont, est de cent quarante lieues jusqu'à Venise; sa moyenne largeur, de Rome à Ancône, ou de la mer Tyrrhénienne à la mer Adriatique, varie de trente à cinquante lieues. Sa superficie totale est de quinze mille lieues carrées, et sa population d'environ vingt millions d'habitans, qui se répartit de la manière suivante:

## Italie supérieure ou septentrionale.

| Royaume lombard-vénitien     | 4,080,000 habitans. |
|------------------------------|---------------------|
| Royaume sarde.               | 4,145,000           |
| Duché de Parme               | 400,000             |
| Modène                       | 380,000             |
| Massa                        | 100,000             |
| Lucques                      | 172,000             |
| Toscane                      | 1,500,000           |
| République de Saint-Marin    | 5,000               |
| États romains ou de l'Église | 2,360,000           |

# Italie inférieure ou méridionale.

| Royaume des Deux-Siciles | 6,800,000  |
|--------------------------|------------|
|                          | 19,942,000 |
| Maîte (pour mémoire)     | 90,000     |
| Total                    | 20,032,000 |

L'Italie, dont le climat varie considérablement du nord au midi, mais est en général très doux, présente des aspects extrêmement divers. Il est inutile de parler de ses monumens anciens et modernes, et de la fécondité de son territoire; tout cela est trop connu.

La chaîne des Apennins se développe comme un long ruban sur l'Italie, depuis le col de Tende où elle commence, jusqu'en Calabre où elle finit. Le lac Majeur, le lac de Côme et celui de Garda, sont les trois plus belles nappes d'eau d'Italie. Ses principaux fleuves sont le Pô ou l'Éridan, le Tésin, l'Adige, l'Arno, le Tibre et le Volturne. Elle compte plusieurs volcans, tels que le Vésuve et Stromboli près de Naples, et l'Etna ou Mont-Gibel en Sicile.

Les Italiens, courbés depuis des siècles sous le joug d'une obéissance passive et monacale, ont contracté des habitudes superstitieuses; mais leur intelligence n'est qu'assoupie, et elle se réveille souvent. Dans la classe éclairée on rencontre l'urbanité et les manières françaises. On peint les Italiens comme vindicatifs et fourbes, mais la loyauté n'est pas plus rare chez eux qu'ailleurs, et souvent leur dissimulation est une nécessité imposée par la nature de leurs gouvernemens. Les Italiennes ont de la grâce et de la beauté, une allure aisée, mais les mœurs un peu relâchées, soit à cause du climat, soit à cause de la teneur despotique des lois du pays. Les Italiens sont passionnés pour la musique, et leur langue mélodieuse s'y prête admirablement.

Tous les États italiens sont des monarchies ab-

solues; mais il en est de très modérées, comme en Toscane, où les sciences et les arts sont dans une situation très florissante. Il n'existe aucun lien commun entre ces divers gouvernemens. Le culte catholique est le seul toléré en Italie.

Jetons un rapide coup d'œil sur ces États et sur leur capitale, en commençant par le midi.

Le royaume de Naples ou des Deux-Siciles, jadis appelé la Grande-Grèce, doué du plus beau ciel, serait le plus agréable de l'Europe, sans le voisinage quelquefois dangereux du Vésuve et de l'Etna; les montagnes qui le couvrent y tempèrent la chalèur et alimentent de nombreuses rivières. La Sicile propre est le grenier de l'Italie, comme elle l'était déjà du temps des Romains, qui la nommaient Trinacria, à cause des trois caps qui la terminent. Palerme en est la capitale, dans une plaine fertile et riante, sur un golfe auquel elle a donné son nom. Nous avons eu déjà occasion de parler de la Sicile, nous pouvons donc nous borner ici à la nommer en passant.

Naples, l'ancienne Parthénope, capitale du royaume des Deux-Siciles, est une belle et grande ville, peuplée d'environ trois cent cinquante mille habitans; elle est située sur le bord de la Méditerranée. Sa magnifique rue de Tolède, ses trois cents églises, ses trois châteaux forts, notamment celui de Saint-Elme sur une colline dominant la

cité, son port de cent milles de circuit, son théâtre Saint-Charles, voilà des merveilles que tout le monde connaît.

Les États Romains ou de l'Église ont pour capitale Rome, assise sur les deux rives du Tibre, et prolongée avec une muraille, sur sept collines principales, qui lui donnent un circuit de cinq lieues.

L'église Saint-Pierre avec son immense coupole, chef-d'œuvre de Michel-Ange, est le plus bel édifice de l'univers. Le Vatican a de magnifiques peintures et une précieuse bibliothèque.

Le Capitole est toujours debout. Rome, qui a compté jadis près de quatre millions d'habitans, ne contient plus guère aujourd'hui que cent soixante mille Ames.

Après les États Romains se présente la Toscane ou l'Étrurie, pays fertile en fruits, vins, blé et mûriers, possédant des carrières de marbres, des mines de fer, et un gouvernement sage, qui réside à Florence, sa capitale, assise dans une plaine fécondée par l'Arno, qui débouche dans la Méditerranée. Florence, peuplée de quatre-vingts mille ames, a toujours son Académie della Crusca, et sa fameuse galerie de peinture.

Après la Toscane viennent les États sardes, composés du Piémont, de l'île de Sardaigne, de la Ligurie, de Nice et de la Savoie. Ils ont pour limites au nord la Suisse vers Genève, à l'est la Lombardie, au sud le golfe de Génes, et à l'ouest la France. Le Piémont, qui prend son nom de sa position au pied des Alpes, renferme d'excellens pâturages et récolte au-delà de ses besoins; il est arrosé par le Pô, qui descend du Mont-Viso et va déboucher au-dessous de Ferrare dans l'Adriatique. Sa capitale est Turin, la plus régulière de toutes les villes de l'Italie; elle est bâtie sur la rive gauche du Pô, a ses rues tirées au cordeau, un palais élégant, un superbe théâtre, de vastes places, des boulevards, une citadelle, et cent dix mille habitans. On remarque dans ses environs le château de la Superga, le Saint-Denis des rois de Piémont.

Le pont sur le Pô est une des plus belles constructions du règne de Napoléon.

Dans la Ligurie, dont le territoire longe la Méditerranée, nous trouvons la seconde ville du royaume sarde, la superbe Gênes, patrie de Christophe Colomb, ci-devant capitale d'une république, qui avait, comme Venise, un doge pour chef; elle est bâtie en amphithéâtre au fond d'un golfe qui offre un port excellent: c'est la ville aux palais de marbre, la rue Neuve en est bordée. Masséna soutint à Gênes un siége mémorable. Ses toits en terrasses sont couverts de fleurs. Elle réunit environ quatre-vingt mille habitans.

Le royaume lombard-vénitien se compose de la Lombardie et de l'ancienne république de Venise. Il est borné au nord par les Alpes qui le séparent de la Suisse, à l'est par le Frioul, au sud par les États romains et les duchés de Modène et de Parme dont le Pô le sépare, et à l'ouest par le Tésin et le lac Majeur qui le séparent du royaume sarde.

Milan, capitale du royaume lombard-vénitien, est située dans une riche plaine, sur l'Olona, entre le Tésin et l'Adda, qui communiquent avec la ville par des canaux. Nous avons donné de cette ville une description très détaillée dans notre Voyage aux Alpes et en Italie. Le dôme de Milan, d'une construction magnifique, est tout en marbre; le théâtre de la Scala est le plus grand de l'Italie; la bibliothèque Ambrosienne contient plus de cent mille volumes. Milan est le Paris de l'Italie, par ses cafés, ses hôtels, ses restaurateurs, ses journaux, ses cabinets littéraires, son Champ de Mars, ses fiacres, ses boulevards, ses bals, ses théâtres, et l'aménité de ses habitans, qui sont au nombre de cent cinquante mille : le long séjour des Français y a produit toutes ces métamorphoses.

Venise, dont notre Voyage aux Alpes contient aussi une description très détaillée, a pour murailles les flots, étant située à l'extrémité septentrionale de la mer Adriatique, sur cent trente-huit petites îles qui communiquent entre elles par plus de cinq cents ponts, et qui forment plus de quatre cents canaux de différente largeur, dans lesquels

naviguent environ dix mille gondoles, espèce de bateau remplaçant les voitures, et qui, par leur couleur noire comme l'eau fétide sur laquelle on les dirige, ne ressemblent pas mal à des corbillards flottans sur des fleuves d'encre.

Venise a environ vingt-cinq mille maisons, toutes bâtis sur pilotis, parce que le terrain n'est pas ferme; sa population est d'environ cent cinquante mille habitans, distribués sur deux lieues et demie de circuit. La ville est partagée en deux parties égales par le grand canal de la Zecca, qui a cent pieds de largeur, et traverse la ville de l'est à l'ouest en formant de nombreuses sinuosités. La place Saint-Marc, qui a trois cents pieds de long sur cent de large, est ornée de superbes édifices, parmi lesquels on remarque la basilique et l'ancien palais du doge.

L'arsenal est un immense édifice du III<sup>e</sup> siècle, placé sur une île ayant cinq milles de tour. La bibliothèque de Venise renferme plus de trois cent mille volumes. Enfin le pont de Rialto, jeté sur le grand canal de la Zecca au centre de la ville, est un très bel ouvrage en marbre, d'une seule arche très élevée, afin que les bâtimens à voiles puissent passer dessous. Il a plus de cent pieds de longueur, et est orné d'un double rang de boutiques. C'est près de ce pont que furent jetés les premiers fondemens de Venise.

Les Italiens, en général, pour résumer notre opinion à leur égard, cultivent les lettres plutôt par passion que par métier; ils suivent leurs études dans le silence de leur cabinet, et c'est là qu'il faut les chercher pour les bien connaître. Malgré les entraves mises à la presse par leurs gouvernemens, ils publient un grand nombre d'ouvrages et de journaux ou recueils périodiques. Les préjugés ne pèsent plus guère que sur les femmes, mais il faut convenir qu'elles en subissent cruellement le joug. Depuis le berceau jusqu'à la tombe, elles sont placées dans une sorte d'ilotisme, par l'ascendant que les prêtres ont conservé sur elles, et par le régime absurde des lois ou les honteux usages observés à leur égard jusqu'à l'instant du mariage, et même après.

Ainsi que nous l'avons dit dans notre Voyage aux Alpes et en Italie, tant qu'elle n'a point trouvé de mari, une fille doit habiter la maison de son père, de son frère aîné, ou de celui de ses parens qui est devenu le chef de la famille. Elle est là comme une pupille incommode; elle doit vivre, agir et parler sous la direction de la maîtresse du logis et sous la surveillance des domestiques, ou bien se retirer dans un couvent. Elle ne reçoit pas de dot, à moins d'un acte spécial de son père, ou bien d'être unique héritière, ce qui est rare dans un pays où les propriétés foncières sont toujours laissées à la

branche masculine. La portion assignée à une demoiselle est alors gérée par des curateurs qui l'exploitent suivant leurs propres intérêts. D'un autre côté, les moines emploient tous les moyens pour faire prononcer des vœux à une fille, et dès qu'ils y ont réussi, la jeune personne devient esclave de son serment, qu'elle ne saurait plus rétracter. Si les parens portent quelque intérêt à une jolie pupille sans fortune, ils la donnent, ou plutôt la vendent à un homme usé, à un vieillard, à condition qu'il la fera son héritière. Dans cette situation, elle attend le jour où il mourra, pour disposer des biens qu'il a promis de lui laisser. Si elle se refusait à un pareil accommodement, elle serait maltraitée, et enfermée tout de suite au fond d'un cloître, d'où elle ne pourrait plus sortir; et, Dieu merci, les cloîtres d'hommes et de femmes ne manquent pas en Italie!

Épouse, la jeune Italienne ne peut jamais s'occuper du ménage, ni améliorer le bien-être de son mari; cela serait de mauvais ton. Le gouvernement de Napoléon avait essayé de détruire ce préjugé; mais les Français furent à peine rentrés dans leurs anciennes limites, qu'il reprit tout son empire.

La femme italienne a cessé d'être ce qu'elle avait été un moment, la maîtresse de ses domestiques, et s'est rassise à table, comme un hôte invité, pendant que le confesseur s'est réinstallé dans la maison conjugale pour remettre les péchés qu'il lui plaît, et pour exercer librement son avarice, sa sensualité et sa domination, qui sont en Italie, bien plus qu'ailleurs, trois passions dominantes.

La femme ainsi établie, ou restée fille, a-t-elle acquis quelques talens brillans, et devient-elle, sous ce rapport, un peu marquante? Partout on se moquera d'elle; l'arme du ridicule ira la frapper jusque dans le plus humble réduit, et elle sera regardée comme un monstre qu'il faut éviter à l'égal du démon. Voilà pourquoi les femmes célèbres sont rares en Italie.

Il n'y a que les intrigues amoureuses qui puissent en Italie dédommager une femme de l'espèce d'interdit lancé contre elle. A peine mariée; comme son époux court les maîtresses et en entretient publiquement, l'Italienne se dispose à devenir infidèle; entourée d'adorateurs nombreux, qui passent leur vie à visiter le plus de dames qu'ils peuvent, le matin dans leurs appartemens et le soir dans leurs loges au spectacle, elle jette les yeux sur un des postulans, et choisit d'ordinaire le plus traitable, celui qu'elle avait le plus long-temps rebuté; l'intrigue devient un besoin pour elle, et ses passions un autre besoin de son existence. Le cavalier servant est aussitôt un hôte d'habitude dans la maison de sa maîtresse, il lui sert à la fois de trésorier et d'intendant; lorsqu'elle est au piano, c'est lui qui a

l'heureux privilége de tourner le feuillet; il l'accompagne au bain, à la promenade, aux assemblées, dans ses visites; en un mot, il ne la quitte jamais, si ce n'est de temps en temps pour promener le petit chien de la belle. Le mari ne fait nulle attention à de pareilles assiduités; l'adultère en Italie est soléré comme un mal nécessaire, et qu'il n'est point possible de corriger. Ainsi, point ou peu de tendresse, ni conjugale ni maternelle: une femme voit son mari sans cesse occupé d'affaires amoureuses; elle l'imite, et ses occupations ne lui laissent point assez de temps pour ses devoirs de mère; c'est une nourrice, une bonne, ou quelque autre domestique qui les remplit. Voilà l'usage, voilà la mode parmi le beau monde; nulle Italienne n'oserait s'en écarter, de peur des quolibets de l'un ou de l'autre sexe, et tous les directeurs des consciences féminines les façonnent d'ailleurs à cette règle, au maintien de laquelle le célibat du sacerdoce lui-même est plus qu'intéressé.

Repassons les Alpes sans nous y arrêter, parce que nous en avons parlé dans les généralités mises en tête de ce volume, et traversant la France allons faire, avec M. Pichot, une promenade en Angleterre, contrée dont nous n'avons rien dit encore.

### PICHOT.

(1824.)

Le Voyage de M. Pichot en Angleterre et en Écosse 1 est plutôt littéraire que géographique; mais il renferme quelques détails de mœurs qui peuvent trouver ici leur place avec ceux que nous pouvons y réunir en les puisant dans d'autres ouvrages, comme, par exemple, le Voyage avx montagne d'Écosse, par M. Charles Nodier 2.

Dans notre Voyage aux cinq parties du Monde, nous avons essayé de caractériser les trois peuples de la Grande-Bretagne; savoir, les Anglais, les Écossais et les Irlandais; nous rapporterons ici ce que nous disions d'eux en 1828; nous y joindrons ensuite ce que l'ouvrage de M. Pichot nous fournira pour compléter le tableau et remplir notre objet.

S'il fallait, disions-nous alors d'après une revue anglaise, et d'après nos observations faites sur les lieux, rapidement il est vrai; s'il fallait juger le caractère des peuples des trois royaumes unis de la Grande-Bretagne suivant leurs actions, on pourrait dire que l'Anglais est guidé par l'habitude, l'Écostais par la réflexion, et l'Irlandais par l'impulsion.

<sup>&#</sup>x27;Trois volumes in-8°. Paris, 1825.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un volume in-8°. Paris, 1823.

L'Anglais est froid, repoussant dans ses manières, se lie lentement et difficilement d'amitié; il est poli, mais non cordial; sa figure, plutôt que son cœur, vous accueille chez lui; il ne cherche point la corde qui vibre à votre oreille; il n'a en vue qu'une chose, c'est le moment où il congédiera son hôte. Il aime à se vanter de son pays, en même temps qu'il murmure contre les lois qui le régissent. Écoutez ses plaintes : il est réduit à la mendicité, il va mourir de faim; mais regardez sa demeure, c'est un palais, et, pour lui, il étouffe dans son embonpoint. S'il remplit tous ses devoirs envers sa famille, s'il est doux et poli envers ses domestiques, c'est moins par affection que parce qu'ils sont ses domestiques et sa famille.

En toutes choses perce chez lui l'égoisme, le moi éternel; et si l'Anglais parvient à guider sa barque, il s'inquiète fort peu que le reste du monde surnage ou s'enfonce dans les flots. Mais s'il ne sait pas aimer avec ardeur, sa haine n'a pas d'amertume. Il paraît franc et loyal dans ses actions et ses paroles; aussi peut-il être souvent dupe. L'empire de l'habitude se remarque chez lui jusque dans ses plaisirs: il fréquente le même café, s'assied à la même place, boit la même sorte de liqueur, lit les mêmes journaux; semblable à cet homme qui, la première fois qu'on lui présenta une asperge, la mordit par le mauvais bout, et voulut depuis faire

toujours de même, si l'Anglais avait eu le malheur de tomber dans une pareille méprise, il voudrait constamment y persister. C'est, en un mot, un être d'habitude et de formes, soumis passivement aux lois établies, plein de sincérité, d'honnêteté et de raison, mais opiniatre dans ses opinions, et remarquable surtout par son tempérament flegmatique.

L'Écossais, loin de se tenir à l'écart, de vivre indépendant des autres, et de trouver son plus grand bonheur à se concentrer en lui-même, comme le pratique l'Anglais, se porte en avant, et sa passion pour les autres décide de son amour ou de sa haine. La recommandation la plus légère lui suffit pour ouvrir sa maison à un étranger; son accueil est cordial; mais il va disputer avec son hôte, l'entretenir de sa personne et de ses affaires dans les plus grands détails, l'accabler à son tour de questions, et, à force de politesses et d'attentions, faire excuser une curiosité souvent impertinente. D'abord enthousiaste, il soumet ensuite votre caractère et votre fortune à l'analyse, dès que vous l'avez quitté; s'il y remarque un côté défavorable, il le note avec soin: tant que la fortune vous sourit, vous ne trouverez nulle part un homme plus disposé à vous être utile, qui vous serve plus efficacement. Étes-vous dans le malheur, il prend aussitôt congé de vous et vous laisse sans cérémonie. Si on n'a pas à lui reprocher l'apathie commune aux Anglais, on n'a paségalement à louer en lui la sincérité de celle-ci; il est plus profond mais moins tenace.

L'Écossais des montagnes, ou Highlander, avec son manteau de serge rayée, sa claymore, ses brodequins, ses jupons et sa toque, a une allure plus vive que l'habitant des plaines, ou Lowlander; l'un et l'autre ont été dépeints dans les romans de Walter Scott <sup>1</sup>, qui se trouvent dans toutes les mains, depuis le dernier artisan jusqu'au monarque. Il est dès lors bien inutile que nous reproduisions ici des portraits universellement connus.

On a vu des Anglais être pris pour des Écossais, et des Écossais pour des Anglais: jamais un Irlandais ne donnera lieu à cette méprise, et il ne ressemble qu'à lui-même. Si le hasard vous le fait rencontrer, il est à l'instant votre ami; il n'est pas d'admiration qu'il n'éprouve pour votre personne, et il vous loue en face jusqu'à l'hyperbole. Mais qu'une autre idée, quelle qu'elle soit, effleure son esprit, il devient aussitôt votre ennemi. Il partagera avec vous sa dernière pomme de terre; mais, dit l'écrivain morose qui nous sert d'autorité, avant que vous l'ayez mangée, peut-être aura-t-il déjà enfoncé dans votre gorge le couteau qui avait servi à la couper: ceci, toutefois, nous semble exagéré.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notre traduction en 30 volumes in-8° a eu, en 1836, les honneurs du stéréotypage chez MM. Firmin Didot, les premiers typographes de France.

Avez-vous envie d'employer l'Irlandais, ajoute le même auteur, il possède toutes les connaissances, peut tout faire; son âme, sa vie, son bien, tout est à votre disposition. Si vous le mettez à l'épreuve, il fera à peine la moitié de ce qu'il vous a promis. Néanmoins il met tant de naïveté dans toutes ses actions, que, malgré l'expérience, on se laisse tromper de nouveau. Son amitié n'est pas franche comme celle des Écousais : c'est l'égoïsme de la passion, le besoin d'une bienveillance immédiate, sans aucun retour sur le passé, sans calcul pour l'avenir; il est victime, il est esclave de son entraînement, et c'est à cela qu'il sacrifie amitié, honneur, patrie, succès dans le monde, tout enfin. Quand il vous jure un attachement éternel, vous ne devez pas douter de sa sincérité, mais il change malgré lui de sentiment. Gai, brillant, agréable dans ses manières, il semblerait partout devoir réussir; mais moins solide que l'Anglais, moins prudent que l'Ecossais, et portant ses vues à des hauteurs qu'il ne peut atteindre, il fait des chutes. continuelles. D'ailleurs l'ambition ne l'occupe pas long-temps, d'autres passions lui succèdent promptement. Au surplus, pour bien juger un Irlandais, on prétend qu'il faut le surprendre à jeun.

En somme, l'Anglais marche droit vers le but; l'Écossais fait çà et là quelques détours; l'Irlandais vole de côté et d'autre, se renverse avec fracas, et

souvent termine sa course au point où il l'a commencée. L'Anglais est persévérant, mais tardif; l'Écossais, plus varié, a plus d'intensité d'esprit, quoique moins opiniatre sur un même sujet; l'Irlandais, c'est la légèreté du vent, mais c'en est aussi le vide. Un Anglais en pouvoir est hautain, froid, réservé; un Écossais, intrigant, mais dans le seul but d'obliger les siens; l'Irlandais oubliera ses intérêts pour sa vanité, et quiconque saura le flatter en fera sa dupe. En Écosse, un homme est banni pour avoir commis un grand crime; en Angleterre, pour un crime plus léger; en Irlande, pour la moindre faute; d'où il suit qu'à Botani-Bay un Irlandais peut devenir excellent homme, et un Anglais homme passable, tandis que l'Écossais restera scélérat.

Ajoutons cependant, disions - nous déjà en 1828 dans notre Voyage aux cinq parties du Monde précité, et ce qui est bien plus vrai, aujourd'hui 1836, que depuis la paix de 1814, les individus des classes inférieures dans les trois royaumes, surtout en Angleterre, ont plus de douceur, de politesse et d'amour pour le travail, sont moins sujets à l'ivrognerie, s'instruisent davantage, et lisent avec empressement les ouvrages qu'on multiplie et que l'on met à leur portée.

Pour compléter ce portrait sur les trois peuples de la Grande-Bretagne, nous emprunterons à notre

Voyage à Londres 1 le commencement du premier chapitre, où nous avons essayé de caractériser sommairement les peuples anglais et français.

« Le voyageur qui, pour la première fois, passe des rivages de France aux rivages britanniques, reçoit des impressions si différentes d'une contrée à l'autre, qu'il lui est d'abord assez difficile de bien s'en rendre compte. Un liquide intervalle d'environ sept lieues, qu'un bateau à vapeur franchit en moins de trois heures, suffit pour tout changer à ses regards et leur offrir une plage tout autre par ses aspects que celle qu'il vient de quitter. Il n'y a qu'un moment de vastes plaines et de vertes collines à demi cultivées, des villages et des villes où la vie se déploie, mais où l'opulence n'est pas le caractère, frappaient ses yeux: maintenant il aperçoit des dunes blanchies par l'Océan, des coteaux en parfaite culture, des champs, des enclos ou vergers enveloppés de haies vives et éclatans d'une verdure délicieuse; partout des habitations propres et agréables, des villages peuplés avec une étonnante surabondance, et annonçant malgré cela une aisance générale. Tout à l'heure son oreille était flattée de l'harmonie d'un langage clair, élégant et sonore; actuellement elle ne saisit plus que les sons durs ou monotones d'un idiome surchargé de con-

<sup>1</sup> Voyage à Londres, en 1834. Un volume in-8°. Paris, Prevost Crocius et Delaunay, Palais-Royal, 1836, seconde édition.

sonnes et de monosyllabes. Enfin, naguère encore, il voyait folâtrer un peuple vif, aimablé, léger, brillant, poli et quelque peu moqueur; au lieu qu'à présent le voici chez une nation grave et pensante, active dans son silence, froide, égoïste, vous regardant à peine, et tout entière à son objet, l'amour du gain.»

Rapportons également le tableau que dans le même ouvrage nous avons présenté de l'ensemble de Londres; car, après avoir caractérisé une grande nation, il n'est peut-être pas sans intérêt pour nos lecteurs d'avoir une idée de sa capitale.

« Londres se révèle d'abord par de larges avenues garnies de trottoirs et bordées de commodes habitations composant des villages qui s'y agglomèrent successivement et en reculent les limites; il se révèle ensuite par un immense dôme de fumée qui plane éternellement sur les toits en briques, d'un rouge sombre, de ses maisons basses et à petites fenêtres, déjà au nombre de près de deux cent mille; puis encore par les clochers d'innombrables églises, dont la plus grande, celle de Saint-Paul, est ellemême dérobée par ce vaste brouillard ou amas fumant, qui presque toute l'année intercepte les rayons du soleil. Plus on avance, plus le spectacle devient animé, imposant, gigantesque. Ce n'est pas toutefois que la vue de ces bâtimens, composés de deux ou trois étages, noircis par la fumée de char-

bon et d'une construction triste et uniforme, attire votre attention; elle en serait bientôt rassasiée; mais vos yeux sont charmés par l'élégance de ces grillages en fer qui garantissent les quatre marches de la porte extérieure et les fenêtres du rez-de-chaussée de chaque maison et longent les trottoirs en dalles ou en bitume, comme ceux du boulevart des Italiens, près Tortoni, trottoirs de deux mètres de large, au bord desquels, de cinq en six mètres et demi de hauteur, sont les réverbères, dont le gaz éclaire les rues pendant la nuit et y jette une lumière presque aussi vive que celle du jour. Vous jouissez de cette admirable propreté et de ce luxe général qui distinguent l'extérieur comme l'intérieur des habitations; vous aimez cette activité prodigieuse de piétons s'avançant entre deux flots croisés, celui de droite qui occupe le côté des maisons, et celui de gauche qui suit le trottoir du bord et de la rue, où les voitures se croisent elles-mêmes en s'évitant avec la même vélocité, la même adrèsse qu'autrefois les chars des jeux olympiques. Vous ne remarquez, il est vrai, nulle gaîté sur le front des passans; ils semblent tous absorbés dans leurs idées de négoce; ils ne causent point, ou du moins causent peu, et marchent comme un seul homme qui cheminerait dans un désert. Il n'est pas jusqu'au porteur d'affiches qui, la planche derrière le dos, ou pour mieux dire sur les épaules, ne garde le

même silence, interrompu seulement par les acclamations burlesques de quelques charlatans toujours à l'affût de l'instant favorable pour détourner ou tromper la vigilance du piéton provincial, et lui voler son mouchoir ou sa bourse. De loin à loin quelques beaux édifices vous apparaissent, comme afin de rompre le monotone aspect de ces avenues de vingt à trente mètres de large et de plusieurs lieues de longueur qui portent le nom de rues, au nombre d'environ douze mille, et dont par intervalles les deux rangs parallèles de maisons se reculent et dessinent environ soixante-dix places appelées squares, à cause de leur forme assez ordinairement carrée; en passant de la rive droite à la rive gauche de la Tamise, pour arriver au centre de la capitale, une forêt de mâts qui vous dérobent le fleuve, depuis les grands bassins ou docks jusqu'au premier pont de Londres, en remontant le cours de l'eau, vous donne enfin une juste idée de cette incomparable métropole.

«Londres, sans être insalubre, n'a point un beau ciel comme Paris. S'il a des rues plus belles et mieux alignées, les maisons qui les forment sont basses avec de petites fenêtres et des toitures dépourvues d'élégance, sur lesquelles planent une atmosphère triste et lourde. Londres n'a point de palais comme la Bourse et le Louvre, ni de boulevarts comme les boulevarts de Paris. Londres a pour lui son im-

mensité géométrique; sa population de un million cinq cent mille habitans, sa richesse colossale, sa force industrielle, tandis que la métropole française a ses beaux édifices, ses théâtres, ses boulevarts, son amour des arts et sa puissance intellectuelle et morale, avec une population d'un million d'habitans. Enfin, Londres, par ses grillages en fer devant ses maisons, par ses palissades et ses autres moyens de défense, et qui trahissent le désir d'une possession individuelle et exclusive; par le charlatanisme de ses affiches et la barbarie grotesque de ses enseignes, révèle un peuple mécanique, machinal, égoïste et adonné par-dessus tout au lucre, tandis que Paris montre une sociabilité facile, un esprit de communauté qui l'emporte sur les intérêts individuels, un peuple communicatif, aimant à se réunir, non pour s'enivrer, mais pour danser: le Londonien ou le Cockney, comme on l'appelle, exerce le plus son estomac, le Parisien, son esprit et ses jambes; le Londonien est buveur, taciturne et lourd, et le Parisien sobre, expansif, babillard et léger. »

Transportons-nous maintenant avec M. Pichot dans la capitale de l'Écosse et rapportons brièvement ce qu'il en dit.

« A tout lecteur de Walter Scott, la colline d'Arthur's-Seat (le trône d'Arthur), qui domine Édim-

bourg, est une éminence presque aussi familière que Montmartre aux Parisiens. Ce rocher, de huit cent trente pieds au-dessus de la mer, offre une vue magnifique de l'Athènes du nord, panorama le plus extraordinaire que puisse fournir aucune ville d'Europe. A l'est, la vaste étendue des flots se confond avec l'azur du ciel, et plus au nord, se rétrécit progressivement jusqu'à l'embouchure du Forth. entre les rivages du Lothian et du comté de Fife. L'œil se repose agréablement sur les îles dont le golfe est parsemé; et quand le soleil mêle les riches nuances de ses rayons à leur verdure, on peut les comparer avec le poète à des émeraudes enchâssés dans de l'or: emeralds chassed in gold. C'est Inch-Keith avec son fanal élevé, c'est l'île de May, consacrée jadis à saint Adrien, et de laquelle un autre phare protége aussi les pilotes; c'est Inch-Colm, fameuse par un ancien couvent, fondé sous les auspices de saint Colomba; c'est Inch-Garvie, jadis fortifiée; au sud, sont les montagnes de Braid et de Pentland. A l'occident est l'élégante éminence de Corstorphine, et au dessous les escarpemens de Salisbury's-Craings, semblables à une couronne murale. Toutes ces hauteurs et celles d'Arthur's-Seat forment l'amphithéâtre au milieu duquel s'élève Édimbourg avec son château assis sur une roche centrale de trois cent cinquante pieds, et une dernière colline à l'est appelée Calton-Hill, que surmontent l'Observatoire et la tourelle monumentale érigée à Nelson.»

De la cime d'Arthur's-Seat on voit, à gauche, se déployer la masse des bâtimens noirs de la vieille ville, qui, commençant au château gothique d'Holyrood, est couronnée de l'espèce de tiare que forme le clocher de Saint-Gilles, et terminée par la citadelle; à droite, est la ville neuve, toute régulière et d'une éclatante blancheur: l'une, fille austère et sombre du moyen âge, l'autre, fille élégante de la civilisation. La ville neuve a ses rues tirées au cordeau, ses squares, la coupole de son église de Saint-Georges, sa colonne Trajane élevée à lord Melville, la brillante terrasse de Prince's-Street. les portiques du pont du Nord, sa magnifique rue qui descend jusqu'au port de Leith; tout cela est digne de l'Athènes du nord; les sombres maisons de la ville vieille n'ont de loin rien d'exagéré dans leur hauteur, bien que quelques-unes forment jusqu'à douze étages. On dirait que les architectes de cette étrange cité, ayant devant les yeux les monumens éternels du trône d'Arthur, et du rempart que figurent, les Salisbury's-Craings, ont prétendu rivaliser avec ces édifices de la nature.

Au pied de Salisbury's-Craings, Edimbourg commence par le château d'Holyrood. De la cour de ce palais une longue rue monte jusqu'au château; cette rue (High-Street) que les habitans d'Édimbourg proclament la plus belle du monde, parcourt un espace de cinq mille cinq cent soixante-dix pieds, et dont la plus grande largeur est de quatre-vingtdix : c'est là qu'elle s'appelle High-Street (rue haute). Jusque-là, depuis Holyrood, son nom est Canongate. Au milieu de Canongate s'élevait jadis deux croix, dont l'une, Girth-Cross, servait à marquer la limite du sanctuaire d'Holyrood. — Ce sanctuaire jouit encore de ses priviléges : les débiteurs y trouvent un asile inviolable; ils y vivent soumis à la seule juridiction du gouverneur héréditaire du château. S'ils contractent des dettes nouvelles sur les lieux, ils sont poursuivis par leurs nouveaux créanciers, qui peuvent obtenir prise de corps contre eux; mais vis-à-vis des créanciers de l'extérieur, ils sont en sécurité parfaite dans tout le faubourg et ce qu'on appelle le Parc du Roi, qui comprend dans son enceinte Arthur's-Seat et Salisbury-Craings.

La partie la plus élevée de la Canongate se compose de maisons fort anciennes et surtout fort mal bâties dans leur régularité bizarre; mais quelquesunes montrent encore des armoiries qui attestent que c'était dans ces hôtels qu'habitaient jadis les fiers barons écossais. Parmi ces vieilles habitations on rencontre aussi la maison du fameux John Knox, apôtre de la réforme en Écosse, qui fit entendre un langage si dur aux voûtes féodales d'Holyrood, en présence de Marie-Stuart.

Édimbourg, quoique plus particulièrement ville de noblesse et de procureurs, est aussi très commerçante. Le port de Leith en fait partie, et l'on y trouve une population nouvelle, active, nombreuse et bruyante. Édimbourg est encore plus glorieuse d'être une seconde Athènes par ses philosophes, ses orateurs, ses critiques et ses poètes. Il se publie dans cette ville deux Revues <sup>1</sup>, dont les articles sont lus et recherchés avec empressement dans le monde littéraire.

Les dîners et les soirées réunissent souvent les coteries, et indépendamment de celles des libraires ou marchands, il existe celles des du Deffant calédoniennes, où l'on discute sur les graves questions du jour. De père en fils les Écossais sont réputés, depuis long-temps, les argumentateurs les plus opiniâtres; en religion, en sciences, en politique, il y a toujours eu deux partis. Les dames d'Édimbourg ont la démarche plus gracieuse en général que les dames de Londres; leur taille est aussi plus élancée et plus forte à la fois; elles ont en outre un pied plus grand, et l'on pourrait conseiller aux jeunes personnes d'Édimbourg l'adoption des minces pantoufles de nos Parisiennes. Du reste, la plupart joignent aux grâces de leur corps quel-

<sup>&#</sup>x27;Edimburgh review; Blackwood magazine.

ques talens agréables, surtout celui de la musique.

L'espace nous manque pour explorer avec M. Pichot toutes les curiosités de la capitale de l'Écosse, et pour décrire avec le voyageur le manoir de Walter Scott, situé dans le voisinage d'Édimbourg. Ces détails sont d'ailleurs presque généralement connus. Nous terminerons notre revue en nous transportant une dernière fois dans la Scandinavie pour parler du voyage de M. Daumont en Suède, et de celui de M. Twining en Norwége.

### DAUMONT.

(1830.)

M. Daumont prit la voie de mer pour se rendre en Suède. Il s'embarqua au Hâvre le 24 mai 1830, et six jours après, il était en vue de la Norwége. Il entra dans le Skager-Rack, bras de mer resserré entre le Danemark et la Norwége, et qui précède le Catégat et le Sund. La navigation est assez dangereuse dans ces petites mers intérieures et étroites, parsemées d'écueils, de bancs de sable, que les tempêtes bouleversent et déplacent à chaque instant. La vue maritime du Sund est une des plus belles de l'Europe, après Constantinople et Naples. M. Daumont débarqua à Elseneur, ville danoise de douze mille habitans, puis il franchit le détroit pour toucher à Helsingborg, ville suédoise sur la

côte opposée, est peuplée d'environ deux mille huit cents habitans. De ce point notre voyageur s'achemina vers Stockholm. Il remarqua dans le trajet que les routes de la Suède sont partout fermées de distance en distance par des barrières, afin que les bestiaux ne puissent s'égarer. Il avait dû se munir de papier-monnaie, ou billets de banque, la seule monnaie nationale de la Suède. Il passa à Jænkæping, ville bâtie à l'extrémité du lac Wetter, lequel a trente lieues de long sur sept à huit de large. Cette ville, parfaitement bien bâtie, a des rues d'un aspect très gai, régulièrement percées et bordées de jolies maisons en bois peintes extérieurement. Sa population est de trois mille cinq cents habitans.

M. Daumont eut pour la première fois dans cette ville occasion de remarquer la petitesse des lits suédois : ce ne sont autre chose que des espèces de couchettes ou de canapés fort étroits, et par conséquent très incommodes; il est impossible que deux personnes puissent y coucher : j'imagine, dit le voyageur, que le sanctuaire matrimonial a des lits d'une autre dimension.

M. Daumont gagna ensuite Linkæping, fort jolie petite ville d'environ quatre mille âmes, chef-lieu de la province d'Ostrogothie, et il remarqua dans sa route d'Helsingborg à Stockholm, trajet de près de deux cents lieues, que presque tout le monde en

Suède voyage en voiture; il n'y a pas, dit-il, un habitant, à moins qu'il ne soit tout-à-fait misérable, qui ne possède un chariot et un cheval. Lorsqu'on arrive dans un village, si l'on se trouve obligé d'envoyer un commissionnaire à la plus petite distance. il attelle aussitôt son cheval à sa voiture; jamais il ne part à pied. Au surplus, ces voitures sont légères, bien construites, propres et agréables à la vue. Des relais de poste sont établis à quatre ou six lieues de distance sur toutes les routes. Il y a dans chaque relais un maître de poste ou gestgifvare, qui tient toujours des chevaux prêts. A chaque relais on présente un registre où il faut inscrire ses noms et qualités, et l'heure du départ; en cas de plainte on en fait mention. Les chevaux sont pleins de feu, petits, mais de formes élégantes. Rien n'égale la célérité avec laquelle on voyage; les voitures filent comme l'éclair, et on relaie en une minute. Les coursiers partent au moindre signe et au galop, sans avoir jamais besoin du coup de fouet. La manière de les exciter diffère de la nôtre, le postillon frappe fortement ses lèvres l'une contre l'autre, comme un fumeur qui aspire sa pipe, et pour les arrêter on crie prrr, prrr; c'est, comme on voit, un dialecte à part.

La Suède, dit M. Daumont, porte tous les caractères d'une grandeur et d'une majesté qui lui sont propres; il y a de la poésie dans ses sites d'une admirable variété; le talent de l'artiste serait impuissant pour peindre avec fidélité les teintes tour à tour douces et sauvages, agrestes et sublimes de cette contrée. Il atteignit Norkæping, ville de douze mille âmes sur la Motala, qui se jette dans la Baltique deux milles plus loin. Notre voyageur observe ici que les villes de la Suède ont rarement des monumens durables; il ne faut point s'attendre à y rencontrer ces chefs-d'œuvre des arts qui décorent souvent nos grandes villes; les maisons, d'une construction légère et ordinairement en bois, ont partout le même aspect, un peu monotone, mais d'une charmante recherche d'élégance et de propreté.

Norkæping est la première ville manufacturière du royaume; un bateau à vapeur est établi entre cette cité et Stockholm; M. Daumont en usa, il su trouva bientôt dans la capitale de la Suède, dont l'aspect imposant excita en lui une juste admiration. Il en donne une description détaillée, que nous ne reproduirons point, parce que déjà il a été question de cette ville dans le voyage de Coxe et dans celui de Capell Brooke. Nous ne reproduirons ici que quelques traits de mœurs, et pour cela nous irons tout d'abord dans la province de la Dalécarlie, c'est-à-dire au cœur de la Suède, avec le voyageur, qui lui-même s'est aidé du voyage de Forsell, publié en 1830.

Le Dalécarlien réunit la franchise, la probité à

l'intelligence, à la gravité qui distingue l'homme indépendant; il est en général fortement constitué. Son front est élevé, son regard ouvert, et sa démarche ferme et assurée; ses réponses spirituelles contrastent avec son air rude. Content de ses propres droits, il n'envie jamais les priviléges d'autrui; il supporte plutôt l'insulte la plus vive que la froide moquerie. Le paysan est ordinairement le maître de la terre qu'il cultive, et quelque faible que soit cette propriété, elle suffit pour lui donner ce caractère ser et indépendant qui distingue toutes ses actions. A sa mort, son bien se partage entre ses enfans mâles; il en résulte souvent des lots si faibles, que le nouveau propriétaire, ne pouvant tirer son existence de l'agriculture, est obligé d'y ajouter quelque autre branche d'industrie; mais tel est son attachement pour le sol natal, qu'il n'en vendrait point la moindre partie. Le Dalécarlien tutoie tout le monde, et cependaut il n'y a pas en Suède de contrée où les autorités soient plus respectées. Lorsque le gouverneur de la province ou le juge de l'arrondissement est attendu dans quelque village pour y exercer ses fonctions, et que la nuit le surprend en chemin, les habitans s'empressent de venir au-devant de lui avec des torches de sapin pour éclairer la route. Cette marque d'empressement respectueux est offerte sans servilité et volontairement.

Le Dalécarlien montre beaucoup de présence d'esprit dans les circonstances graves et imprévues: habitué à lutter contre un climat dur et un sol ingrat, il apprend de bonne heure à bien combiner les ressources de son activité. Il fabrique lui-même les ustensiles de son ménage et œux de l'agriculture non-seulement pour son usage, mais pour les vendre, afin de suppléer par cette ressource à l'insuffisance des produits qu'il recueille d'un sol ingrat et stérile.

Le Dalécarlien est extrêmement frugal : le pain et le gruau forment la base de sa nourriture; trois ou quatre sardines et quelques pommes de terre sont pour lui un repas somptueux. L'eau-de-vie et le beurre ne se trouvent guère que dans les maisons riches. En Dalécarlie, comme dans tout le nord de la Suède, on mange un pain façonné en grandes galettes très minces passées au four; ce pain est fait d'avoine ou d'orge, et quelquefois de farine de pois; mais les habitans de ces communes pauvres sont souvent obligés d'y mêler une partie de farine d'écorce d'arbre ou de l'écorce moulue.

Le Dalécarlien observe encore l'ancienne hospitalité du Nord; il partage de bon cœur ses minces provisions avec l'étranger; mais il faut bien se garder de lui demander son nom avant qu'il ait pris son repas, ce serait manquer à la civilité; on prétend que cet usage s'est conservé du temps où les lois de l'hospitalité prescrivaient de protéger tout individu qu'on recevrait sous son toit, et, dans la crainte de reconnaître dans l'étranger une personne appartenant à une famille ennemie, on préférait ne pas lui demander son nom.

La couleur dominante des habits est le blanc ou le noir, et dans les grandes occasions, le bleu. Il y a dans certains cantons des costumes de femmes qui sont d'une grâce et d'une élégance extrêmes, à cause de leur coupe et des ornemens de toute espèce qui y sont prodigués. Les femmes attachent souvent un couteau à leur ceinture; à la mort de leur parens elles prennent le tablier jaune, et il est fort extraordinaire de retrouver ce signe de deuil des Chinois transporté dans la Dalécarlie. La coiffure des femmes est un bonnet plat et blanc qui ne couvre que la partie supérieure de la tête; il a quelque ressemblance avec celui des Hollandaises. Les jeunes filles portent des bonnets ouverts par derrière, et elles laissent flotter les belles tresses de leurs cheveux blonds; mais cette parure cesse dès qu'elles se marient.

En Suède, la police et la douane ont quelques traits de ressemblance, elles sont aussi rigides l'une que l'autre; la première exige des passe-ports, et la seconde visite avec minutie les effets des voyageurs. Du reste, la police a peu à faire pour les délits qui troublent la société, et les crimes qui y

portent l'effroi : tout cela est presque inconnu en Suède, et l'on peut parcourir le pays de jour et de nuit dans la plus parfaite sécurité.

La vie isolée que mènent beaucoup de Suédois les rend méditatifs et observateurs. On accuse les Suédois, en général, d'être envieux et rancuneux; mais cela tient au prix qu'ils attachent à leur petite propriété. Les Suédois sont très polis et très prévenans; toutefois, ils ont l'épine dorsale moins flexible que celle des Danois, des Allemands et des Italiens; leurs manières décèlent un peuple fier de ses souvenirs et indiquent des hommes pénétrés du sentiment de leur dignité. Le peuple est essentiellement bon et doux, sans manquer d'énergie.

Les femmes de la Suède sont renommées pour leurs attraits et les grâces de leur personne; rien n'égale, en effet, l'élégance naturelle de leur tournure, l'éclat de leur teint, la beauté de leur chevelure et l'expression de leur physionomie si douce et si animée tout à la fois; ce sont des modèles d'une admirable harmonie de formes gracieuses et sveltes; leur démarche est remplie d'aisance, et leur taille ravissante; il y a dans leur maintien de l'abandon et souvent de la dignité: en un mot, il est fort peu de pays, suivant M. Daumont, où les femmes soient aussi favorisées de la nature, et l'on dirait, ajoute-t-il, qu'elle s'est plu à répandre ses dons avec encore plus de profusion sur celles

d'une condition inférieure. Du reste, les dames se mettent avec beaucoup de goût, et à Stockholm elles suivent les modes parisiennes.

Terminons cette analyse nécessairement incomplète, par quelques traits empruntés au Voyage de M. Twining.

### TWINING.

(1834.)

M. Twining annonce dans son Voyage en Norwege et en Suède, publié en 1836, qu'il a eu pour objet de compléter, en ce qui concerne la Norwege, le beau travail de M. Daumont, dans lequel il est moins question de cette contrée que de la Suède propre.

M. Twining se rend d'abord à Copenhague, puis à Gothembourg, et franchit le Sund pour débarquer à Christiania, la seconde capitale de la Norwége. Il fait une description très détaillée de cette ville, peuplée de vingt-un mille habitans, et dont le port est spacieux. Il dit que la manière de voyager en Norwége est à peu près la même qu'en Suède.

En parlant des mœurs norwégiennes, M. Twining dit qu'elles sont encore aujourd'hui ce qu'elles étaient autrefois. Une coutume assez générale est de porter un couteau-poignard attaché à une ceinture en cuir. Les femmes n'ont ordinairement pour toute coiffure qu'une longue et belle chevelure.

tantôt réunie en deux tresses tombant par derrière, tantôt entièrement défaite et recouvrant les épaules de ses boucles épaisses.

De Christiania, M. Twining passe à Bergen, autre ville norwégienne située sur le golfe du même nom, avec des rues étroites, mais régulières et s'entrecoupant à angles droits. Les maisons en bois sont petites, mais d'un fort joli aspect; elles sont toutes peintes en blanc et entretenues avec une grande propreté; des ornemens sont prodigués avec goût aux portes, qui sont élevées de quelques gradins au-dessus de la rue, à la manière hollandaise. Auprès de chacune d'elles est un tonneau rempli d'eau, dans le but de prévenir les incendies ou d'en diminuer les dangers. L'aspect des environs de Bergen est pittoresque, mais il annonce leur peu de fertilité. Cette ville réunit vingt-deux mille habitans.

Après avoir visité Christiansund, notre voyageur arrive à Drontheim, capitale de la Norwége, et qui, avec une population de dix mille âmes, occupe au fond d'un golfe l'embouchure d'une large vallée arrosée par le Niedelf, rivière peu considérable, laquelle fait presque le tour de la ville avant de se jeter dans la mer. Les maisons couvrent la plus grande partie de la péninsule formée par cette rivière; le reste offre des prairies parsemées d'arbres et d'habitations. La rue principale est formée de

maisons fort belles, quoiqu'en bois. On y remarque surtout le palais du gouvernement, regardé comme le plus bel édifice qui ait été construit en Europe avec de semblables matériaux. Drontheim fait venir une grande partie de ses blés de l'étranger. A la fin d'août cette ville commence à faire usage des chândelles dans l'intérieur des maisons. Durant les jours les plus longs de l'été le soleil ne reste que quatre heures sous l'horizon; en hiver il ne se montre qu'environ deux heures, en partie à cause des montagnes voisines. Sous plusieurs rapports Drontheim a de la ressemblance avec Christiania.

M. Twining s'est beaucoup occupé des sites et des costumes de la Norwége; son ouvrage contient un grand nombre de vues et de portraits. Il revient de Norwége en Suède, dont à son tour il décrit la capitale; mais il ne lui restait que bien peu de chose à en dire après M. Daumont : aussi passerons-nous sous silence les détails qu'il présente à cet égard.

FIN DU QUARANTE-SIXIÈME ET DERNIER VOLUME.

## TABLE

#### DES

## MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

|                                                             | Pages.      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| VOYAGES EN EUROPE. — Voyages anciens et modernes.           | 1           |
| Généralités préliminaires.                                  | <i>1</i> 6. |
| Seizième siècle. — Montaigne. (1554.) Italie.               | 69          |
| Dix-septième siècle. — REGNARD. (1676.) Laponie.            | 72          |
| Dix-huitième siècle LABAT. (1705-1715.) Espagne.            | 76          |
| Anderson. (1730.) - Troil. (1772.) Islande.                 | 77          |
| JOHN MOORE. (1765.) France.                                 | 81          |
| Maupertuis. (1740.) Laponie.                                | 82          |
| LADY MONTAGUE. (1720-1760.) Turquie.                        | Ib.         |
| Choiseul-Gouffier. (1776.) Grèce.                           | 92          |
| Porter. (1768.) Turquie.                                    | 100         |
| D'Onsson. (1780.) <i>Ib</i> .                               | 121         |
| Townson. (1777.) Ib.                                        | 127         |
| Coxe. (1778.) Russie.                                       | 133         |
| Pallas. (1768-1773.) Ib.                                    | 154         |
| Swinburne, (1775-1776.) Espagne.                            | 161         |
| PEYRON. (1780.) Ib.                                         | 169         |
| Bourgoing. (1788.) <i>Ib</i> .                              | 172         |
| Fischer. (1797-1798.) <i>Ib</i> .                           | 179         |
| Murphy. (1798.) Portugal.                                   | 185         |
| Pilati. (1777-1779.) Hellande.                              | 190         |
| Riedsel. (1771.) Grèce.                                     | 195         |
| SAINT-SAUVEUR. (1781.) Ib.                                  | 198         |
| Pouqueville. (1798-1801.) Ib.                               | 206         |
| Dix-neuvième siècle MARCEL DE SERRES. (1809-1810.) Autriche | . 217       |
| VIALLA. (1810.) Monténégro.                                 | 240         |
| Mimaut. (1820.) Sardaigne.                                  | 255         |
| Albert-Montémont. (1821.) Italie.                           | <b>260</b>  |
| Ріснот. (1824.) Angleterre et Écosse.                       | 273         |
| DAUMONT. (1830.) Suède.                                     | 288         |
| Twining. (1834.) Norwége.                                   | 296         |

FIN DE LA TABLE.

. , · , . . <del>.</del> 

# TABLE GÉNÉRALE

ANALYTIQUE ET RAISONNÉE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES QUARANTE-SIX VOLUMES

DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE

DES VOYAGES.

Nota. Cette table a été rédigée par M. Louis de Maslatrie.

• •

# TABLE GÉNÉRALE.

## A

Abazes (habitans de l'Abazie, province de la Russie d'Asie). Leur pays, t. XLV, p. 438, 439. — Leurs mœurs, leur costume, 438, 441. — Belles femmes; vente d'enfans, 439. — Vente du père par le fils; éducation des enfans des princes; piraterie; respect pour les croix, 440. — Restes de la religion chrétienne, 441, 445. — Ignorance, 441. — Caractère, 442. — Traits généraux de mœurs et d'usages, 444 à 451. Voyez Caucase.

Abbassabad (village du Khorassan, Perse). Origine singulière, t. XXXV, p. 167 — Fort, caravenserail, 168. — Habitans mécontens de leur sort, 169.

Abermale (une des fles Gallapagos), découverte par Cowley, t. I, p. 355. —

Ses animaux, XVI, 59.

Abyssinie (grand pays de l'Afrique orientale). Voyage de Bruce, d'Arkééko à Gondar, t. XXIII, p. 193. – Arbres et plantes du pays, 197, 203 à 213, 216, 252, 374, 402. — Caractère, costume des Shihos, 198. — Animaux, 206, 209, 218, 241, 254, 260, 337, 467. — Mont Taranta, village Halai, naturels, 207 à 209. — Dixan, 211. — Péages donnés à ferme, 219. — Fleurs, 222, 237. — Ruines d'Axum, 233. — Tableau géographique des provinces, 322. — Le Begender, 326, 328. — Les Gafats, 331. — Usages du pays semblables à ceux de la Perse, 335 et suivantes. — Couronne élective dans la famille, 335, 341, 368. ---Sacre, couronne, occupations du roi, 336, 362. — Conseils, 338, 347. — Ministres divers, 298, 338, 350, 362, 463. Attributs et priviléges de la royauté, 338, 348, 351, 362, 463. — Adoration du roi, 342. — Origine du nom de Pretre Jean, 347. — Orne-

mens royaux, 348. — Princes difformes ne peuvent être rois, 349. — Pains d'Abyssinie, 351. — Récompenses, 353. — Supplices, 355. — Mariage du roi, 368. — État des héritiers du trône, 368. — Armée, étendards, 370. Extérieur et intérieur des églises, 375 et suivantes. — Moines, 377. — Division du temps , 80. — Province de Shoa, 392. — Première église catholique, 394. — Fertilité du Bah-Baha, 395. — Marchés sous les arbres, 399. — Charrues, 403. — Rivière d'Assar, 404. — Montagnes de la Lune, 416. — Sacala: miel, églises, 420, 422. — Sources du Nil, 424, 428. - Animaux de charge, 467. Voyez Agows, Damot, Dembéa, Gojam, Gondar, capitale, Gaanjook, Goutto, Hazortas, Kuarac, Lasta, Maitsha, Ras-el-Feel, Sire, Tacazze, Tigre, Woggora,

Abyssiniens. Costume de chefs, t. XXIII, p. 175, 179. — Ont le porcen horreur, 242. — Appellent les Européens les Francs, 293. — Usages semblables à ceux des Persans, 335. — Usages singuliers, 345. — Repas, 357, 361. — Mœurs et usages semblables à ceux d'Égypte, 358, 367, 380. — Mariage et ses suites, 367. — Circoncision, 378. — Blessures à la mort d'un parent, 379. — Vénération pour le Nil, 406, 424, 428, 451. — Vêtemens, 465. — Religion, travaux, ornemens des Kemmouts, 471, 472.

Actipulco (ville du Mexique). Voyez Passim, t. II, p. 206 à 227, et XLI, p. 412.

Acba (ville Felatah de l'Yarriba, Guinée), t. XXX, p. 115. — Jolies femmes; caractère, 118.

Achanti (royaume de la Guinée). Voyage dans le pays, t. XXVIII,

p. 380 et suivantes. — Sacrifices humains, 386. — Dounqua, 388. — Fon- p. 398. — Ses sources, 404. taine d'Eloquence, 394.—Riches costumes, 399. — Sacrifices de moutons ont remplacé les sacrifices humains, 401. — Description d'un sacrifice humain, 402. — Priviléges du roi, 406, 425, 429. — Mœurs, usages, 407, 425, 430. Tradition sur la création, 408. — Suicides; femmes du roi, 409, 429. — Tactique militaire; chants populaires; grandes fourmis, 410. -Gouvernement, 424. — Ordre de succession, 425. — Religion, épreuves, fêtes, 426. — Occasions des sacrifices humains; jugemens, 428. — Mariages; population; commerce, 430. — Musique, 432. Voyez Coumassie, capit.

Achmim (ville de la Haute-Egypte). Habitans; canal; couvent, t. XXIII,

p. 86.

Achreff ou Ushruff (ville du Mazandéran, Perse). Ruines du beau palais, t. XXXV, p. 339. Ancienne opulence, 340. — Belles ruines, XXXVII, 319.

Açóres (îles de l'océan Atlantique). Origine de leur nom, retrouvées et reconnues par les Portugais, qui y trouvent une statue montrant l'Amérique, t. I, p. 24. — Ont été découvertes par les Flamands, IX, 157. — Résidence du gouverneur, 160. - Fréquence des tremblemens de terre, climat salubre, 161. — Détails sur la découverte; volcans, XX, 436 et suiv. — Apparition et disparition de l'île Sabrina, XLI, 171 et XLII, 389. — Prohibition de l'esclavage, XLII, 384 🕳 Origine probable des fles, 385. Voyez Corvo, Fayal, Flores, Saint - George, Graciosa, Santa-Maria, Saint - Michel, Pico, Tercere.

Acouan (une des fles Aléoutiennes). Aspect, t. XIX, p. 282.

Adanson. Son Voyage en Sénégam-

bie, t. XXII, p. 60.

Adelaide (ile. Terre de Graham, océan Antarctique). Aspect imposant, t. XXI, p. 462.

Adèle (sie, Polynésie). Nommée par M. d'Urville, t. XVIII, p. 306.

Aden (ville de l'Yémen, Arabie). t. XXXI, p. 239.

Adderger (ville du Woggora, Abyssinie). Campagne, rivière, hyènes, t. XXIII, p. 259, 260.

Adige (rivière d'Italie), t. XLV

Adjimir ou Ajmers (ville du Rajpoutana, Hindoustan). Aspect: forteresse remarquable, t. XXXVI, p. 325. — Tombeau fameux, 326. — Célèbre temple des environs, 327, 328.

Adona (capitale du Tigré, Abyssinie). Ses montagnes, t. XXIII, p. 223. — Situation, 225 — Eglises, 226. — Manufactures, 227, 230. — Sol; ré-

colte; bétail, 227, 229.

Adriatique (golfe). Navigation dans ses eaux, t. XLIV, p. 329. — Ile Lissa, 330. — Ile Grossa, 331. — Golfes dangerenx, 331,332.— Ile Pola, 333.Rovigo, 333 — Côtes d'Istrie, 334. — Trieste, 335. — Venise, 336; XLVI, 267.

Affagay (ville du Bournou. Sou-

dan), t. XXVII, p. 139, 262.

Afghans (peuples du Caboul). Leur inimitié avec les Seiks, t. XXXVII, p. 56. — Esprit d'égalité, 64, 68. – Tribu de Momunds, 74, 76. —Tribu de Khyberis, 77. — Esprit de tolérance religieuse, 81. - Traitement des chevaux, 82. — Tribu de Ghilis, 83. — Caractère, 85, 94. — Langue, 94. — Origine juive, histoire, 106. - Tribu remarquable de Kaffirs, 109. - Montagnards huzaras, 116, 118 Afrique. Détails géographiques, tor-

me, étendue, t. XXII p. 1. — Points extrêmes, limites 2. — Déserts, 2,7.— Circumuavigations par les Phéniciens et les Carthaginois, 4. - Absence de mer particulière, caps, 5. - Fleures, grands lacs, iles, 6. — Montagnes, 7. — Découvertes des Portugais, 8 — Découvertes des Anglais, 18 à 22 d 38 à 45 — Découvertes des Français. 22. — Source de l'esclavage, XXV. **303**.

Aghadès (vallée des Tibbous dans le Bilma-Saliara). Arbres, animani féroces, t. XXVII, p. 83, 442.

Agows (peuple de l'Ahyssinie). t. XXIII, p. 330. — Leurs deurées de commerce, 399, 457, 459. — Leur miel, 401 .- Leurs sacrifices an Nil, 433, 451. — Etaient autrefois puis saus, 456. — Climat, température da pays, 457. — Tributs, 458, 459. -Vétemens, 458.

Agra (province de l'Hindoustas).

Voyage danale pays, t. XXXI, p. 70, XXXVI, 290. — Ville sainte de Bindabrund, 290. — Muttra, révérée des Hindous; respect pour les animaux, beaux édifices, 291. — Campague, 290, 296. — Villages, 292, 293, 297. Ruines, 293, 296. — Futthepour, 296. — Construction des pents, 298. Voy. Bannaron.

Agra (capitale de la province). Autrefois très opulente, maisons, bazar,

tombeaux, t. XXXI, p. 70

Agrigente (ville de la Sicile),

t. XLVI, p. 196.

Aigle (île de l'). Côtes de la Nouvelle-Galle du sud, découverte par Cook, t. VI, p. 347.

Ailu (groupe des iles Radack, Polynésie), découvertes par Kotzebue,

t, XVII, p. 206.

Airick (ile: groupe Kawen, iles Radack, Polynésie). Découverte par Kotzebue, t. XVII, p. 191. — Vivite à la reine. Pantomimes, 192.

Akootan (ile des Aléoutiennes). Ses

hautes montagues, t. XI, p. 44.

Alabama (un des Etats-Unis). Reçoit les Indiens Creeks, t. XXXIX, p. 343. - Jeux des Indiens, 348. - Montgomery, 356. — Mobile: sa baie, 358, voyez Creeks.

*Albonie* (province de la Turquie d'Asie). Voyage dans le pays, mœurs et usages, climat, t XLVI, p. 209.

Albany (ville du New-York, Etats-Unis). Siège du gouvernement; prospérité, canal Erié, t. XXXIX, p. 39. - Législature, séances de l'assemblée législative, sociétés, 126. — Séance du Sénat, 127. -- Rage électorale, 128 et suiv. — Capal Erié, XLI, 267.

Albatros (ou mouton du Cap), Description de cet oiseau, de ses mœurs, t. XV, p. 332; XXI, 235 et suiv.

Albert-Montémont. Description de l'Italie et de ses principales villes; mœurs et coutumes des babitans. Italiennes, leurs conditions ou deszinée, t. XLVI, p. 250 à 272.

*Albinos*, de la Sénégambie, t. XXV, p. 321. — Eléphans et singes albi- vince de la Turquie d'Asie). Voyaga mos, XXXIV, 160, 174, 281. — Singes blancs de Célèbes, XLIII, lxxii).

Atbion (Nouvelle-. Amérique septen-

trionale), découverte par Drake, t. I. p. 151. — Aspect du pays, cape diverw, X, 337. — Exploration de la côte, ses aspects, XIV, 141, 145, 147, 161, 170, 181, 261, 227. - Pointe des rockers, 149. — Pointe et baie Saint-Georges, 151. — Cap Oxford, 153. -- Figure, formes, vetemens, pirogues, armes, outils des vaturels, 154, 165, 184, 201, 207, 218 et suiv. 231, 233. — Le cap Blanc, 158 : cap Perpetua, 159; cap Oxford, 160.— Pointe Granville, île de la Destruction, 164.— Montagne remarquable, 167.— Exploration du détroit de Fuca, 169 et suiv. - Pointe New-Dungeness, 180, 184. — Mont Baker, 180.—Remarques sur la côte, 181. — Description du havre de la Découverte, de ses habitans et du pays adjacent, 189 et suiv., 211 et suiv. - Port de Townshend, 198. — Pointe Marrow, anse des Chênes, 199. — Pointe du Manvais-Temps, 200. — Pointe des Noisetiers, absence d'habitans, 203. — Canal de Hood, 210. — Sol, 212. 216. — Productions minéralogiques, 212. — Productions végétales, 213. - Quadrupèdes, 214, 235. - Oiseaux, 215. – Poissous, reptiles, 216. — Règlemens publics, économie domestique, 220. — Conjecture sur l'apparence de dépopulation, 221. Manière de disposer les morts, observations, conjectures à ce sujet, 222 à **226. — Fables débitées sur la barbarie** des insulaires, 237. — Voy. port de la Dicouverso, port Gray, rivière Colombia, port de la Trinité

ALBUQUERQUE (Alphonse). Son premier voyage dans l'Inde, t. I, p. 81. — Bat le zamorin de Calicut, 84 et suiv. — Son nouveau voyage 93. — Mis aux fers par Almeyde, il reprend bientôt sa dignité de viceroi, 102.—S'empare de Calicut, 103; de Goa, 104.—Ses lieutenans déconvreut les Molucques, 105. — Il meurt. Décadence de la puissance des Portu-

gais dans l'Inde, 106.

Al-Djezyreh on Mésopotamie (prodans le pays, t. XXXII, p. 462 et suiv. — Bir, 465. — Orfah: danses, mosquées et leurs oiseaux, intérieurs de maisons, bazars, 466 à 468. — Moussel : cafés, bains, figure des naturels, costumes et ornemens, 480 à 482.

Atentejo (province de Portugal),

t. XLVI, p. 187.

Alécutiennes (îles. Mer. de Behring). Navigation dans leurs eaux, t. XI, p. 39 et suiv.; XIX, 280. —... Ile de Coagalga, 282. Voy. Akootan, Oonella, Oonotashka, Conemak.

Acep (ville de Syrie, Turquie d'Asie). Portefaix, t. XXXII, p. 41.

Mosquée, cafés, 460.

ALEXANDRE. Souvenirs divers de ce prince dans l'Asie - Supérieure, t. XXXVII, p. 36, 155, 168, 343, 344, 378, 383, 412, 415, 419, 455.

Alexandre I<sup>r</sup> (archipel de la Polynésie), découvert par Bellinghausen. Sauvages habitaus, t. XXI, p. 441.

Alexandre Ier (île de l'océan Glacial antarctique), découverte par Bel-

linghausen, t. XXI, p. 446.

Alexandrie (ville d'Egypte). Aspect séduisant, intérieur, t. XXII, p. 217, 428.—Ruines, 218, 429.—Commerce, fortificatious, 220.—Importante sous les Ptolémées; sa situation, 427.— Citernes, climat, 429.— Aspect, t. XXIII, p. 55.— Ses ports. Sa foudation, 56.— Campagne stérile, 57. — Antiquités, 58.— Fortifications, 60.— Belle rue, population, 61.

Alexandrina (lac de la Nouvelle-Hollande), découvert et nommé par Sturt, t. XLIII, p. 334, 366. — Communication du lac avec la mer, 335, 336, 340, 373. — Oiseaux de ses bords, 345. — Se comblera avec le temps, 345 — Ne communique point avec le golfe Saint-Vincent, 368 — Massacre du capitaine Barcker par les

naturels, 374 à 378.

Alger. Son aspect, ses fortifications, t. XXII, p. 181, 210. — Intérieur, campagne, 182, 210. — Arts, bains chauds, 188. — Jardins, 196. — Ci-

metières, 212.

Aigerie (col. franç. de l'Af. sept.). Productions, t. XXII, p. 183, 189, 196, 203, 209. — Oran, 182. — Arzew, 183. — Ancienne magnificence de Sherbell, 184. — Ruines antiques de Constantine, 185. — Salubrité du climat, culture, 195. — Fertilité du sol, 197. — Mines, 197. — Animaux, 198, 200. — Manufactures, 203. —

Denrées, 203. — Rivières, provinces, 209. — Habitans divers, 213. — Bone, XXIII, 26. — Voy. Arabes, Kabiles, Maures.

Algeriens. Mours, parure des femmes, religion, t. XXII, p. 187.

— Education, arts, 188. — Costume, 211. — Mariages, 212.

Algi (ville du Kiama, Soudan), brûlée par le moyen de pigeons,

t. XXVIII, p. 152.

Ali-Allahis (secte de Persans). Croyance, coutumes, t. XXXV, p. 123. et suiv.

Alicante, ville d'Espagne, t. XLVI.

**p.** 177.

Alie (la Nymphe), île de l'Austrilie, découverte par Bougainville, t. IV, 322.

Alighi, ville des Tibbous du Bilma.

Sahara, t. XXVII, p. 71.

Attahabad (province de l'Hindoustan). Voyage dans le pays, t. XXXVI. p. 129. — Nombre des mahométans, 133. — Ville de Seidpour, 139. — Avenues, 140. — Chunar, 156 à 158. — Mirsapour, 159. — Campagne, 167, 176. — Paysans armés, 168. — Champ de tombes, 169. — Caravanserais, 171. — Villages, 174. — Cawnpour, 174. Voy. Béaris, Futtehpour, Ghazeipour.

Allahabad (capitale de la province). Favorable situation, t. XXXVI, p. 163. — Tribunal, 164. — Fête de Re-

mayuna, 165.

ALLARD, général français au service de Runjeet-Sing, sa voiture à Lahore, y accueille Burnes, t. XXXVII, p. 14, 26. — Son jardin, 433.

Allemands. Caractère des hommes et des femmes, t. XLVI, p. 230 et suiv.

ALMEYDE. Son voyage et ses exploits aux Indes, t. I, p. 91 et suiv. — Son fils découvre l'île de Ceylan, 92 — S'empare de Daboul, 100.

Almorah (capitale du Kemaoun, Hindoustan). Climat insalubre, t. XXXVI, p. 211. — Route, rue, maisons de indigènes, 283. — Propreté de la ville, aspect de l'Himalaya, p. 234.

Alore (ville et antique royaume de Sindhy. Hind.). Ses ruines, son histoire, t. XXXVII, p. 376 et suiv.

Alouarn (fles Saint-. Australie', nommées par d'Entrecasteaux, t. XV, p. 89.

Alpes. Dophrines ou Scandinaves, t. XLV, p. 7, 93. — Bavaroises, 359, 360. — Tyroliennes, 362 à 402. — Costume de paysans, 383. — Le mont Brenner, 385.— Aspect du pays, 385 et suiv. — Villages, 388, 391 et suiv. — Le grand Glochner, 391, 392. - Célèbre passage de l'Ortler-Spitz, 402. — Le Mont-Blanc, XLVI, 16, 31, 44. — Massif alpique et ses groupes, 21, 24, 27. — Origine et signification du nom, 27. — Alpes Dinariques, 28. — Maritimes, 29, 36, 43. — Cottiennes, 29, 36, 43. — Grecques, 30, 36, 43. — Pennines, 3), 36, 44. — Helvétiques ou lépontiennes, 31, 37, 44. Rhétiennes, 32, 37, 44. — Noriques, 32, 37, 44. — Carniques, 33, 37, 44. — Juliennes, 33, 38, 44. — Région des glaciers, des avalanches, 34. — Vallées, 35. — Défilés, 35. — Hauteur des faites, 36. — Alpes Bastarniques, 39. — Dophrines ou Scandinaves, 44. — Hauteur des principaux points, 43. Hauteur des principaux points des Alpes Bernoises, 44.

Alquemi (pays dépendant de l'Yarriba, Guinée). Belle campagne, t. XXX, p. 42. — Larro: fétiche du lieu; costume du chef, figure des naturels; progrès da pays, 43 à 46. — Jenna, 47 à 58. — Environs, costume du chef, 47. — Barbares usages à la mort des chefs, 49 54 et suiv. — Dépopulation, 50. — Industrie, nourriture des naturels, usages divers, 52. — Femmes dévouées à la mort, 54 et suiv. — Tambours artistement ciselés, 58.

Aisten (île de la Norwège). Résidence épiscopale, t. XLV, p. 128. — Les sept fameuses montagnes, 130.

Alten (golfe, district, rivière, ville du Finmark, Norwege), t. XLV, p. 262 à 265. — Animaux, 270. — Fête à la réaparition du soleil, 274. — La rivière, 298.

Altorn on Altoun-Koupry (ville du Kourdistan, Tur. d'Asie), t. XXXII, p. 484.

Amakosæ (tribu cafre). Dialecte, t. XXIX, p. 118, 126. — Contrée, 125,

Amapondas (tribu cafre), t. XXIX,

A marapoura ou Anamapoura (capitale den Birman), t. XXXIV, p. 454, 458.-Fondation, situation, palais, maisons

sur pilotis, fort, population, pouvoir de l'empereur, 474; ses gardes, son costume, 476. — Feux d'artifices, 477.

, Amargura (île de l'archipel des Amis, Polynésie), découverte par Maurelle, sa stérilité, t. XIII, p. 138, 237.

Amattafoa (lle de l'archipel des Amis, Polynésie). t. VIII, p. 320 et suiv.

Amatymbæ ou Tambookies (tribu czfre). Ruce. Dialecte, t. XXIX, p 117, 118.—Son territoire. Ne forme pas un peuple, 126.

Amazizi (rivière et tribu du sud de

l'Afrique), t. XXIX, p. 139.

Amazones (fleuve des) ou Maragnon (Amérique méridionale). Origine de son nom, t. XXXVIII, p. 62. — Ses affluens, 63. — Son cours, 64, 68. - Rapidité du courant, profondeur, 64. — Phénomène du *Prororoca*, poissons, 65. — Crocodiles, 66. — Magnifique aspect, XLII, 11. — Radeaux, 12. -- Descente du fleuve, 34 à 74. -Ganots, 34, 63. — Mosquites, 37. — Confluens, 40, 61, 67, 69. — Les Urubus(vautours), 54.— Les Amazones, 56.—Alligators, énormes serpens, 58. — Villes, 60, 61, 66, 67, 68. — Villages, 63, 69. — Plantations, 66. – Le Delta, 68. — Détails sur sa source et son premier nom, 77. — Cours, largeur de l'embouchure, 396.

Amboine (fle des Moluques, Malaisie). Comptoirs de son ressort, t. IV, p. 379. — Armée , 380. — Culture exclusive du girofle, 384. -Malignité du climat, tremblemens de terre, 387. — Description générale : l'ile a peu d'attrait, XV, 72. — Caractère des naturels, 72, 73. — Politique de la compagnie hollandaise, 73, 74. — Mœurs des naturels, 73. - Epices, 74. - Décadence de la compagnie, 75. — Population, Chinois seuls étraugers admis, leurs obligations, leur commerce, 77, 78. -Religious, 78. — Exportation des clous de girofle, introduction de la muscade, tremblemens de terre, 81. - Habitations, nourriture du peuple, cacao, café, gisement de l'île, 82. —

Religion , XLIII, xxiij. Amhrym (île des Nouvelles-Hébrides, Australie), découverte par Cook,

t. VIII, p. 329. — Naturels, 330 et suiv. — Son volcan, 348. — Sa cir-

conférence , 424.

Autrique. Etait en relation avec la Scandinavie, quatre siècles avant celui de Colomb, t. I, p. 10. — Généralités sur le pays, XXXVIII, 1. - Limite borésle, 3. - Superficie, 4. - Montagnes, 5. — Rivières, golfes, 6. — Mers intérieures, détroits, 8. — Caps, 9. — Presque fles, 10. — Lacs, 11. — Savanes, llanos, 12 — Déserts, 13. - Climat, 14. - Tremblemens de terre, volcans, 15 - Productions, 16. — Animaux, 17. — Mulåtres; figure, formes des indigènes, 18. — Variété de couleur, origine, 19. — Langues, 20. — Tableau statistique des Américains sous le rapport de leur idiome, 22. – Religions, 23. – Gouvernemens, 25. — Constitutions, 28. —Comparaison de ses plaines avec les steppes, déserts, etc. 372, et suiv. --Population , 388 , 390. --- Rapport de la superficie des différens États et de leur population, 393. — Projets de section de l'isthme, 406. — Influences de l'esprit démocratique, XXXIX, 204. — Traces du déluge, 206.

Andrique méridionale. Llanos, pampas (plaines), t. XXXVIII, p. 12, 69, 408. — Gouvernemens, 25. — Confine, 51. - Superficie, 52. - Montagnes, 52, 406. — Climat, 55. — Productions, 57. — Animaux, 59. — Fleaves, 61. — Habitans, religions, population, 70. — Voyage chez les Îndiens à l'ouest des Guianes, XLI, 173. (Voy. Guiane anglaise) - Ses Panpas et leurs babitans, voy. ce nom. — Manière de tuer les bestiaux,

401, et suiv.

Amérique russe. Exploration de la côte, par Cook, noms donnés à différens lieux, détails sur les naturels, t. X, p. 426 à 452. — Reconnaissance de l'entrée du Prince-Guillaume. (Vey. ee nom.) - Mours et usages des naturels, 439 à 452; et XI, 1 à 18. — Suite de l'exploration de la côte, 18. --- Rivière ou entrée de Cook, 23. (Voy. oe nom.) - Exploration de la câte euest, noms donnés à plusieurs lieux, 47 et suiv. — Baie de Bristol, 48 et suiv. — Remarquable cap du Princede-Galles, 53. Entrée de Norton, 96. - Naturels ressemblant aux Esquimaux et aux Groënlandais, 124. — Marées, 125 — Arbres, sol des montagnes, nombre d'indigènes de la côte

sud, XIII, 304. — Navigation le long de la côte, 335 et suiv. 345 et suiv.; XVII, 81 à 105; XIX, 251 à 284, 439 et suiv. — Description du port et des naturels de Clarence, 449, 451. – Voy. Chamisso, Elson, Esquimauz de l'ouest, cap du Prince-de-Galles, Grantley, Hope, Kotzebue, Mulgrave, Norton, Portlock, régions arctiques, St-Elie, Saritsoheff, Sitka, Tschatsky.

Amérique septentrionale. Savanes, t. XXXVIII, p. 12. — Gouvernement, 25, 51. — Gisement, 29. — Bornes, superficie, 29, 30. — Golfes, 31. — Détroits, 33. — Système des montagnes, 34. — Hauteur des principales, 3<sup>5</sup>. - Bassins, fleuves et leurs cours, 36 et suiv. — Climat, productions, 48. - Animaux, 49. - Religious, langues, 50. - Variabilité du climat, XXXIX, 24. — Diverses influences de l'esprit démocratique, 204 et suiv. Traces du déluge, 206. - Tentatives faites pour trouver un passage au nord. Etat de nos connaissances a cet égard, XL, xj, xxvj, xxxj. — Voyages de Franklin sur les côtes de la mer Polaire , 477, 489. — Rivière de Cuvre, 481, 487.

Amhara, (Prov. de l'Abyssinie). Etendue, sol, habitans, t. XXIII,

p. 328.

Ammersy, Sou ambassade à Péking, t. XXXIII, p. 351. — Différends sur le cérémonial, 352, 355, 362, 365, 367, 371. — L'Empereur fait congédier l'ambassade, 376. — Séjourne à Nanking , 396. — A Canton, 422. Amid-Ámid ou-montagnes de la Luc

(Abyssinie), t. XXIII, p. 415, 416. Amirauté (ties de l'). Partie de l'archipel de la Nouvelle-Bretage, de convertes par Carteret, tom. III. p. 158, 162. — Pirogue de cinquante pieds, et d'un seul arbre, 160. -Description des habitans et de leurs armes, 161. — Voy. Négros, Vadola,

Amis (tles des) ou Tonga-Tabou (archipel de la Polynésie). Pourquoi ainsi nommé par Cook, démils sur s découverte, t. VIII, p. 73, 325. Comparaison des îles et des habitans avec ceux de l'archipel de la Sociele et ceux de Taïti, 75 et suiv.—Productions, habitations, animaux, dones tiques, poissons, filets, pirogues,

outils, 83 et suiv. — Naturels, leurs vêtemeus, ornemens, amusemens, instrument de musique, manière de saluer, caractère, 86 et suiv. — Coutumes singulières : mutilation du petit doigt, 90. — Gouvernement, 93. — Aisance acquise par le travail, 94. — Religion, langue, 95. — Population, dialecte, moral, etc., des habitans, 327. - Cook reçoit à bord le roi de ces iles, IX, 340. — Disposition des insulaires au vol, 342. — Leur opinion supertitieuse sur l'île Toofoa, 348. — Respect pour les chefs, 381, 389. ---Plante et liqueur kava, 445. — Cuisson des porcs, 448, 450. — Punition de l'infidélité des femmes, X, 32. — Articles les plus propres aux échanges avec les naturels, 39. - Nombre et nom des iles, 41, 42. — Voyages de long cours des naturels, 50. — Leurs formes, teint, maladies, physionomie, 53 et suiv. — Douceur de mœurs, 58. - Penchant au vol, 59. - Cirevelure, 61. — Tatouage, circoncision, vētemens, ornemens, 62,63. — Propreté, 64, 65. — Occupations des femmes, étoffes, 66. — Occupations des hommes, agriculture très cultivée, 67 et suiv. — Constructions des maisons, 70. — Meubles, 71. — Outils, 72. - Instrumens de musique, armes, 74. - Nourriture, cuisine, repas, réunions, 76 et suiv. — Mariages, polygamie permise aux chefs, 79. — Cérémonies funèbres, blessures en signe de deuil, 80 et suiv. — Croyances religienses, Etre suprême, immortalité de l'ame, 83. — Gouvernement ressemblant à celui de la féodalité, 85, 86, 93. — Hommages rendus au roi, 87 et suiv. - Bon ordre des assemblées, 88. — Quelques priviléges du roi, 89. et suiv. — Officier de police, 92. — Remarques sur la langue, 95, 224. — Sacrifices humaius, 130. — La connaissance des Européens a-t-elle été heureuse pour les insulaires? 208. -Mœurs semblables à celles des insulaires des îles Sandwich et de la Société, 331.— Comment la même nation s'est répandue sur toute la mer Pacifique, 333. — Sol des fles, XIII, 148. — Les naturels se coupent les deux phalanges du petit doigt, 149. — Conjectures sur le gouvernement et l'ordre de succession au trône, XV,

173, 178. — Police, dispositions des indigènes au vol, 177. — Priviléges des chefs, mutilations en signe de devil, voyages de long cours, 179.— Naturels peu belliqueux, 181. — Voy, tles Anamocka, Amargura, Amattafoa, Boscawen, Cocos, Espérance; Feeje, Hamoa, Hapaes, groupe, Honevy, Horn, Kao, Kava, Kotoo, Keppel, Middelbourg, Oghao, Tonga - Tabou, Toofoa, Trattres, Vavae.

Amman (ville de Syrie, Turquie d'Asie) Ses ruines, t. XXXII, p. 415, 417.

Amol (ville du Mazandéran, Perse). Antiquités intéressantes; population,

t. XXXV, p. 359.

Amretsir ou Umrtstir (ville du Penjab, Hindoustan). Grand canal; cérémonies du culte seik, t. XXXVII, p. 453. — Costume et caractère des Acalis, 454. — Sel pour les vaches sacrées, 455.

Amroah (ville du Robilcand, Hindoustan). Mosquées, jardins, cannes à sucre, t. XXXVI, p. 255.

Amsterdam (fle, mer des Indes), t.XV,

p. 14.

Amsterdam (fle de l'archipel des Amis). Voy. Tonga-Tabou.

Amsterdam (Nouvelle-, ville de la Guinne Hollandaise), t. XLI, p. 229.

Anachorètes (fle, Australie), découverte par Bougainville, t. IV, p 319.

An-Am. Voy. Cochinchine.
Ansmapoura. Voy. Amarapoura.

Anambas (archipel de la mer de la Chine), reconnu par Bougainville fils, t. XVIII, p. 408.

Anamocka ou Rotterdam (fle de l'archipel des Amis, Polynésie), découverte par Tasman, t. 1, p. 348. — Beauté du pays; hospitalité, costumes, maisons des naturels, t. VIII, p. 316, 318, 324. — Sol; étang intérieur, 323. — Productions, 325. — Habitans lépreux, 326. — Naturels, pirogues, disposition au vol, IX, 837 et suiv. — Aspect, sol, productions, 344. — Aspect des îles du Nord, 347. — Deuils sanglans, XIII, p. 321. — Prostitution, 426.

Anay (ville des Tibbous, Sahara), t. XXVII, p. 68.

Anchedives (tles, côte de l'Hindonstan, ouest). Signification du nom, t. I, p. 59.

Andalousie (province d'Espagne).

Voyage dans l'intérieur, t. XLVI, p. 177 et suiv. — Cordoue, patrie de Sénèque et de Lucain, 177. — Séville, Cadix, 178.

Andanam (fles du golfe du Bengale). Structure, sol, t. XXXIV, p. 2. — Ile

Narcondam, 4.

Anderson (île, mer de Bebring), nommée par Cook, t. XI, p. 50.

Anderson. Ses voyages en Europe, t. XLVI, p. 77.

Andes ou Cordilière, ou Cordilière des Andes (montagnes de l'Amérique méridionale). Origine du nom. — Maxima des lignes de faite, t. XXXVIII, p. 5. — Volcans, neiges éternelles, vallees, 53. — Hapteur des principaux sommets, 54. — Productions, régions des plantes, 57. — Régions des animaux, 59. — Relation de la découverte de la mer du Sud, du haut des monts, par Vasco Nugnez, 248. — Sources pour les deux versans, XLI, 281 — Voyage dans les montagnes (au Péron), 342. — Sol , 343, 350. — Productions, 343, 353. —Ravines, 344, 361. —Postes, 344 — Eaux thermales, 345 — Gorges, 346, 356, 358. — Animaux, 346, 355, — Rochers, 347, 356, 365.— Belles vues, 347. — Filons de cuivre, 349. — Torrens, 355, 360. — Porphyre, 356. — Huttes pour les voyageurs, 361, 363, 365, 367. — Ouragans, 362. — La Cambre (chaîne supérieure), 365, 367. — Ville nouvelle, 368. — Passage de la chaine, XLII, 4 à 34. — Villages, 5, 15, 18, 31. — Ancienne danse indienne, 6. - Passes remarquables, 7, 13, 17, 21, 23, 29. — Vallées, 8. — Productious, 8, 13. — Sommets des monts, 9, 13 — Seconde Cordilière; sources; magnifique aspect du Maragnon, 11. --Ours, 16. — Plumes de condors; singuliers chiens de bergers, 19. — La Mon'agna (district des bois), 20. — Prudence et agilité des mules, 21. -Abeilles et cire noires, 22. — La Ventana, 23. — Rivières, 23, 24. — Clôtures, 24. — Sarbacaue des Indiens à lancer la flèche, 25. — Cascade, torrent formidable, 30. — Indiens peints, 32. — Considérations générales, 74. — Les trois branches des Andes dans la Colombie. Leur division sous le rapport de la température. Aspect, climat, 393. — Saisons,

vents, 394. — Routes; plateaux, 397. — Régions des mines diverses, 397 et suiv. — Plaines du bas, 398. — Les bravos, 401, 402.

ANDRÉOSSI fait la reconnaissance de l'aucien lit du Nil, tome XXII,

p. 452.

Andrinople (ville de la Roumélie, Turquie d'Europe), t.XLIV, p. 257.

— Belle campagne, XLVI, 86. — Jardiniers, bergers vivant comme ceux de l'antiquité. Marche des troupes de vant le grand seigneur, 87. — Harems, 88.

Angala (ville du Bournou, Soudau), cour d'une princesse, t XXVII, p 239.

Ange-Kloof (vallée de la colonie du cap de Bonne-Espérance), t. XXIV, p. 104 et suiv.

Anglais. Leur caractère comparé à celui îdes Écossais et des Irlandais, t. XLVI, p. 273 à 280. — Leur Égoïsme, 274, 280, 283.

Augleterre. Impression que produit ce pays, comparé à celle qu'éprouvele voyageur en France, t. XLVI, p. 279

- Londres, 280 à 283.

Angornos (ville du Bournou, Soudan), t XXVII, p. 122.— Population, commerce, 127.—Denrées; habitans, 128. — Belles négresses, 177.

Anhinga. Oiseau à cou de serpent,

t. XXIV, p 275.

Annatom (ile des Nouvelles-Hébrides, Australie). Découverte par Cook. Naturels anthropophages, productions, etc., t. VIII, p. 377 et suiv.—Son aspect, XVIII, 303.

Anson Ses iniques expéditions contre les Espagnols du Pérou et de Philippines, t. II, p. 74 à 354.—Après avoir essuyé plusieurs tempétes, arrive à l'île Juan-Fernandez, 132. S'empare de divers vaisseaux espagnols, 156, 170, 173. - Pille et brûle Païta dans le Péron, 179 -Est obligé d'abandonner successitement presque tout le butin, 221, 236 — Risque d'être abandonné i Tinian, 259, 272. — Relache à Mr. lao, en Chine, 291. — Obtient fort difficilement l'autorisation du victroi de Canton de se ravitailler, pour quoi? 296, 308. — Combat et prend un galion espagnol, 312. — Relation de l'audience qu'il obtient du vice-roi de Canton, 339.

Antequerre (ville d'Esp.). t. XLVI, p. 169.

Antigoa (fle des petites Antilles). Maisons, rues de la capitale, t. XLI, p. 275.

Antilles (archipel de l'Amérique septeutrionale). Singulière propriété d'un poison, t. XXXVIII, p. 147.

— Population des îles, 390, 409, 410. — Singulier caractère des habitans, XLII, 461.

Antilles (grandes). Découvertes par Colomb, t. XXXVIII, p. 100, 238. Voy. Cuba, Hatti, la Jamarque, Porto-Rico, Tortue.

Antilles (petites). Découvertes par Colomb, t. XXXVIII, p. 164, 239, 241. Voy. Antigoa, la Barbade, la Dominique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, la Martinique, les Saintes.

Antioche (ville de Syrie, Turquie d'Asie), t. XXIII, p. 45. — Maisons, rues, bazars, mosquées, grotte de la Fécendité, gouvernement, divertissements, XXXII, 458.

Antiparos (ile de l'Archipel). Grotte

fameuse, t. XLVI, p. 96.

Acrourou. Jeune Taitien, emmené par Bougainville, sur sa demande, t. IV, p. 231 — Son séjour à Paris, 250. — Meurt à Madagascar, 231, 251, 402.—Est le sujet d'une épisode des Jardins de Delille, 251. — Avait des notions d'astronomie, 258.

Aoudh ou Oude (province de l'Hindoustau). Voyage dans le pays, tom. XXXVI, p. 176 à 205. — Villages, 177, 197, 200, 204, 205. — Campagne, 179, 199, 200, 202. — Gazetier, 180. — Audience du Nawad, sa couronne, ses œuvres scientifiques, 187 et suiv. — Usage singulier, 191. — Anarchie de l'Etat, 193, 202. — Fort Meiagunge, 197. — Belgaram, 198. — Fertilité du sol, 199. — Courriers, poste, 201. — Vieille forteresse de Suwmunuggur, 203. Voy. Lucknow capitale.

Apse (the des Nouvelles-Hébrides), Australie, t. VIII, p. 339, 424.

Apenains (montagnes d'Italie), t. XLVI, p. 34. — Hauteur des principaux points, 44.

Apoun, Voy. Pacon.

Arabes. Extension de leurs établissemens sur la mer Rouge; avaient, au 1xº siècle, un cadi à Canton, t. I,

p. 9. — Aiment les cheveux longs, parfument leurs habits; costume, figure de femmes, XXIII, 148. — Leur race, XXXI, 19. — Effets du samiel, précautions, 326.—Noblesse, éducation, 327. — Réunions, caractère, 329. — De la virginité, 331. — Propreté, office des barbiers, hospitalité, saluts, appartemens, 332, 333. —Taille, repas, visites, maisons, rareté des maladies, 334. — Usages, jeux dans les cafés, XXXII, 26. — Méprisent les Turcs, 43. — Leurs pélerinages à La Mecque. Voy. La Mecque. — Pélerinages des anciens idolåtres, 226. — Délicatesse de l'odorat, 231. — Superstition des matelots, 365. — Coutumes de quelques tribus, 379. — Voyage parmi les tribus, à l'est de la Syrie, 385. — Figure, formes, XXXV, 15. — Peuvent remplacer l'eau par le sable pour leurs ablutions, XXXVII, 247.

Arabes-Bédouins. Leurs huttes dans l'Arabie, t. XXXII, p. 13. — Leurs provisions de voyage, 36. — Elèvent les enfans des chérifs, 173, 175. — Condition des enfans du chef régnant, 175, 176. — Délicatesse de l'odorat, 234. — Leur costume; forment une race à part, 314. — Méprisent les artisans, 319. — Leur race s'est conservée dans le Nedjed, 383. — Voyage parmi les tribus de l'est de la Palestine, 385. — Campemens, 390, 419 et suiv. — Vols, 393. — Récits de veillées, 409, 411, 426. —, Tentes, 419. — Souhaits à la per-

t. XXII, p. 201. — Musique, 202. — Divertissemens, mariages, 204. — Leurs formes, XXVII, 21. — Caractère, 22, 26. — Vêtemens, passion pour les récits, 23. — Hospitalité, 24. 27. — Lécheté punie, 25.

24, 27. — Lächeté punie, 25.

Arabes de l'Egypte. Description des quatre classes, t. XXII, p. 245.

Arabes du Maroc. Leur vie nomade, t. XXII, 91, 162.— Costume, figure, tributs, 192 à 94. — Sont opprimés; leur agriculture, 95. — Chiens de garde 96.

Arabes wachabites. Ne vénèrent

point Mahomet, XXXII, 291.

Arabie. Etat du sol, climat, t. XXXI, p. 325. — Vents et leurs effets, 326.

—Habitans juis, 327.—Bel arbuste; son utilité pour les semmes, 343. — Historique des voyages effectués dans le pays, XXXII, 1 et suiv. Voy. Oman.

Arabie Déserte, Voy, Nedjed, Arabie Heureuse, Voy, Yémen, Arabie Pétrée, Voy, Hedjaz,

Arad (ville de la Hongrie, empire

d'Autriche), t. XLIV, p. 119.

Aragen (province d'Espagne). Campagne, Saragosse, t. XLVI, p. 174.

Aranjuez (résidence royale. Espa-

gne), t. XLVI, p. 176.

Ararat (mont d'Arménie), t. XXXI.

p. 205.

Araucanos (tribu du Chili). Naturels sont hardis, agiles, féroces; leur aspect; part des femmes dans les combats, t. XVIII, p. 132 et suiv. — N'ont pas de villes, sont polygames, t. XX, p. 82.

Arboga (ville de la Westmanie,

Suède), t. XLV, p. 15, 29.

Arc (tle de l'). Archipel Dangereux, Polynésie. Nommée et décrite par Cook, t. V, p. 89 et suiv. — Avait été découverte par Bougainville, XIX, 177. — Laideur des naturels, 189. — Étaient cannibales, 191. — Polygamie, état des femmes, 192. — Conversion au christianisme, 195. — In-

dustrie, population, 196.

Archipel (mer entre la Turq. d'Eur., la Grèce et la Turquie d'Asie), Beauté du climat et de la mer, t. XLIV, p. 282, 289. — Mytilène, 282. — İstrate, Ipsara, Chio, 284. - Smyrne, 285. — Bain de Dourlach, 288. lles diverses, 289. — Aspect des montagnes de Morée, 290. — L'Argentière, XLVI, 93. — Cythère, 93, 205. — Siphante, Milo, Nio, 94. — Caliste et ses deux démembremens, Santorin et Aproinsi, Naxia, Tina, 95. — Délos, Paros, marbres d'Arundel, fameuse grotte d'Antiparos, 96. — Scyros, 97. — Lemnos, Lesbos, Chius, Samos, Pathmus, Cos, 98. — Rhodes, 99.

Arctiques (régions, ou régions du pôle septentrional). Navigation au nord du détroit de Behring, côtes d'Asie et d'Amérique, découvertes, noms donnés à divers lieux, t. XI, p. 64 et suiv. — Découverte du cap

Glace, 66. — Champs de glace, 67. Description des chevaux marins, 68 et suiv. — Canards, 70. — Découverte du cap Lisburn, 71. — Remarques sur la formation de la glace, 72. — Découverte du cap Nord, 70. - Barrières de glaces, 367 et suiv. - Découverte du détroit de Kotzebue, 103 Voy. ce nom. - Voyage au nord du détroit de Behring, XIX, 236 et suiv. — Glaciers, 249. — Exploration de la côte américaine, 251 et suiv. — Découverte du cap Thompson, 252. — Hope, 255. — Beaufort, 257. — Franklin, 259. — Découverte du cap Barrow et de la baie Elson, 278. — Découverte du fleure Mackensie, XXXVIII, 38. — Saisous et leurs phénomènes dans ces régions, XL, ij et suiv. — Huttes de glace, iv, v. — Etendue de la glace, vj. – Températures, vj. — Animaux et végétaux, vij et suiv. .- Méduses, viij. — Cétacés , x, 260 , 265. — Ours, x, 253. — Historique des tentatives faites pour traverser l'océan Glacial arctique, xj. — Teutatives faites par terre pour trouver le passage au nord de l'Amérique, xxvj. — Etat de nos connaissances à ce sujet, xxxi. -Voyages du capitaine Ross, voy. ce non, XL, 1, -- Montagnes de glaces, 2, 256. — Aspect des glaciers, 2. -Neige vue au microscope, 26. 2º Voyage, 28. — Découverte de la Boothia, 46. Voy. ce nom. - Animaux divers, 47, 59, 61, 122, 134, 180, 199, 281, 312, 327, 337. — Danger des tempêtes d'hiver, 54 et suiv. -Evaporation de la neige par le vent, 58. — Aurores boréales, 62, 74, 170, 305. — Oiseaux, 140, 143, 144, 184 236, 265, 329, 331, 358, 417. -Voyage pour déterminer la position du pôle Magnétique, 183. — Sa position, 187, 190, 247. — Avalanches, 236. — Premier Voyage de Parif. 244. Voy. ce nom. — Baleines noires. 250, 273. — Lits des ravines, 259. - Découvertes de baies et de caps, 262 et suiv. — Baleines blanches, 265. — Découverte de l'île Melville, 282. Vov. ce nom. — Divers effets du froid, 301, 305, 313, 316. -Effets des exhalaisons de la terre, 322. — 2e Forage, 373. — Exploration de la côte est de la presque ile

Melville, 391 et sniv. — Trombe de neige, 408. — 3e Voyage, 440. — 4e Voyage pour atteindre le pôle nord, 461. — Arcs-en-ciel, 470. — Voyages de Franklin aux côtes de la mer Polaire, 475. — Voy. Esquimaux, Groënland, Tschutsky.

Arctiques (hautes terres). Nommées par Ross. Aspect, productions, t. XL, p. 17. — Costume des habitans, 18. — Figure, formes, 19. — Absence de religion, 20. — Sorciers, 21. — Habitations, lampe, 22. — Alimens, chasses, animaux, 23. — Saleté des naturels, mariages, 24. — Gouvernement, 25.

Ardebil (ville de l'Azerbaïdjan, Perse). Sa vaste plaine, t. XXXV, p. 373. — Population, mur d'enceinte, maisons, 374. — Tombeaux remarquables, 375. — Climat, 376.

Argentière (île de l'Archipel), tome XLVI, p. 93.

Argonautes. But réel de leur expédition, t. I, p. 3.

Argos (ville de la Grèce), t. XLIV, p. 291, 292, 295; XLVI, 208.

Aride (tle, océan Antarctique). Découverte par Marion, tous. IV, p. 404.

Arimon (îles de l'Australie). Découvertes par Lemaire et Schouten. Productions, Indiens, etc., t. I, p. 324; II, 67, 68. — Appelées îles Brûlantes par Dampier, 67.

Arkangel (Nouvel-). Voy. Sitka. Arkeeko (port de l'Abyssinie), t. XXIII, p. 172.

Arménie (province d'Asie, commune à la Russie et à la Turquie). Voyage dans l'intérieur, t. XXXI, p. 202 et suiv. — Ville et province d'Érivan, 202 à 204. — Mont Ararat, 105. — Voyage dans l'intérieur, XXXII, 470 et suiv. — Mardin, 472. — Description des Djarbehr, 475 et suiv. — Djeszireh, 479.

Arreors. Sociétés secrètes de plusieurs îles de la Polynésie; leur but immoral, t. V, p. 270 et suiv.; VIII, 263, 272, 274 et suiv.; XIII, 315, 317.

Abolies par les missionnaires, XVII. 279.

ARREYZAGA. Dévouement de cet aumônier pour l'équipage de son vaisseau, t. I, p. 157 et suiv.

Areaoides (îles de l'Australie), for-

ment l'archipel Salomon, découvert par Mindana, sont retrouvées par Surville, t. III, p. 420, 430, 434.

ARVIEUX. Son voyage en Asie, t. XXXI, p. 61.

Arvil (ville du Kourdistau, Turquie d'Asie). Ancienne Arbelles. Rues, t. XXXII, p. 483. — Population; château, 484.

Arzew (ville d'Algérie). Ruines romaines, t. XXII, p. 183.

Arzobispo (îles de la Malaisie), t. XIX, p. 435.

Asawagantary (ville du Casson, Afrique), t. XXVIII, p. 371.

Ascelin. Sa mission en Tartarie,

t. XXXI, p. 30.

Ascension (île au nord-est de Sainte-Hélène), découverte par Gallego. Sa description, t. IX, p. 151 et suiv. — Affreux aspect; étendue; sol, 152. — XII, 40. — XVIII, 113, 213. — Garnison anglaise; améliorations; climat, 186.

Ashenumma (ville des Tibbous du Bilma. Sahara), t. XXVII, p. 70.

Asie. Est le berceau de la civilisation, t. XXXI, p. 1. — Etendue, bornes, 2. — Plateaux, monts, 3. – Climats, 7.— Hauteur des principaux sommets, 8. — Bassin des fleuves et des rivières, 9. — Lacs, 13. — Végétation; botauique, 14. — Mines; animaux, 17. — Races d'hommes, 19. — Leur infériorité aux races européennes; leur caractère distinctif, 23. — Polygamie; religions; gouvernemens; populations, 25. — Langues, 26. — Historique des relations avec l'Europe, 35. — Diverses opinions des Asiatiques sur l'Europe; XXXVII, 131 et sniv. - Littérature de l'Asie centrale, 209. — Une caravane en Orient, 246. — Différences dans l'ortographe des noms propres, 256. —Correspondance épistolaire des Asiatiques, 380.

Ashmounein (ville de la Haute-Égypte). Belles ruines, tom. XXIII, p. 83.

Assalt (ville de la Syrie, Turquie d'Asie). Aspect, t. XXXII, p. 400. — Costume, 401. — Intérieur d'une maison, 402. — Situatiou; population, 404. — Château, 404, 410. — Église, ornemens, cérémonies, 405, 406. — Maisons, 407. — Crédulité des habitans, 408. — Récits de veillées, 409,

1

411. — Figure des habitans, 411. —

Leur vie, 412.

Assar (rivière d'Abyssinie, affluent du Nil). Lit. Magnifique cascade. Fertilité de ses bords, t. XXIII, p. 403 et suiv.

Assumption (Une des fles des Larrons). Son étendue, son aspect horrible, t. XII, p. 264. — Effets d'un ancien volcan, 266. — L'aspect n'est pas si horrible. Cratère du volcan, XIX, **385.** 

Assomption (lie de la mer des Antilles), découverte par Colomb, t. XXXVIII, p. 177.

Assomption (capitale du Paraguay), fondée par Mendoza, t. XXXVIII. p. 352.

Assulah (ville de l'Yarriba, Gui-

née), t. XXVIII, p. 127.

'Astrabad (prov. de la Perse). Beauté du pays, t. XXXV, p. 310, 322, 325. - Tour remarquable, 325 et suiv. -Faisans, 328. — Maladies, 334. — Costume de femmes, 338. — Usage de l'ail, 338. — Coupole de Gounbuz-Kaous, XXXVII, 313. — Climat; productions; belle chaussée, 316.

Astrabad (capitale de la province). Fondation; étendue, t. XXXV, p. 335. – Agréable aspect; maisons; rues; bazars, 336, 337. — Fréquence de la peste, XXXVII, 314. — Ancienne opulence; belle chaussée; commerce,

315.

Astrolabe ou Dekai (baie de la Nouvelle-Guinée), nommée par d'Urville. Villages, figure, armes, etc., des natarels; productions et beauté du pays, t. XX, p. 386 et suiv.

Atbara (ville et province de la Nubie), paraît être la fameuse île de Meroë. Ruines antiques, t. XXIII,

p. 446; XXV, 452.

Atepa (ville de l'Yarriba, Guinée), t. XXVIII, p. 133.

Atsta (ville de la Haute-Egypte).

Ses environs, t. XXIII, p. 77.

Athènes (ville de la Grèce). Le Parthénon, t. XLIV, p. 305. — Le Pirée, 307. — Environs; intérieur; ruines diverses, 308, et suiv. XLVI, 214. — L'Acropole ; la lauterne de Démosthène; l'Illissus 215.

Atlas (mont de l'. Afrique). Neiges constantes. Animaux féroces, t. XXII, p. 124. — Origine du nom; quelques

hauteurs, 160. — Vie, caractère, figure des Chelluks, 163, 174, 178.

Atooi ou Atouai (île de l'archipel Sandwich, Polynésie). Découverte et décrite par Cook. Entrevues avec les naturels, t. X, p. 265 et suiv. — Description des naturels, 268. — Aspect de l'ile, 269. — Etonnement des insulaires sur le vaisseau, 270. — Aiguade, 275. — Cimetière, pyramide, 276 et suiv. — Tombeaux des chess, idoles, 278. — Sacrifices humains, 280. — Plantations, 281. — Village, 282. — Vêtemens, 283. — Beaux oiseaux, 285. — Cannibalisme, 287. – Etendue, mouillage, 297. – Aspect, sol, 298, 300. — Climat, 300. — Productions végétales, 301. — 0seaux, 302. — Poissons, animaux domestiques, personne des naturels, 303. — Sont hons nageurs; leur bou caractère, 305. — Population, 306. – Vetemens et ornemens, 307 et suiv.— Tatouage, 310.—Habitations, 311.— Ustensiles; nourriture, 312.—Cuisine, 313.— Amusemens variés, 314.—Ma nufactures, étoffes, nattes, 316.— Ustensiles, outils, 318, 319. — Connaissance du fer; d'où leur peut-elle être venue? 320 et suiv. — Pirogues, 324. - Agriculture avancée, 325, - Détails sur un des chefs, 327. — Gouvernement, 328.—Armes, 329.—Mœurs et langue semblables à celles des insulaires des îles de la Société et des Amis, 331 et suiv. — Sol, productions, XI, 246. — Sol, village, XIII, 292. – Champs cultivės, productions, XIV, 131 et suiv. — Ouvrage remarquable d'irrigation, 133. — Montagnes couvertes du bois de sandal, 139.

Auchland (groupe de l'Australie). Bel aspect, beauté de sa nature, t. XX. p. 158. — Découvert par Auckland,

Auckland (ile du groupe d'Auckland). Sol, aspect pittoresque, foret, t: XX, p. 164. — Fertilité, végétaux. animaux, 166. — Coquillage, 169.— Climat, 170.

Audjelah (ville du Barca, Tripoli). Est mal bâtie, villes de son territoire,

t. XXV, p. 425.

Augsbourg (ville de la Bavière). Bel aspect, t. XLV, p. 342. — Sa description, 543, 544. — See environs, **345**.

A-Ur (groupe de l'archipel Radack, Polynésie). Découvert par Kotzebue, t. XVII, p. 197, 205.— Naturels, 198. — Ile Stoubal, 201. — Femmes prenant part à la guerre, 203. — Etendue et population du groupe, 205.

AURIBEAU (d'). Prend le commandement de l'expédition à la mort de d'Entrecasteaux, t. XV, p. 283, 287.

Aurore (fle des Nouvelles - Hébrides, Australie), découverte par Bougainville, t. IV, p. 267. — Son gisement, sa surface, t. VIII, p. 423.

Aurore (tles près des Malouines). Leur existence est problématique, t, XX, p. 33; XXI, 238, 240.

Aurores Australes, t. VII, p. 227,

228; t. XXI, p. 459.

Aurores Boréales. Voy. t. XL, p. 62, 74, 170, 305. — Au cap Nord, et dans les environs, XLV, 223, 261,

284, 291, 292.

Australiens (indigènes de la Nouvelle-Hollande). Leur misère, t. I, p. 391,—Se psignent le corps, vont entièrement nus, VI, 210, 212, 388 - Armes, manière de s'en servir, 215, 398, à 401. — Formes, figure, 387. — Ornemens divers, 388, 389. — Tatouage , 389. — Nonchalance 🕻 390. — Vie nomade, cabanes, 391, 592. — Mobilier, 393.—Ustensiles de pêche; nourriture, cuisine, 394,395. — Comment ils se procurent le feu; observations comparatives à ce sujet, 396 et suiv. — Grossières pirogues, leur construction, 401 et suiv. – Caractère, langue, 405. – Misérables huttes, XIV, 19, 23, 47. — Réservoirs de poissons, 27. — Vie errante, 46. — Nourriture, 48. — Incendies qu'ils allument, 49. — Idée de la vie fusire. Taille, figure. Misérables huttes, tatouages, mutilations, XVIII, 222. - Habitations, mariages, état des femmes, couches, 224.— Armes; vêtement unique, XXI, 332, 333.—Figures, formes, t. XLIII, p. xxi, 101, 257, 298. — Misérable état, xxij, 101, 259. — Mariages, condition de la femme, xxxj. -- Le roi Boungarre, 9, 89. — Race, 78. — Cannibalisme, 79, 94, 362. — Divers dégrés de civilisation, 82. — Etat dégradé de ceux du Sidney, 83 à 86. — Meurtre habi'uel d'un ju-

mean, 84. — Costumes, 84. — Caractère, 85, 101, 251. — Naturels du Hawkesbury, 86. — Du Newcastle, 87. — Intelligence, 88 et suiv., 101. — Adresse; guerres, 91 ct suiv. — Vengeance, 93. — Amour des enfaus, 95, 98. — Idées religieuses, supertitions, 97, 244, 259.—Nourriture, 98. - Saleté, maladies, 100, 251, 271, 326, 328. — Vie nomade, 101. — Absence de hiérarchie sociale, 103. — Entrevues avec eux, 187, 191, 195 et suiv., 212, 228, 249, 256, 270. — Tombeau, sculptures, 188. — Pêches, 191/209, 323. - Corps peints, 192, 251, 313. -Incendies qu'ils allument, 211, 212, 250, 261, 262. — Huttes, 239, 248. - Village 248. — Filets, 248. — Armes, 256, 271, 299. — Etat des naturel de l'intérleur, 257, 299 et suiv. — Naturels du Darling, 257. Voy. ce nom. — Des bords de la Morumbidje, voy. ce nom. — Chasse à l'opossum, 290. — Naturels des bords de la' Murray. Voy. ce nom.

Autriche (empire d'). Voyage dans l'intérieur, t. XLIV, p. 91. — Frontière turque, 91, 92. — Paysans parlant latin, 104. — Le banuat de Témeswar, 115. — Voyage de Marcel de Serres. Heureuse situation de l'Autriche, XLVI, 217.—Races diverses d'habitans, 218 et suiv. — Coup d'œil sur chaque province et sur ses habitans, 222 et suiv. — La Bukowine, et ses habitans, 225. — La Gallicie, 226. — La Silésie, 227. — La Bohême, 227, 234. — La Moravie, 227, 237. — La Styrie, la Carinthie, 229. — Observations sur les Allemands en général, 230 et suiv. — Religions, 233 et suiv. - Archevêques, évêques, leur élection, 236. — Sectes diverses, 238 et suiv. — Juiss. Bon état de l'instruction publique, 239. Voy. Hongrie, Lombard-Vénitien, Transylvanie, Tyrol.

Autriche (prov. de l'empire d'Autr.). Différence physique entre les Autrichiens et les Hongrois, t. XLIV, p. 129. — Voyage dans la province, routes, 131. — Beauté et fertilité de la vallée du Danube. Caractère du peuple, XLVI, 228. — Religion, 235.

Autruche. Description de cet oiseau,

t. XXVI, p. 415.

Ava ou Kava ou Yava, liqueur forte

des Polynésiens; sa dégoûtante confection; ses effets, t. VIII, p. 31; IX, 393, 445, X, 230; XI, 257; XIII, 289; XVI, 218. — Chants avant de la prendre, XI, 296.

Ava (province et ancienne capitale du Birman, Indo-Chiue). Description comparative de la forme physique des habitans, t. XXXIV, p. 240 à 246. — Sa décadence, 474.

AVRIL. Sa mission en Chine, t. XXXI.

p. 61.

Autska (baie du Kamtschatka). Sa description et celle du pays adjacent, t. XI, p. 308, 391. — Ville de Petropawlouski, 309. Voy. ce nom. — Pêche des saumons, 424, 426.

Axum (ancienne capitale de l'Abyssinie). Description de ses ruines, t. XXIII, p. 233 et suiv. — Nouvelle ville, 236.

Aymon (le père et les quatre fils). Mondrains du détroit de Magellan, nommés par Bougainville, t.IV, p. 136.

Azamore (ville du Maroc), t. XXXII,

pag. 146.

Azerbaidjan. (province de la Perse). Voyage dans l'intérieur, t. XXXI, p. 205 et suiv. — Le mont Ararat, 205. — Voyage dans l'intérieur; XXXV, 372 et suiv. — Ardebil et sa vaste plaine, 573 à 376. — Lieux divers, 376. — Caravenserai, 378. — Lac Ouroumia, 380 et suiv. — Source du Tigre. Evêque catholique, 383.— Sauvages descendans des anciens chrétiens, 384 et suiv. Voy. Tarris, cap.

B

Bab-el-Mandeb (détroit à l'entrée de la mer Rouge). Signification de son nom, t. I, p. 110. — Aspect des deux côtes, XXIII, 152.

Babylone. Ses ruines dans l'Irak-Araby, Turquie d'Asie, t. XXXII, p. 493. — Antiquités babyloniennes à Bagdad, 495.

Baccalan (ile de la mer Rouge),

t. XXXIII, p. 155.

Bachapins (tribu de Betchouanas, Afrique), t. XXVI, p. 400, 470. — Vêtemens, armes, 405. — Hérédité du pouvoir, 471. — Combats, 473. — Caractère, mœurs, 474, 478, 483. — Commerce, législation, 474. — Punition des crimes; superstition, 476. — Délassemens, 481. — Occupations des hommes et des femmes, 481, 485. — Formes; costume, 484, 489. — Mariages, 486. — Coquetterie, 488. — Maladies; médecins, 491. Agriculture, 492. — Langue, 494. Voy. Litakou, capitale.

Badagry (ville de la côte des Esclaves, Guinée). Épreuve des bonnes intentions des voyageurs, t. XXVIII. p. 282. — Environs, XXX, 7. — Visite au roi, 8. — Costume d'un prêtre, 12. — Interprète, 15. — Royauté partagée entre quatre chefs, 16. — Leur costume, 21. — Fêtes et cérémonies de la fin du Rhamadan. Costumes, 24. — Mallans du Haoussa, 26. — Sol; pro-

ductions; maisons; caractère; religion, 30. — Superstition, 460.

Baebaegie (ville du Kano-Haoussa, Soudan). Situation, habitation du gouverneur, t. XXVIII, p. 210.— Maison des femmes, construction des maisons, 212. — Arbres, oiseaux, population, 214.

BAFFIN. Ses recherches du passage au nord de l'Amérique, t. XL, p. xxiij. — Ses découvertes, xxiv-

XXIX.

Baffin (mer de l'Amérique septentrionale), découverte par Baffin. Ses côtes; ses phoques; ses communica-

tions, t. XXVIII, 31.

Bagdad (ville de l'Irak-Araby, Turquie d'Asie). Aspect, tom. XXXII, pag. 487. — Escorte du pacha; respect qu'il inspire; situation de la ville; murs; intérieur, 488. — Rues; palais; Mosquées; dômes; minarets; bazars, 490. — Maisons; population; and blancs; ruines du palais de Nemrod; mosquée vénérée; tombeau de la femme d'Asaroun-Al-Raschild, 492. — Antiquitės babyloniennes, 495. – Aspect de la ville à minuit. Etat de la littérature. Fréquence des crimes, 496. — Intérieurs de maisons vus du haut d'une tour, 497. - Tatouage des femmes, 498.

Bagtchiserat (ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe). Palais des anciens khans de Crimée, t. XLIV, p. 409. — Description de la ville, 410.

Bah-Baha (pays d'Abyssinie), sa

fertilité, t. XXIII, p. 595.

Batkol (lac de la Sibérie), honoré des naturels. Son étendue, t. XXXI,

pag. 279.

Bajiebo (ville de l'Yarriba, Guiuée). Commerce. Huttes. Saleté. Gouvernement, t. XXX, p. 305. — Canots, 306.

Balabéa (ile de la Nouvelle-Calédonie, Australie), découverte et décrite avec ses habitans par Cook, t. VIII, p. 427 et suiv., 440 et suiv. Voy. Nouvelle-Calédonie. — Naturels sont doux et paisibles, IX, 3, 4, 20.—Ne méritent pas cet éloge. Sont anthropophages, XV, 194. 198. — Naturels mangent la terre, se fout la guerre, 201.

Balaklasa (ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe), t. XLIV,

p. 415.

Balanduco (ville du Timani, Sénégambie). Huile de palmier, t. XXVIII, p. 21.

Balaya (pays de la Sénégambie). Bornes. Industrie. Vêtement, XXIX,

Balbec (ville de Syrie, Turquie d'Asie). Son temple du soleil, t. XXIII, p. 48. — La ville moderne, XXXII, 454.

Balbou (Vasco Nuguez de), premier Européen qui ait vu la mer du Sud (1513), en prend possession pour le roi d'Espague, t. I, p. 141, note.

Baldivia (ville du Chili). Fondation.

Habitans, t. XX, p. 81.

Baleines, leurs jeux, t. 1X, p. 78. — Pêche de la baleine à Nootka, XIII, 372. — Baleines des régions arctiques, XL, ix. — Habitudes et pêche de l'espèce finner, XLV, 178 à 180.

Balfrouch (ville du Mazandéran, Perse). Aspect agréable. Commerce. Population, t. XXXV, p. 354. — Derviche, 355. — Anecdote sur un voya-

geur européen, 357.

Balkan (chaine de monts, Turquie d'Eur.). Sites pittoresques, t. XLIV, p. 49. — Animaux, 49. — Villages, 50, 51, 57. — Contruction des cabanes, 50. — Crête des monts, 54 à 59. — Passe magnifique, 55. — Ponts, 56. — Danse de jeunes filles, 58. — Beauté des forêts, 251. — Bohémiens, 252.

- Versant du côté de la Roumélie, 255.

Balhk (ville du Caboul, soumise au roi de Boukharie). Ancienne opulence, t. XXXVII, p. 153. — Ruines. Antiquité, 154. — Florissante sous Alexandre. Histoire, 155. — Trône de Cyrus. Environs, 156. — Fruits. Climat, 157. — Médailles antiques, 158.

Baltimore (ville du Maryland, États-Unis). Société, t. XXXIX, 227. — Sa décadence, 229. — Climat, 230. — Bel aspect. Monumens, 427. — Costumes, 439.

*Bambara* ( royaume, partie en Séurgambie, partie dans le Sondan). Sa guerre avec le Kaarta, t. XXV, p. 128. Voyage dans le pays, 211 à 275. — Wassibou. Culture du blé, 214. — Mourdja: commerce de sel, 217.—Animaux féroces, 222, 236, 364. — Arbres, 231.— Crocodiles, 237.—Somini, 263. —Saphis on amulettes, 264. — Commerce de sel, 265. — Bammakou, 267. — Kouma, 269. — Atroce traitement du roi prisonnier, 381. — Costume du roi, 382. — Atroce coutume, 383. — Voyage dans le pays. Kayaye. Naturels, Costumes, Danses, Musique, Autres divertissemens, XXVIII, 301 à 308. Voy. Djenné, Koulikorro, Sansanding, Sego, capitale.

Bambouck (royaume de Sénégambie). Mœurs des habitans. Mariages. Fête de la Circoncision, t. XXII, p. 76, 77.

Bambour (contrée de la Sénégambie). Voyage dans le pays, Satadou. Schrondo, XXV, 344.

Bameyan (ville du Caboul). Précipices des environs, t. XXXVII, p. 120. — Cavernes. Cité souterraine, 121. — Antiquité de la ville, 122. — Idoles colossales. Traditions, 123.

Bammakou (ville du Bambara, Sénégambie). Commerce de sel, t. XXV, p. 267, 295.

Bamuchars (tribu de Betchouanas, Afrique), t. XXVI, 471.

Bananes, leur usage dans la Malaisie, t. VII, p. 67. — Disposition de leur fruit, XV, 383, note 2. — Manière de les faire mûrir, XVI, 217.

Banaron (ville de l'Agra, Hindoustan). Marque des purifiés dans le Gange, t. XXXI, p. 75. — École. Cérémonies devautl'idole, 76. — Tombeaux remarquables, 78.

Banquerile (ville du Dentilla, Sénégambie), t. XXV, p. 343.

Banfa (île de la Malaisie), t. XLIII .

p. viij.

Banda (ile Moluques, Malaisie). Armée de son ressort ou gouvernement, t. IV, p. 380. — Postes ou comptoirs qui dépendent de l'île. Bois de sandal, 381. — Muscade cultivée exclusivement, 384. — Plants de girofliers arrachés par ordre des Hollandais, 585;

XV, 77.

Bankok (nouvelle capitale du Siam). Aspect animé, bazars flottans, tom. XXXIV, p. 122, 226, 228. — Habitations, 125, 129, 226. — Costume d'enfans, 125. - Secte de maurs, 130. — Audience d'un ministre, bassesse des serviteurs, 134, 197. – Audience d'un prince, 136, 207, 210. - Voy. Finlayson. Intérieur du palais du roi, 147 à 171. — Soldats, 150. - Musique, 151. - Salle du trône, richesse, avilissement des courtisans, 152 et suiv. — Le trône, 155, 156. – Eléphans blancs, 160, 281. – Singes blancs, 164, 281. — Temples, 165 à 170, 234. — Dagoba (monument sépulcral), 166, 236. — Peintures, bibliothèque, 170. — Enormes canons, 171. — Ambassade cochinchinoise et française, mieux accueillie que celle des Anglais, 190, 219. - Procession de barques royales, 193. — Musique, 202. — Translation du gouvernement de Siam, 224. — Palais du roi, 225. — Habitans, sont presque tous Chinois, 227, 228. Métiers, 228 et suiv. — Palais, temples, 231. — Innombrables statues de Bouddha, 234. — Habitans, **238.** 

Banks. Naturaliste, compagnon de voyage de Cook, t. V, p. 3. — Sa malhenreuse expédition dans la terre de Feu, 52. — Singulières cérémonies de Taitiennes qui le visitent, 155. — Est chargé d'une fonction dans une cérémonie funébre à Taïti, 183. — Remonte le cours de la rivière, 219.— Assiste à l'opération du tatouage, 245. – Trouve dans plusieurs îles de l'Océanie un coffre semblable à l'arche d'alliance, et nommée Maison de Dieu. 330, 336.—Son incursion à la rivière Endéavour, de la Nouvelle-Hollande, VI, 303 et suiv.

Banks (île de la Nouvelle-Zélande),

t. VI, p. 120.

Banswara (ville du Malwha, Hind.). Abominable coutume des Rajponts, t. XXXVI, p. 356. — Immense enceinte, visite au rajah, 357.

prodigieusement Baobab. Arbre

gros, t. XXII. p. 62.

Bapier. Description de cet arbre et de son fruit, t. XVI, p. 456.

Barbacena (ville du Brésil). Sitution, maisons, aspect, productions du sol, habitans, t. XLII, p. 300.

Barbus (îles de la Polynésie). Probablement découvertes par Saavedra,

t. I, p. 163.

Barca (province du Tripoli). Voyage dans l'intérieur, villes de l'Audjelah,

t. XXV, p. 425 et suiv.

Barcelona (Nueva, ville du Venezuela, Amérique méridionale). Popalation, climat, t. XXXVIII, p. 385.

Barcelonne (ville d'Espagne), Pureté de l'air, environs, baie, anciens murs, t. XLVI, p. 162. — Embellissemens récents, nouvelle Barcelonne, édifices, police, 163. — Prohibition des armes, cherté des loyers, population, antiquités romaines, 264.

Bark, orpheline, botaniste, fait le voyage autour du monde avec Bou-

gainville, t. IV, p. 278.

Bareilly (ville du Rohilcund, Hind.). Ruines, beaux environs, caractère des Rohillas, t. XXXI, p. 210.

Barnaoul (ville de la Sibérie).

t. XXXVI, p. 293.

Baroda (ville et État du Guzerate, Hindoustan). Escorte de cavaliers, t. XXXVI, p. 369. — Rues, 371.— Maisons, palais, église chrétienne. 372. — Etats, puissance du rajah, 372, 391. — Salle d'andience, cour de rajah, 373. — Musique, danses, 376.

Barolonge (tribu de Betchouans).

Race cafre, t. XXVI), p. 471. Baroche ou Broach (ville de Guzerate, Hind.) Charlatans indiens, t. XXXI, p. 66. — Environs. Ruines. Bateaux, XXXVI, 393. — Commerce. Climat insalubre, 394. — Hipitaux pour les animaux, 395.

Barra (royaume de la Sénégambie). Voyage dans le pays. Djellifri, t. XXV.

р. 23.

Barra-Cunda (ville du Woulli, Sénégal), t. XXVIII, p. 314.

Barrah (ville du Kanem. Soudan),

t. XXVII, p. 104.

Barreah (ville du Guzerate, Hind.). Costume des soldats. Position de la ville, t. XXXVI, p. 365. — État déplorable, 366.

Barringtonia. Description de ce bel arbre. Effet remarquable de son fruit sur les poissons, t. VII, p. 428.

Barrow (ile de l'archipel Dangereux, Polynésie). Découverte par Beechey, t. XIX, p. 164, 166. — Étendue. Arbres, Huttes, 165.

Barrow (pointe de l'Amérique russe), nommée par Beechey, t. XIX, p. 278.

Baschy ou Bashec (îles de l'archipel des Philippines.) Nommées par Dampier. Liqueur fermentée des habitans, t. III, p. 423,—Naturels distinguent les métaux par l'odorat, 424. — Description des îles, 425. — Leur gisement exact, XII, 270. — Origine de leur nom, XIX, 387.

BASIL HALL. Son voyage dans l'Amérique septentrionale, t. XXXIX, p. 1.—Son voyage au Chili, au Pérou

et au Mexique, XLI, 374.

Bass (détroit de, Nouvelle-Hollande et terre de Van-Diémen). Découvert par Bass, t. XVIII, p. 321.

Basses (archipel des fles). Voy. Ar-

chipel Dangereux.

Basters - Blancs (enfans d'Européens et d'Hottentottes). Mœurs. Figure, t. XXIV, p 190 et suiv.

Barovia (capitale de l'île de Java). Fondée par les Hollandais dans la province de Bantam, t. I, p. 119. - Insalubrité du climat, Belles rues. Leurs canaux. Population. Beauté de ses environs, III, 58 et suiv. — Escorte du gouverneur. Carrosses des habitans, 218 — Beauté des environs, IV, 368, 370. — Théatres, 369. – Intérieur de la ville, 371. – Gouvernement .373. — Fonctions du sabandar, 375. – Insalubrité du climat, VII, 45, 54. — Rues, maisons, édifices publics, 54. — Forts détachés, 57. — Havre, 59. — Environs de la ville, 60. — Fertilité remarquable du sol; description détaillée des productions, 63 et suiv. — Abondance de fruits aux marchés, 75. Descriptions des principales fleurs, 76 et suiv. — Animaux des environs, 82. — Habitans, 85 et suiv. — Extravagante et sanguinaire contume des Isalams, 92. — Leurs singulières superstitions, 93 et suiv. — Chinois habitant Batavia. Leurs occupations, 100. — Leurs cimetières, 101. — Esclaves, leurs punitions, 103. — Gouvernement, 106. — Monnaies, 108. — Environs, XLIII, liv, lxij.

Battas (habitans de l'île de Sumatra). Littérature. Anthropophagie. Articles de leurs lois condamnant à être mangé vif, t XLIII, p. xij. — Abominables repas, xiij. — Caractère, xliv.

— Repas, xlv.

Batture de Diane (île, Aust.). Découverte par Bougainville, t. IV, p. 281.

BAUDIN. Son voyage autour du

monde, t. XVIII, p. 5.

Bauman (îles de la Polynésie), découvertes par Roggewin, t. II, p. 62, 64. — Mœurs, teint, vêtemens des naturels, 63. — Ne doivent pas être confondues avec les îles des Navigateurs, XIII, 115.

Baux (île du groupe de la Révolution), découverte par Marchand, t. XV,

Étendue, p. 443. — 446.

Bavarois. Fêtes d'enfans, t. XLV, p. 340. — Respect pour la chambre matrimoniale, 342. — Costume de paysannes, 344. — Costumes, 346. —

Religion, 356.

Bavière (Etat de la Confédération germanique). Voyage dans l'intérieur, t. XLV, p 338 à 361. — Lindau, 338. — Campagne, 338, 341, 342. 345, 359. — Wangen, 339. — Leutkirch, 340. — Routes, Memmingen, Mindelheim, 341. — Loi singulière sur les voyageurs, 342. — Villages, 342, 358, 361. — Augsbourg, 342 et suiv. — Munich, 345 et suiv. — Prix du travail et de la nourriture, 356 — Plaines, l'Iser, 358. — Beau lac Kochelsce et autres, 359, 360. — Alpes, 359, 360. — Mittenwald, 361.

Bayadères. Éducation, vie, costume, réputation dans l'Hindoustan, t. XXXI,

p. 347 et XXXVI, 438.

Bay-Jab (ville du royaume de Tunis). Commerce, t. XXII, p. 194.

Beari (ville du Zeg-Zeg, Soudan). Tente remarquable du chef, t. XXVIII, p. 270.

Beaupre (îles de la Nouvelle-Calédonie, Australie), découvertes par d'Entrecasteaux, t. XV, p. 190.

Bedé-Guna (pays du Haoussa, Sou-

dan). Habitaus, productions, agricul-

ture, t. XXVII, p. 338.

Beder (ville du Hedjaz, Arabie). Maisons, t. XXXII, p. 343. — Théatre d'une bataille de Mahomet, 344. --Race des habitaus, 345.

Bedikarfie ( ville du Haoussa, Soudan). Demeure du gouverneur, intérieur des huttes, attribut de diguité; belles femmes, t. XXVII, p. 330, — Amulettes, 332.

*Bélites* (tribu du Haoussa, Soudan). Arbres du pays, t. XXVII, p. 334. — Religion, langue, état politique, mets

favori, 341.

Brechry. Son voyage autour du monde, pour aller à la rencontre du capitaine Parry, t. XIX, p. 1. — Recueil des détails très intéressans sur la révolte de l'équipage du capitaine Bligh, 23 et suiv. — Fait connaître l'état de l'établissement à l'île Pitcairn, de l'équipage révolté, 58 et suiv. - Prend possession du groupe Gam- Tombeau de Behring. Son aspect horbier et en nomme les îles, 122. — Ses entrevues avec les naturels, 101, 105, 1/13. — Avec le roi, 129 et suiv. — I nommée par Cook, t. X, p. 431. — Nomme les iles Wolfe, 150. — Découvre les îles Barrow, 166. — Cockburn, 170. - Byam-Martin, où il découvre une petite colonie chrétienne, 171 et sniv. — Les îles Melville et Croker, 197. — Ses entrevues avec la reine et le roi de Taïti, 207, 212, 225. — Nomme les caps Thompson, 252. — Hope, 255. — Beaufort, 257. - Franklin, 259. - Barrow, 278. - La baie Elson , 279. — Son voyage par terre à Monterey, 325. — Ses entrevues avec le roi de Sandwich, 362 et suiv. - Examens et interrogatoires qu'il subit à Loo choo, 397, 400, 410, 416. — Promenades dans l'intérieur de l'île, 401, 405. — Nomme les groupes Parry, 433. — Burdet, 435. — Découvre les ports Clarence et Grantley, 451. — Naufrage de son grand canot, 452, 457.

Beere-Kashifery (ville des Tibbous du Gunda, Soudan), t. XXVII, p. 85,

440.

Begender (province de l'Abyssinie). Etendue, sol, t. XXIII, p. 326. Cavalerie, bétail, mines, 328.

Beghormis (tribu du Soudan), défaite par le Sheik de Konka, détails sur la bataille, t. XXVII, p. 268 et suiv.

Brgum-Sumnou. Eist, fignre, caractère de cette princesse hindoue,

t. XXXVI, p. 262 et suiv.

Behar (province de l'Hindoustan). Voyage dans le pays, t. XXXVI. p. 103 à 129. — Village de Pir-Pointie, 103. — Cavernes, 104. — Campagne, 105, 115, 119, 121.—Boglipour. 107, 114.—Aspect animé, boutiques, forgerons renommés de Moughyr, 116 à 118. — Bijoux de femmes, 119. – Villes musulmanes; punaises volantes, scorpions, beau pont, études de théologie de Futwa, 120. — Dinapour, 121.—Chuprah, 125 à 127. — Buxar, 127, 128. Voy. Patna, cap.

BEHRING. Découvre les îles Sohumagin, t. XI, p. 5. - Nomme le cap Serdze-Kamen, 80. — L'ile Saint-Laurent, 83, 85. — A très bien releve la côte d'Asie, de la mer de Behring,

Behring (the de la mer de Behring). rible, t. XVII, p. 64.

Behring (baie de l'Amérique Russe). Est-ce une baie ou une rivière? XII,

157, n.

Beira (province de Portugal). Premier oranger apporté de la Chine,

t. XLVI, p. 186.

Belcher (ile du groupe Gambier, Polynésie). Village, singulière entrevot de deux femmes avec Beechey, t. XIX, p. 125.

Belee (ile du Niger), t. XXX, p. 312. – Costume du roi de l'Eau-Noire et

de sa cour, 315 et suiv.

Belgarem (ville de l'Aoudh, Hindoustan).Ruines de la caserne, maisons musulmanes, environs, t. XXXVI,

Belgie Australe, nom donné par Boggewin aux îles Malouines, t. il.

Belgrade (capitale de la Servie, Turquie d'Europe). Étang factice, t.XLIV, p. 10. - Ruines d'anciens réservoirs, 11. - Aspect, 164. - Les Effendis, leur religion, XLVI, 83, 84.

Belle ( ile, mer de Chine ), nommée par Laplace. Étendue, habitans,

t. XVIII, p. 450.

Belle-Nation (île de la Polynésie) découverte par Quiros, t. I, p. 262.

BELLINGSHAUSEN, Son voyage au-

tour du monde, t. XXI, p. 431. -Découvre l'île du Marquis de Traverse, 432. — L'archipel d'Alexandre I<sup>er</sup>, 441. — Les îles de Pierre I<sup>er</sup>, d'Alexandre Ier, 446.

Belouches (tribu du Sindby, Hindoustan). Costume et cortège d'un chef, t. XXXVII, p. 369. — Education, 373.

Benares (ville de l'Allahabad, Hind.). Son caractère oriental, t. XXXVI, p. 141. — Maisons, rues, temples, 142. — Maisons des Hindous; animaux sacrés, 143. — Mouvement de la ville, 144, 146. — Sa réputation de sainteté, 145. — Industrie, population , 146. — Maison d'un riche habitant, 147, 148. — Célèbre vishvagesar, 149. — Observatoire, 150. -Beaux quais. Sectaires jains, 151, 323. — Leur sanctuaire, 152.— Mosquée; environs de la ville, 153. — Sutteis ou sacrifices des veuve; suicides, 154.— Collége hindou, 155.

Bender-Atbassi (ville du Kerman, Perse). Aspect, environs, pyramides,

tombeaux, t. XXXV, p. 13.

. Bengale (province de l'Hindoustan). Canaux, branches du Gange, t.XXXVI, p. 2, 45, 57, 64, 67, 70, 88, 92. — Villages, 9, 11, 13, 26, 47, 62, 66, 81, 91. — Caractère des domestiques, 23. — Salpetre, 26. — Pagodes, 27, 49. — Etablissement danois, 32. – Poltronnerie des Bengalais, 42.— Chaloupes, 43. — Chinsura, 45. — Animaux, 52, 55, 84, 442. — Meudians chanteurs, 55 — Huile de moutarde, 56. — Absence de rocs, 57. — Campagne, 60, 61, 68, 94, 98, 443. Taureaux sacrés, 60. — Loutres apprivoisées, 65. — Singplier esquit, 69.— District de Chittagong, 74. — Inondations, 80, 97.—Lac, 87.—Bergers, 89.— Moisson du millet, 90. — Manufacture de soie de Surdah, 91. — Bogwangola, 93, 443. — Hautes fourmilleres. 96. — Antique splendeur; vastes rnines de Gour, 98. — Rajmahal, 99, 104. — Montagnes et leurs habitans, 101 et suiv. — Superstition des indigènes, 443. Voy. Calcutta. Chandernagor, Commercolly, Dacca, Puharreis, Sibnisbashi, Yanaon.

Bengassi (ville du Kaarta, Nigritie),

t. XXV, p. 357.

BENIOUSKI. Son Voyage au Kamtschatka, t. XXX(, p. 357.

*Benoum* (ville du Ludamar, Sénégambie). Captivité de Mungo Park au camp voisin, t. XXV, p. 140 et suiv. — Tribut annuel aux Maures, 163.

Berbers ou Kabaties (peuples nomades du nord de l'Afrique). Leur origine, leur vie, t. XXII, p. 163, 178, 213. — Langue, 164, 213. — Leur indépendance, 213.

Bergen (ville de la Norwége), t. XLVI, p. 297.

Bergh (groupe de l'archipel des Carolines). Découvert par Morrell, t. XX, p. 207, 212. — N'est autre que le groupe Hogoleu, 212, note. Voy. ce som pour la suite.

Bergons (peuple voisin du Darfour. Soudan). Leur manière redoutable de

combattre, t. XXV, p. 414.

Berg-Rivier (colouie du cap de Bonne-Espérance). Embonchure. Roseaux. Hippopotames, t. XXIV, p. 458.

BERNIER, compagnon de voyage de Tayernier dans l'Hindoustan, t. XXXI, p. 75. - Devient médecin du Grand-Mogol, 75, 85. — Suit le prince à Cachemire, 85.

Besborough (île de la mer de Behring), nommée par Cook, t. XI, 90. — Productions, 90, 94. — Habitans, 91, 93.

— Habitations de la côte, 93.

Betchouanas ou Bichuanas (peuples de la race cafre). Voyage dans leur pays, t. XXVI, p. 396 et suiv. -Campagne, 401. — Autruche, 415. — Tribus diverses, 470. — Voyage dans leur pays, t. XXIX, p. 37 et suiv. — Leur amour du tabac, 51. — Leurs formes; ils se graissent le corps, 53. — Barbare conduite contre les vaincus, 110, 115. — Dialecte, 118. – Assujettissement des femmes, 120. — Caractère, 121. — Leurs progrès. Gouvernement, 122. — Habitudes. 335. — Travaux des femmes, Industrie, 336. — Repas du roi, 337. — Superstitions, 353. — Mœurs et coutumes des Machaous, 358. — Industrie, bėtail des Maroutzis, 359. — Tribus diverses, 470, 471. Voy. Bachapins, Coranas, Gricqua, Mantchlapis.

*Beyla* ( jolie ville du Sennaar, Nu-

bie), t. XXIII, p. 474.

Berrout (ville de Syrie, Turquie

d'Asie). Situation. Forme. Mosquées. Parures, t. XXXII, p. 448, 450.

Bhats (caste religiouse de l'Hindoustan), t. XXXVI, p. 331 et suiv.

Bheils (tribu de l'Hindoustan).

Leur vie. Leurs armes, t. XXXVI, p. 338. — Leur pays envahi par les Rajpouts. Leur caractère, p. 347. — Huttes. Formes physiques, 353. — Villages, 354, 360 364. — Se louent pour escorter des convois, 362. — Leur état dans le Guzerate, 381.

Bheilmara (ville du Rajpoutana, Hindoustan). Environs. Richesse du commerce, t. XXXVI, p. 334.

Bhirdjoun-Kain (villes et district du Khorassan, Perse). Population. Productions. Mauufactures, t. XXXV, p. 412.

Bialistosk (ville du Grodno, Russie d'Europe), t. XLVI, p. 139.

Bielsk (ville du Grodno, Russie

d'Europe), t. XLVI, p. 139.

Biche de mer. Description de ce mollusque, et de l'apprêt nécessaire pour le vendre, t. XX, p. 230; notes, p. 259 et suiv., 326.

Bichuanas, Voy. Betchouanas.

Bidassoa (rivière entre la France et l'Espagne), t. XLVI, p. 172.

Biddomahs (tribu des environs du lac Tehad, Soudan). Longs cheveux des hommes. Ornemens. Figure, t. XXVII, p. 320 et suiv.

Bidjie (ville de la côte des Esclaves, Guinée). Musique, t. XXX, p. 37. — Demeure et costume du chef, 39, 40.

Bigar (groupe de l'archipel Radack, Polynésie). Nombre d'îles. Croyance superstitieuse, t. XVII, p. 213.

Bilbao (ville d'Espagne), t. XLVI,

p. 172.

Bilma (cap des Tibbous de ce nom. Sahara), t. XXVII, p. 75, 443. — Costume de femmes. Danses, 76. — Environs, 78. Voy. Tibbous.

Bindrabund (ville de l'Agra, Hindoustan). Réputation de sainteté. Edifices. Religions, t. XXXVI, p. 290.

Bingeh (ville de la Coehinchine. Indo-Chine), Fortifications, t. XXXIV, p. 537.

Bir (ville de l'Al-Djezyreh. Turquie

d'Asie, t. XXXII, p. 465.

Bir-ambar (ville de la Haute-Egypte), t. XXIII, p. 103.

Bir-el-malha (bois du désert de Lybie.

Sahara). Le natron, t. XXV, p. 595. Birman (empire de l'Indo-Chine). Ava , t. XXXIV, p. 240, 474.—Fleuve. Montagnes, 449 et suiv. — Code légal, 453. — Puissance déchue. Population, 454. — Armée, 455. — Monnaie, 457. - Maisons. Pagodes, 458. — Ameublement des maisons, 459. — Villes diverses, 469, 472, 476. - Productions, 469 et suiv.—Mines, 471. — Prome: ruines de fortifications. Denrées, 471, 472. — Puits de Naphta. Extraction de l'huile, 472. — Pouvoir de l'empereur, 475. — Sa cour. Son costume, 476.—Feux d'artifice, 477. Voy. Amarapoura, capitale,

Pegou, province.

Birmans. Leurs formes physiques, t. XXXIV, p. 240, 242 et suiv. --Langue. Code légal. Race, 453 -Service militaire. Caractère, 455. — Poésie, musique, 456. - Physionomie. Funérailles, 457. — Saleté. Costume, 459, 460. — Occupations des temmes, 460. — Mariages. Polygamie, 461. — Religion, 461, 478.— Costume de fonctionnaires, 463, 476. — Usages de politesse, 464. — Robes des femmes, 467. — Leur condition. Prostitution. Epreuves judiciaires, 468. — Ne mangent que les animaux morts de maladie, 478. — Divertissement du dernier jour de l'année, 478.

Bienie (ancienne capitale du Bournou, Sondan). Ses ruines, t. XXVII.

p. 185.

Biscaye (province d'Espagne). Campagne, Bilbao, Vittoria, t. XLVI.

p. 172.

'Bischur (Etat de l'Hindoustan). Voyage dans le pays, t. XXXV, p. 470 et suiv. — Seran: annimaux des montagnes; cornes sacrées; pierres levées: sculptures, 477, 478. Voy. Bampore, capitale.

Biscoz. Découvre la terre d'Enderby, t. XXI, p. 460. — L'île Ade-

laide, 462.

Bissagots (archipel de la Sénégambie). Découvert par Ca-da-Musto, t. XXII, p. 18. — Figure des naturels, XXVIII, 441.

Bjornoë (ile du Finmarck, Norwe-

ge), t. XLV, p. 210.

Blanc (mont des Alpes), t. XLVI, p. 16. — Hauteur, 31, 44. — Glaciers. Cime, 51.

Blich, But de son voyage dans la mer du Sud, t. XIII, p. 309. — Découvre les fles Bounty, 515. - Séjourne à Taiti, 314 et suiv. -- Est abandonné dans la chaloupe par son équipage révolté, 322. — Est attaqué par les Indiens de Tofo, 325. - Découvre les îles de la Direction, de la da Dimanche, Restauration, des Frères, du Mercredi, 329. — Arrive à Timor, après une étonnante navigation, 532. — Les révoltés sont arrêtés à Taïti, par Edwards, 420. — Détails intéressans sur la révolte de son équipage et ses suites, XIX, 23 et suiv.

Bocqua (fameux marché de l'Yarriba, Guinée), t. XXX, p. 387, 391.

Bodos (port du Nordland, Norwege), t. XLV, p. 154. — Golfe de Salten, 155. — Poissons rouges, 156. — Monts voisins, gibier, trom-

blemens de terre, 157.

Boëro, Burron ou Bouron (lle des Moluques). Bel aspect de la côte, t. IV, p. 331. — Gouvernement des Hollandais, 335, 540. — Beauté du pays, abonde en cerfs, son étendue; 336. — Détails sur les naturels, 337. — Productions; gros serpens, crocodiles, 338. — Le sultan, 555. — Sol, habitans descendans des Maures, XV, 295. — Bourg de Cajeli, 296, 299, 300. — Jalousie des chefs entretenue par les Hollandais, 297.

Boglipour (ville du Behar, Hindoustan). Ecole, t. XXXVI, p. 107.— Agréable situation, serpens, monta-

gnes des environs, 114.

Boghorodosk (ville du gouvernement de Moskou, Russie d'Europe),

t. XLIV, p. 461.

Bogwangola (ville du Bengale, Hindoustan). Jolies habitations, activité, t. XXXVI, p. 93. — Beaux environs, 445.

Bohéme (province de l'empire d'Autriche), t. XLVI, p. 227, 234, 236.

Bohémieus (peuple nomade d'Europe). Costume d'une jeune fille, t. XLIV, p. 97. — Origine, noms divers, traits, religion de ce peuple, 99. — Caractère, chefs, 100. — Industrie, aptitude pour la musique, langue, 101. — Leur condition en Transylvanie, 102. — Hordes des Balkans de Turquie, 252. Voy. Czingares.

Bohou (ancienne capitale de l'Yar-

riba, Guinée). Situation, triple enceinte, t. XXX, p. 85. — Aspect, environs, marché, 86.

Bolabola (île de l'archipel de la Société). Cook en prend possession, t. V, p. 323, 536, — Bon mouillage, X, 202. — Son étendue, histoire de la conquête d'Uliétéa et d'Otaha, 203 et suiv. — Renommée de ses guerriers, 206.

Boloheretsk (ville du Kamtschatka). Sa description, t. XI, p. 541. — Animaux, maisons, 342. — Danses russes et kamtschadales, 345.

Bologne (ville des Etats du saint-

siége), t. XLIV, p. 339.

Bombai (fle et ville de la côte de Oman, Hindonstan). Commerce, description de l'fle, t. XXXVI, p. 403. — Animaux, pavillons d'été, 404. — Ville indigène, habitans parsis, 405. — Églises, 407. — Hes voisines, 407. — Célèbre caverne cruciforme, de l'fle d'Elephanta; trinité hindoue, 408. — Ile de Salsette, chaussée de jonction, 410 et suiv. — Temples, cavernes bouddhistes, 415.

Bon-Air (tle du golfe du Mexique). Comment les Indiens se procurent le

feu, t. I, p. 595.

Bonovista (ile du cap Vert). Bel aspect; description de la ville, t. XX, p. 110. — Productions, 115. — Habitans; mauvais traitemens des esclaves; sol, productions, XXI, 206 et suiv. — Ville de Nova-Cidade, 207.

*Bondon* (royaume de la Sénégambie). Coiffure des femmes, t. XXV, p. 59. — Voyage dans le pays, 64 à 77. — Tallika, 64. — Kourkarani; religion, 67. — Vétemens, 69. — Soobrodouka, pêche et préparation du poisson, 70 — Blé, 71. — Fatteconda, ancienne capitale, 73, 76. – Sol, commerce, habitans, 79. – Ville de Sabi, XXVIII, 321. — Boulibani, nouvelle capitale, 328. — Etendue, gouvernement, religion, écoles, races, figure des naturels, 338. - Ornemens des femmes, custumes des hommes, 340.—Equipement militaire, préparatifs de guerre, 342. — Productions, animaux, 440. Voy. Foulaks.

Bone (ville de l'Algérie). Ruines; situation, commerce; t. XXIII,

Boni (île de Papous, Malaisie). Aspect, naturels, t. XVIII, p. 77.

Bonin (îles de la Malaisie), t. XIX, p. 435.

Bonne-Espérance (colonie du cap de). Découverte du cap par Diaz, t. I, p. 28 (et XXII, 12.) - Salubrité du elimat, II, 351, III, 63, VII, 125. - Naturels , 128. - Aspect du cap , XX, 120. — Baie Saldanha, XXIV, 16.— Baie Hout, 44. — Kaux minérabes, 59. — Animaux, 61, 89, 92,107. — Baie de Saint-Blaise, 71. — Campagne, 82, 86, 119, 244. — Baie Formose, 88, 90. — Rivière Kouga, 115. — Buffle-rivier, 227. — Descendans des refugiés français, 239. -Mode de concessions de terrain, 241. — Trois classes de colons, leurs mœurs, 246, 255. - Leur habillement, 250. — Nourriture, 253. — Vie, 254. — Saluts, 256. — Education, 257. — La tête du lion, 268. — Le Swartland, 274. — Embouchure, roseaux, hippopotames du Berg-Rivier, 458. - Bornes de la colonie, XXVI, 15. — Sol; manière de voyager, 16. — Villages, fermes, 16, 64, 116, 118, 142. — Habitans, détails historiques, 18. — Commerce et prix des esclaves, 21. — Administration de la justice, monnaie; denrées, 24. — Productions, climat. aspect du ciel, 26.—Saisons, 28.— Dunes, 39. — Eaux thermales, 48. 68. — Premiers missionnaires, 54. --- Vallée Bosjeveld, 65. -- Hospitalité, 67. — Egliso de Tullagh, 70. - Paarl, 78 -- Chariots, 81. -Tremblemens de terre, 87, 99. — Autruches, 121. — Voyage dans le pays, XXIX, 2 et suiv. — Le Snewbergen, 7, 11, 13. — Cochers africains, 10. — Chasse au lion, 12. —. Nieweld, 98. — Incursions contre les. Boschimans, origine de l'animosité contre eux, 147. - Baie de Sainte-Hélène, 228. — Relation d'un séjour. de quatre ans dans la colonie, 230 et suiv. — Plaines, 237. — Intérieur d'une ferme où se fait le vin, 243.— Chasse au tigre, 245. — Deprédation des tribus de la frontière, 256. — Plantes, fleurs, 259. — Corps de Hottentots gardiens des frontières. 273. — Rivalités entretenues par les fermiers, 276. — Oiseau curieux,

513, — Chasse aux éléphans, 315 et suiv. — Santerelles; Uitenage; effets de la guerre contre les Cufres, 326. — Portrait d'une famille hollandaise, 527. — Sa ferme, 329. — Institutions moraves, 332. — Détails historiques; gouvernement, provinces, 367. — Taxes des colons, 370. Voy. Falso, Fransch-Hoet, Graaft - Rejnet, Glenadendal, Graham, Groot-Berg, Hollande hottentote, Houtniquas, Karro, le Cap, capitale, Roggeweld Karro, Saint-Georges, Stellembosch, Table.

Bonne-Espérance (tribus au nord du cap de). Voy. Boschimans, Betchouanas, Camininquois, Gheissiquois, Hottentots, Houzouanas, Kabobiquas, Koras, Koraquois, Namaquois.

Bonne-Observation (îles de la Polynésie). Découvertes par Douglas. t. XIII, p. 377.

Bonthain (ville et baie de l'île des

Célèbes), t. III, p. 212.

Bonsouloir (îles de l'archipel de la Louisiadis). Habitans, leurs armes, leurs pirogues, t. XV, p. 258.

Boothia (péninsule des régions arctiques). Découverte par Ross, t. XL, p. 46. — Baie Fearwell. Rivière Lang. ibid, — Plantes, 47, 52, 159. — Animaux, 47, 59, 61, 122, 134, 180, 199. — Villages, huttes, 47, 50, 59. 87, 162, 172. — Le port Lang, 49. - lutérieur des terres, 49, 60, 105, 111, 117, 135, 144, 171 **à** 181. — Le port Elisabeth, 51. — Le port Eclipse, 56. — Lièvres blancs, 61.— Entrevues avec les Esquimaux, 81, 87, 93, 103, 154, 162, 172, 196. — Lacs, montagnes, 128, 132, 136, 139, 142, 152, 177, 178. — Baie Spence, 138. — Rivière Amitioke, 139. — Oiseaux, 140, 143, 144. — L'isthme, 142. — Vue de la mer à l'onest, 146. — Cap Isabella, 147. — Iles de Beverley, Matty, 149. — Cap Abernethes, Sabine, Young, 150.— Difficultés des voyages en été, 151. — Baic Parry, 152, — Baie Richardson. Golfe Boothia, cap Félix, 153. - Cap Victory, 154.—Baie du Sheriff, 168. — Rivière Saumarez, Hansteins. 177, 179. — Pôle Magnétique, 187, 190, 247. — Mœurs. Usages, etc., des habitans. Voy. Esquineux de l'est. Bores (secte de l'Hindoustan). Leur

religiou. Leur mauvaise réputation, t. XXXVI, p. 593.

Borison (ville du Minsk, Russie

d'Europe), t. XLVI, p. 140.

Bornéo (île de la Malaisie). Découverte par les Portugais, t. I, p. 107. Productions diverses, XV, 383. - Montagnes, XLIII, vj, lix. - Rivières, vij, lix. — Lac, viij, lix. — Mines précieuses, viij, lix. - Productions, ix, lix, lxij, lxiij. - Quadrupėdes, ix, x, lxiij et suiv. — Habitans Malais, xij, xv, lxj. — Habitans Dayaks, xiij, xxxj, lxj. — Putrie des Papouas, xviij. — Religion, xxij, lxviij.— Gonvernement, xxviij, lxij.— Industrie. Commerce, xxix. — Anthropophagie, xxx. — Etat des femmes, xxxj. — Langue, xxxij. — Etendue, habitans, lviij. — Climat, lix, lxij. - Hultres perlières, lix. - Golfes, lx. — Figure, mœurs, habitations des différentes tribus, lx et suiv. -Sultans indigènes, lxij, lxix. — Campagne, lxij. --- Le bois de fer, lxij — Chiens engraissés pour les repas. serpens, lxiv. — Habitudes des singes, lxv et suiv. — Leur chasse, lxvi. — L'orang-outang, lxvi. — Oiseaux, lxvij. — Culte des crocodiles. Métempsychose, lxviij.

Borzas (ville du gouvernement de Tchernigor. Russie d'Europe), t. XLIV,

p. 372.

Boscawen (île de l'archipel des Amis). Découverte par Wallis, t. III, p. 381. — N'est autre que l'île des Cocos de Lemaire, VIII, 73. — Habitans, 225. — Nom indigène de l'île, X, 44.

Boschimans (tribu pillarde au nord du cap de Bonne-Espérance). Vie. Armes. Art de fondre le cuivre, Costumes des chefs. Mariages, t. VII, p. 130 à 132. — Est formée des vagabonds des tribus voisines, XXIV, 449. — Education de leurs bœufs, XXVI, 134. — Voyage dans leur pays, 163 à 396. — Taille. Couleur, 166. — Ornemens, 166, 232. — Arbres, 174, 178. — Kraals (villages), 178, 180, 184, 272, 303, 313 et suiv., 371, 411. — Missionuaires, 181, 197. — Productions, 185. — Quadrupèdes, 188, 245, 334, 368. — Piéges aux animaux, 224, 237. — Oiseau, 228. — Costumes, 230, 233,

517. — Lac salé, 255. — Ustonsiles, 239, 323. — Hippopotame, 245. 80l. Pays, 254 — Poisson, 257. — Fourmilières, 267. — Musique, 275, 276, 312, 329. — Repüles divers, 281. — Huttes, 316, 326. — Mariages, 320. — Toilette des femmes, 522. — Ablutions, 321. — Habileté au tir, 525. — Danses, 325, 327 et suiv. — Sale habitude, 330. — Chasse du rhinocéros, 330 — Armes, 372. - Excursion dans leur pays, XXIX, 144. — Guerres, contre les colons. Origine de l'animosité contre eux, 147. — Numération , 158. — Nourriture. Superstition, 163, 276, 366. - Signification du nom de Boschimans, 275. — Mours et usages, 365. - Voy. Gariep, rivière.

Bosjeveld (vallée du cap de Bonnc-

Espérance), t. XXVI, p. 65.

Bosphore de Thrace (détroit entre la mer de Marmara et la mer Noire). Ses rives de Turquie, t. XLIV, p. 20.

— Départ périodiques de cailles, 21.

— Ames damnées (oiseaux), 73.

Respect des Turos pour ces oiseaux, 24.

— Chaloupes, 271.

— Magnificence des rives, 372.

Bosra (ville de Syrie, Turquie d'Asie). Ruines, t. XXXII, p. 427.

Bossy. Nationalisé chez les Arkan-

zas, t. VII, p. 11, note.

Bostam (ville du Khorassan, Perse). Fortifications, Population. Mosquées, t. XXXV, p. 152.—Tombeau du fendateur de la ville, 153.

Boston (capitale du Massachussetts, États-Unis). Aspect, t. XXXIX, p 145. — Unitairianisme, 146. — Édifices, 149, 159. — Commerce de glace, 150. — Collége Harward, 151. — Climat, 152. — Grand hôpital, 153. — Chantier, 159. — Marins, 160. — Écoles, 166. — Bon naturel des habitans, 172.

Botanique (île de la Nouvelle-Calédonie, Australie). Découverte par Cook, t. IX, p. 14. — Ses Grands

pins . 15

Botany-Bry (baie de la Nouvelle-Galles méridionale, Nouvelle-Hollande). Lieu de déportation de l'Angleterre; pourquoi ainsi nommé par Cook. Sa description. Sa population en 1833, t. VI, p. 229.

Bethate (province du Nordland suédois). Voyage dans l'intérieur, t. XLV, p. 329.

Botol-Tubaco-Xtma (fle de la Malaisie). Son étendue, son bel aspect, villages, forêts, t. XII, p. 321; XIX, 392.

Botzen (ville du Tyrol). Détails divers, t. XLV, p. 366. — Environs, 393. — Agrémens de la ville, 394.—Édifices, 395. — Promenades. Ruines de Sigmunds-Cron, 396.

Bouc (ile du. Polynésie). Découverte par Kotzebue, t. XVII, p. 136, 144. — Tatouage, vêtement, ornemens, 138, 141. — Productions,

143, 144.

Bouddha (culte de ). Prières diverses, t. XXXIII, p. 19, 343. — Péchés mortels, 45. — Coffres des oraisons, 139. — Eau bénite, 144, note, -Sépultures, 151, — Le grand prêtre, 232. - Figure du Bouddha de Siam et de Ceylan, XXXIV, 118, 253. ---Temple de Packnam, 117. — Temples de Bankok, 165 à 170, 232, ---Différence du Dagoba de Ceylan et de Siam, 166. — Peintures obscènes des temples de Bankok ne sont point dans ceux de Ceylan, 233. -Innombrables statues de Bouddha à Bankok, 254. — Leur arrangement, leur pose peut servir de modèle , *Ibid* , — Commandemens de Bouddha (texté siamois et traduction), 272. — Signification du mot Bouddha. Suprême sectateur, 462. — Description des temples - cavernes bouddhistes de l'île Salsette, XXXVI, 415 et suiv, — *Id.* de Carley, 421.

remettre aux Espagnols la possession des Malouines, t. IV, p. 1. — Effectue cette remise, donne quelques détails sur l'histoire de ces fles et sur l'établissement qu'il y avait fondé, 38 et suiv. — Décrit les missions du Paraguay et l'expulsion des jésuites, dont il fut témoin, 106 et suir. — A une entrevue avec les Pa-· tagons, 138. — Nomme la baie Du-151. — Celles du beau bassin ca Cormorandière, l'île des Deux-Sœurs, la baie de la Cascade, 164 et suiv. — Décrit les habitans de la côte de la Terre de Feu, qu'il nomme.Pécherais, 163, 172. — Nomme les caps

Bougainville, Part de Brest pour

Fendu, de l'Etoile et de la Boudense, 191. — Découvre les îles des quatre Facardins, des Lanciers, de La Harpe, et plusieurs autres, auxquelles il donne le nom générique d'archipel Dangereux, 200 et suiv. — Mouille à Taïti, 211. — Sa réception par les habitans, 213. — Y sème différentes graines, 222. — Emmène un Indien nommé Aotourou, 251. — Découvre l'fle d'Oumaitia, 258. — Nomme l'archipel de Bourbon, 259. — Celui des Navigateurs, les iles de l'Enfant-Perdu, de la Pentecôte, de l'Aurore, de l'Etoile, des Lépreux, 267 et suiv. Découvre l'archipel des grandes Cyclades, 277. — Petite découverte d'un autre genre, 278. — Découvre l'fle de la Bature de Diane, 281. — Le golfe de la Louisiade, 290. — L'île Choiseul, 298. — L'île Bouka, 300. - Relache à la Nouvelle-Bretagne. Décrit et nomme le port Praslin, 301 et suiv. — Découvre l'île des Anachorètes, 319. L'archipel de l'Echiquier, l'ile des Deux-Cyclopes, etc., 320.— Nomme le passage des Français, 327. Sa navigation dans les Moluques, 545 et suiv. — Séjourne à Batavia, 565. — Rencontre le vaisseau de Carteret. 399. — Cook achète une de ses aucres à Taïti, X, 201. — Résumé de ses voyages, XVIII. 201.

BOUGAINVILLE fils. Son voyage autour du monde, t. XVIII, p. 394.— Sa brillante réception en Cochinchine, 406. — Reconnaît les groupes Anambas, 408. — Érige un monment à La Pérouse, à la Nouvelle-Hollande, 315.

Bougainville (ile de l'archipel Salomon). Aspect de la côte occidentale, t XV, p. 44. — Sol montueux, XVIII, 142.

Bouguis (nation de l'île Célèbes). Commerce. Littérature, t. XLIII, p. xiij.

Boujnourd (ville du Khorassan.

Perse, t. XXXVII, p. 304.

Bouka (fle de l'archipel S

Bouka (fle de l'archipel Salomon). Découverte par Bougainville. Production, côtes. Description des habitans, de leurs pirogues, t. IV, p. 300; XV, 45 et suiv.; XVIII, 143; XX, 370.

Boukhara (capitale de la Boukharie). Sa renommée. Est surnommée la

Sninte, t. XXXVII, p. 171, 177, 205. - Environs, 175, 200. - Le Régistan on grand bazar. Etrangers. Costumes. Denrées, 180 à 186. — Usage du thé, de la glace, 185. — Mosquées. Police, 186. — Colléges, 187, 203, 205. — Bazar aux esclaves, 187. — Punition des infracteurs des lois musulmanes, 188. — Etat des habitans hindous, 189. — Bains à l'orientale, 192. — Protection accordée au commerce, 195. — Costume, escorte, devoirs du roi, 196. — Origine et histoire de la ville, 200, 204. — Climat, 200. — Edifices. Canal, 201. — Population. Maisons. Grande mosquée, 202. — Collége remarquable. Dômes émaillés, 203. — Détails sur les colléges, 205. — Rigueur du mahométisme, 206. — Littérature de l'Asie centrale, 209.

Boukharie (royaume de la Tatarie indépendante). Habitans épousent les femmes de leurs prisonniers, t. XXXVII, p. 130. - Voyage dans l'intérieur. Balkh, 153 et suiv. — Mavière de voyager, 160. — Exactitude des descriptions de Quinte-Curce, 161.—Le désert des Turcomans, 162. Huttes, 161.—Rivière Oxus; manière de la traverser, 164.—Campagne, 164, 223. — Villages. Puits, 165, 167, 168, 172. — Marche d'une caravane. Esprit d'égalité, 166. — Climat, 167. -Amazones La Kays, 168. Oasis, 169, 172. — Lieu de naissance de Timour, 171. — Marchés, 172. — Caractère des indigènes, 173. — Tombeau fameux, 210, 212. — Ancienne capitale de Timour, 211. — Ruines de Khojuoban. Momies antiques, 213. — Description du pays de Bokhara à l'Oxus, 223. — Enormes melons, 224.—Etat des Turcomans, 225, 227. — Esclavage, 229. -Ruines antiques, 231.—Commerce de peaux de moutons, 233. — Bazars des Bonkhariens à Macarief en Russie, XLIV, 468. Voy. Balkh, Bykund, Karsan, Khursey, Samarcand, Usbeks.

Boulibani (capitale du Bondou, Sénégambie). Population. Fortifications. Mosquée, Maisons, t. XXVIII, p. 328. — Manière périlleuse de naviguer, 334.

Boundagia (ville du Kouranko, Afrique), t. XXVIII, p. 56

Bounty (fles de la Polynésie), découvertes par Bligh, t. XIII, p. 515.

Bourbon (archipel, Polynésie), découvert par Bougainville, t. IV, p. 259.

Bourbon (ile de la mer des Indes),

t. XVIII, p. 425 et suiv.

Bourgaz (ville de la Roumélie, Turquie d'Europe). Routes, t. XLIV, p. 38.—Signification du nom. Aspect, 59. — Belles poteries. Le haratch (capitation), 40.— Aspect. Édifices, 258.

Bourgoing. Son voyage en Espa-

gne, t. XLVI, p. 172.

Bourgou (grande contrée du Soudan). Incursion des habitans dans l'Yarriba, t. XXVIII, p. 133.—Voyage dans le pays, 152 à 188. · Huttes, 153. — Fameux poison, 167. — Tribu des Cambries, 184. — Gouverneurs, 188. — Etendue. Rivières, 189. — Voyage dans le pays, XXX, 123 et sviv. — Marche d'une caravane, 125. —Animaux , 126, 149 , 163. — Fétiches, 127. — Parallèle entre les naturels et ceux de l'Yarriba, 143. — Habitaus felatahs, 145, 152. — Leurs pillages, 158, 160, 162. — Zalée, 162. --- Manière de conserver le blé, 218. — Vie des chefs. Polygamie, 231. Liste des différens Etats, 247, 248, 251. — Traitement des esclaves, 278. - Maladies, Médecine, 288. Voy. Algi, Boussa, Buoy, Coubly, El-Wata, Felatah, Kakofungi, Kiama, Niki, Wawa , Wonjetqué, Yaouri.

Bournou (contrée du Soudan). Voyage dans le pays. Burwha, t. XXVII, p. 109, 141. — Bree, 131. — Yeddie, 136.—Deegoa, 138. — Ruines de Dagwamba. 139. — Birnie, ancienne capitale, 185 — Ruines de Gambarou, 186. —Éléphans dressés, 188. – Animaux, 192, 207, 208, 216, 232. — Kabshari, 194. — Corps armė de Kanembons, 196, 200.—Caravane d'esclaves, 204. - Chasse au buffle, 220. - Angala, 239. — Willighi, 246. — Kushery. Huttes remarquables, 249.—Showy: jeux des filles, danses des hommes, 285. — Rochers remarquables, 236. — Girafes, 301. — Deltago, 📆 🤐 Objets du commerce. Description de deux beaux arbres, 334. — Climat. Saisons, Population. Productions, Animaux, 436.—Belles négresses, 448.—

Décret sur le commerce des esclaves, XXX, 257. Voy. Angornou, Kanem, Kouka, capitale, Yeou, rivière.

Bournouviens (habitans du Bournou). Cour, audience du sultan, t. XXVII, p. 124, 192. — Suite des chefs, 139, 192.—Chansons guerrières, 140. — Mariages, 214. — Observance du rhamadan, 277, 279. — Punition de ceux qui l'enfreignent, 281. — Célébration de la fête de l'Aïd-Keir, 307. — Costumes, 343. — Polygamie, 437.

Bouron, Voy. Goëro. Boushire (ville de l'Oman. Arabie). Eaux thermales. Habillement des hommes, t. XXXV, p. 10.—Costume

et ornemens de femmes, 11.

Boushire (ville du Dechtistan, Per-

se), t. XXXV, 16.

Boussa (ville et province du Soudan). Murailles, t. XXVIII, p. 176. - Ile. Maisons, 181. - Langue. Religion. Nourriture. Armes, 182. - N'est point situé dans une ile, XXX, 163.— Caractère. Costume du roi et de la reine, 166, 167, 169. - Le Niger, 166. -Murs de ceinture, 173.—Productions. Troupeau. Etang salé. Animaux. Gouvernement, 174. — Est distinct du Bourgou, 247. — Célébration d'une grande fête musulmane ; danses, musique, etc., 259 à 268. — Costumes, 262. — Superstitions sur une éclipse de lane, 269. — Chasse aux éléphans, 273. — Traitement des esclaves, 278. – Maladies. Médecine, 288.

Boussole. Connue à Mozambique, avant l'arrivée de Gama, t I, p. 36.

Boutan (province de l'empire Chinois). Voyage dans le pays, t. XXXI, p. 420.—Buxadeouar, 422.—Saisons, sol, 425.—Animaux, 426, 428 et suiv. — Confection du beurre, 426. — Habitans tartares, 430.—Pont. Manière de traverser les précipices, 431. – Frontière du Thibet, 432. — Comparaison du Boutan avec le Thibet, 440. — Lieux de dévotions. Idoles, 442. - Vie des prêtres, 444, 447 et suiv. -Temples sur les bords des chemins, 444. — Collège des prêtres, 447. — Leur influence, 448. — Leurs propriétés, 449. Voy. Tassisudon, capitale.

Boutan (indigence du, ou Dhoteas). Figure. Formes, t. XXXI, p. 426, 428 et suiv. — Armes, 426 — Superstitions, 432. — Religion, 441, 443 et suiv. — Opinion sur le système de l'univers. Idoles, 442. – Pratiques de dévotion, 444, 447 et suiv. — Etat des personnes, 450. -Religion, Mariages, XXXV, 473.— Deuil, 474. — Funérailles, 475.—Superstition. Querelles, 476. — Polygamie. Polyandrie. Costume, 477. – Religion. Origine, XXXVI, 235.—Figure. Costame, 236.

Boutoun (île de la Malaisie). Aspect de la côte ouest, t. XV, p. 302, 304. — Denrées. 306, 310. — Ville de Bouton, 307, 310. — Du souverain de l'île et de la garnison hollandaise, 308.—Faiblesse de la marine, 311.

BOVADILLA. Reçoit les provisions de gouverneur-général des parties découvertes de l'Amérique, t. XXXVIII, p. 182.—Fait mettre aux fers Colomb et ses frères, 187. — Les condamne à mort, et les renvoie en Espagne, 190. — Sa conduite blamée à la cour, 192. -Son odieuse conduite en Amérique, 195.—Est remplacé par Ovando, 199. - Son naufrage. Sa mort, 203.

BOUVET. Cook cherche vainement la terre australe, qu'il dit avoir vue,

t. VII, p. 215; IX, 118

Bouvet (île de l'océan Atlantique). Découverte par Bouvet. Son gisement. Son origine volcanique, t. XX, p. 35.

BOWDICH. Son voyage à Coumassie, capitale des Achanti (Afrique occidentale), t. XXVIII, p. 418.

Brados (ville de la Turquie d'En-

rope), t. XLIV, p. 25.

Brahmines ou Brames (caste de l'Hindoustan). Elèvent les bayadères, t. XXXI, p. 348, et XXXVI, 438.— Mariages disproportionnés, XXXI, 350. — Mœurs dissolues, 351. — Orgueil. Habitations, 461. — Ornement distinctif de leur famille, XXXVI, 48. — Trait de mœurs, 162. — Soins qu'ils prennent des animaux, 395. — Leur paresse. Leur ignorance, 468.

Brampour (capitale du Kandeich, Hindoustan). Etosses renommées,

t. XXXI, p. 64.

Brand (vallée du cap de Bonne-Espérance ). Ses

t. XXVI, p. 68.

Braniska (ville de la Transylvanie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 113.

Brase (ville du Calabar, Guinée). Superstitions, t. XXX, p. 460, 474. — Est formée de deux villes, 469. — Alimens des habitans. Environs, 470. Maisons, Commerce de sel. Runçonnement des voyageurs par le roi, 472.

Brasa ( ile du Cap-Vert ). Produc-

tions. Fertilité, t. XX, p. 117.

*Bree* (ville du Bournou, Soudan), t. XXVII, p. 131.

Bregenz (ville du Tyrol), t. XLV,

p. 406.

Breiden (ville du Sonderfields, Norwège). Une ferme et ses curieux habi-

tans, t. XLV, p. 69 et suiv.

Brésil (empire de l'Amér, mérid.), Déconvert par l'Espagnol Pinçon, t. XVIII, p. 53. — Animaux, 54. — Gouvernement, 56. - Découverte de Pinçon: prise de possession de Cabral, XXXVIII, 244, 339. — Premières colonies, 340. — Fondations des premières bourgades, 341. — Établissement des Français, 342. — Détails historiques, 343. — Superficie; population, 389. — Beaux oiseaux, XLI, 220. — Villages, 222. — Description des Pampas, 280. Voy. ce nam, — Etat des prêtres, 301 à 303. — Manière de tuer les bestiaux, 401 à 404. — Villages ou petites villes, XLII, 53, 55, 61, 69, 215, 249, 258, 280, 282, 289, 301, 303, 306, 310, 321. — Oiseaux divers, 54, 59, 240, 244, 331 et suiv. — Les Brancos, 56, 74, 76. — Quadrupėdes divers, 58 " 240, 244. — Alligators , 58. — Serpens et autres reptiles, 58, 286, 321, 347. — Lacs, 59, 61. — Sentarem, 67. — Tigres privés, 70. Gonsidérations générales, 74. — Limites; étendue, 111. · Productions , 112, 211, 229, 231 , 246, 306, 331. — Esquisse, historique, 112, 132. — Découverte du pays; reste de la colonie portugaise, 112. – La famille royale s'y réfugie, 116. — Améliorations dues à don Jean, 118 et suiv. -- Introduction de la vaccine, 121. — Le pays érigé en royaume, 124. — Erigé en empire, 131. Voyez Don Pedro. — Bizarres pacotilles envoyées par les Européens, 178 et suiv. - Fruits indigenes, 211, 331. -Voyage dans l'intérieur, 213 à 325. — Multitude de crabes, 213. — Aspects du pays, 214, 243, 254, 262, 281, 318, 322. — Les quatre espèces

d'auberges, 214. — Insectes, 217, 254, 257, 330. — Fermes; plentations, 219, 233, 251, 281, 298, 311 à 316. - Hôtelleries, 224. - Convois de muletiers, 227, 322. — Montagnes, 229, 234, 239, 252, 284. — Forêts et leurs animaux, 229 et suiv., 240, 332. - Rivières , 235, 244, 248 **269**, 284, 298. — Le vampire, 238. — Rats et chauves-souris, 238, 244. — Savon du pays, 241. — Magnifiques bambous, 246. — Croix sur les bords des chemins, 247. — Petite vérole, 249. — Les Campos, 253. Voy. ce nom. — Mines, 269, 285. — Rivière aurisère, stérilité de ses bords, 269. — Rochers, 271. - Exemple des déplorables résultats de l'esclavage, 274. — Les vendas, 282, 285, 288. — Le serpent corail, 286. — Topazes, 290. — Cavernes de Villa-Rica , 295. — Danses de village , 304. — Enorme bombax , 306. — Célèbre route d'Estrella , 323. - Progres, 327. — Climat, 329. — Araignées extraordinaires, 330. — Palmier à chou, 331. — Oiseaux remarquables, 331 et suiv. les Aganos, 334. — Les Senzallas, 346. Voy. Barbacena, Egas, Fernambouc, Fernando-Nosonha, Gurupa, Sainte-Hélène, Para, Parahiba, Rio-Janeiro, capitale; Sainte-Catherine, ile, Santo-Joao, Santojosé, Saint-Salvador, Valença.

Bresiliens. Religion, t. XVIII, p. 56. — Funérailles des riches, des enfans et des nègres, XLII, 101, 205 et suiv. - Usage à l'occasion des repas, 104. — Costume de postillon , 133. — Peu de soin pour les restes des proches, 161, 206. — Maladies les plus fréquentes, 162. — Remèdes bizarres, 166. -Superstitions, 168. — Manières des divers rangs, 186 et suiv. — Coutume des vænx, 189. — Singulière confusion d'états; les barbiers, 190. — Vénalité des juges, 200. — Alimens, 210, 214. — Diner brésilien, 215. l'Ave Maria, 237. — Costume de dame, 243. — Goltres, 249. — Ablutions de punch, 261. — Bizarres notions des Brésiliens de l'intérieur sur la chronologie et la géographie, 264.

— Répugnance pour le mouton, 273. - Fécondité des femmes; mariages disproportionnés d'âge; naissances extraordinaires, 276. — Caractère général, 325 et suiv. — Caractère des

jeunes personnes, 350.

Brest (Indiens du). Longévité; culte; cauots; vêtemens singuliers; tatonage; se brûlent tout le poil du corps: Pain de moelle d'arbre, t. I, p. 227 et suiv. — Danses et ornemens, XLII, 47. — Combat contre les igres, 50. — Les Brancos, 56. — Cannibalisme, 57. — Effroi à la vue d'un télescope, 62. — Villages, 63, 324. — Féroce tribu des Boté Cudos; essais de civilisation, 120. — Indiens civilisés

de Valença, 240.

Brésil (nègres du ). Travaux auxquels ils sont employés, leur état, leur traitement, t. XVII, p. 35; XLII, 97 à 103. — Régiment nègre, 99, 103. — Nègres marchands, 100. — Prétres nègres, 102. — Les quatre conditions du nègre au Brésil, 103 -Leur sort amélioré par don Jean, 122. -Nègres affranchis, 184. - Commerce de nègres mutins, 203. - Enterremens, 207 — Marchés, 242, 334. — Usage du poison; vengeauces, 274. - Vénération pour les cavernes, 296. - Passion des liqueurs fortes, 314. - Achat et vente des cargaisons, Les Ciganos, 334. — Instrumens de musique, 336. — Amour de la danse, 338. --- Gouvernement patriarcal, princes, 339. 340. — Désir de recevoir le baptême, 341. — Fuites fréquentes, châtimens, 342. — Violente horreur de leur condition; infanticides causés par amour pour l'enfant, 343 -Grand nombre de noirs et de mulatres libres, 345. — Liberté donnée aux femmes le mercredi saint, 353. — Leur logement, leur traitement dans un navire négrier, 376 à 382. -Comme ils se battent pour une goutte d'eau, 379.

Bretagne (royaume uni de la Grande-). Comparaison du caractère des trois peuples du royaume, t XLVI, p. 273 à 280. — Londres, 280. —

Edimbourg, 283.

Bretagne (Nouvelle-). Contrées de l'Amérique Septentrionale. Observations générales sur la vie, les mœurs, les formes physiques, le gouvernement, les unions, etc., des Indiens de la côte ouest, t. XIII, p. 179 et suiv. Voy. Canada, Nouve le-Albion, Neu-

velle - Cornouallies, Nouvelle - Géorgie, Nouvelle-Hanovre, Labrador, Nouveau-

Norfolk.

Bretagne (Nouvelle-, Archipel de l'Australie). Voy. îles de l'Amiranté, Nouvelle - Bretagne propre, Dampier, Nouvelle - Hanovre, Nouvelle - Irlande, Man, La Mère et les Filles, Portail, San lwich, Villaumez, Volcan, York.

Bretagns propre (Nouvelle-. La plus grande île de l'archipel de la Nouvelle-Bretagne). Découverte par Dampier, t. I, p. 453. — Habitans jaunatres. Pays très fertile, II, 66. — Découverte et description du détroit qui la sépare de la Nouvelle-Irlande, III, 149 et suiv. — Description du port Prasiin. Nommé par Bougainville. Quadrupèdes, sol, insectes, coquilles de l'île, IV, 301 et suiv. -Description de quelques habitans, 315. — Fait partie du groupe Salomon, découvert par Mindana, VII, 144. — Aspect agréable de la côte sud, XV, 272. - Productions, XX, **372**, 377.

Briades (ville du royaume de Na-

ples), t. XLVI, p. 197.

Brisast (pointe de l'Amérique septentrionale, ouest). Nommé par Mesres. Gigantesque maison du chef d'un village, t. XIII, p. 347. — Repas du chef, 349.

Bristol (baie, mer de Behring). Nommée par Cook, t. XI, p. 46. —

Son étendue, 48.

Britannia ('île du groupe Loyalty),

t. XVIII, p 305.

Brizen (ville du Tyrol), t. XLV, p. 566, 387.

Broach, Voy. Barotch.

Bronus (îles de la Polynésie), tome

XVII, p. 465.

BROUGHTON. Séparé de Vancouver par un ouragan, t. XIV, p. 68. — Découvre l'île Knight, 70. — Les îles des Deux-Sœurs, de Chatam, 71. — Est rejoint par Vancouver à Taiti, 85. — Découvre l'archipel Broughton, 310. — Reconnaît la rivière Colombie, 368.

Broughton (archipel, côte ouest de la Nouvelle-Bretagne, Amérique septentrionale). Découvert par Broughton Nommé par Vancouver, t. XIII,

p. 310.

BROWNE Son voyage au Darfour, Afrique centrale, t. XXV, p. 392.

Baucz. Son voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie. Notice biographique, Préliminaires au voyage, t. XXIII, p. 1 à 52. — Son Séjour à Alger, 18. - Explore la Berbarie, 27 — Décrit quelques ruines , 29, 31, 39. — Visite la Cyrenaïque, 40. — Palmyre, Balbec, 48. 🟎 L'Egypte, 55. — Remonte le Nil, 62.— Son excursion dans la mer Rouge, 114 à 170.—Y donne son nom à une fle, 124. — Ses aventures à Masuah en Abyssinie, 175, 195. — Sa route d'Arkéeko à Dixan , 193. — De Dixan à Adova, 213. --- A Siré, 225. -- A Addergey, 244. — A Gondar, 264.— Arrive à Gondar déguisé en Maure, 299. -- Obtient audience d'un roi, 309. — Est nommé commandant de la cavalerie noire, 511. — Obtient audience du ras, 315, — Il a une violente querelle, 517 et suiv. — Décrit les mœurs d'Abysanie, 535. — Est nommé gouverneur d'une province, 582. — Ses tentatives pour découvrir les sources du Nil, 591. -Y arrive, 423. —Est bien accueilli par les Agows, 448, - Revient à Gondar, 462. — Son départ, 470. — Arrive à Sennaar, 480.

Bruce (ile, mer Rouge). Nommée

par Bruce, t. XXIII, p. 124.

Brülantes (îles). Voy. Artmon.

Buckingham. Son voyage parmi
les tribus situées à l'est du la Palestine t XXXII p 585 — Décrit

tine, t. XXXII, p. 585. — Décrit Damas, 432. — Visite lady Stanhope à Mar-Elias, 445, 444 et suiv. — Son voyage en Mésopotamie, 462. — Visite Arbelles, 485. — Bagdad, 487.

- Babylone , 494.

Buckland (ile du groupe Burdet). Nommée par Beechey, t. XIX, p. 434.

Bade (ville de la Hongrie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 127, 128.— Sa communication avec Pesth, 136.— Dames, 137. — Forteresse. Beau quai, 139. — Aspect, 140. — Sa communication avec Pesth. Edifices, XLIV, 128. — Université. Établissemens divers. Théâtre, amusemens. Bains chauds, 129.

Buésos-Agres (capitale de la Plata). Sa fondation, t. IV, p. 18. — Maisons, édifices, population, 19. — Théâtre d'acteurs français, 21. — Buvirons abondant en chevaux et en bœufs, 23. — Mendians à cheval, 25. — Fondée par Mendoza, Signification de son nom, XX, 69; XXXVIII, 349, — Disette, Episode de Maldonata et de la lionne, 349 et suiv. — Description de la ville, 352. — Climat. Humidité, XLI, 286 - Suppression des couvens, 301. — Désagrémens de la ville, 304. - Maisons, meubles. Société, 305. — Isolement des dames , 306. — Marchés , le Guacho (approvisionneur) 306, 507. - Abattoir, parcs à bestiaux. Mutadores, 308. - Principal cimetière, funérailles, 509 à 314. --- Postillons, relais, 319,

Buffalo (ville du New-York, États-Unis), t. XXXIX, p. 74. — Beauté

des environs, t. XLI, 268.

Buffe, description de cet animal, t. XXIV, p. 89; XXVI, 586. — Sa chasse par les Shouas, dans le Soudan, t. XXVII, p. 220.

Buffle-Rivière (rivière de la colonie du cap de Bonne-Espérance) t.

XXIV, p. 227.

Bukharest (capitale de la Valachie. Turquie d'Europe), t. XLIV, p. 75. — Aspect des rues. Brillans équipages. Boyards, 76, 79. — Situation. Population, 77. — Costumes. Églises. Khans, 78. — Maisons. Dissolution des mœurs, 79. — Métropolitain, 90.

Bukkur (ile, forteresse du Khyrpour, Hindoustan), t. XXXVII, p. 367.

— Costume et cortége d'un chef belouche, 269. — Situation, 374. — Cheveux de Mahomet, 376.

Bukowine (province de l'empire

d'Autriche), t. XLVI, p. 225 et suiv. Bulgarie (province de la Turquie d'Europe). Voyage dans l'intérieur, t. XLIV, p. 45 à 67. — Villages, 45, 48, 50, 60, 65, 67, 219. — Monts Balkan, Voy. es non. Construction des cabanes de village, 50. — Varna. Choumlas, 62, 63. — Rasgrad, 66. — Ternova. Ancien État des Bulgares. Selymnia. Industrie. Bon caractère. Costume des Bulgares, 67. — Costumes, ornemens, travail des femmes, 68. — Ignorance générale, 69. — Ville de Routchouk, 70, 229. — Vidin, 207 — Costume. Salle d'audience d'Hussein pacha, 211 à 214. — Intérieur d'un caffiné, etc.,

220 — Khans, 222, 224. — Le Nargillé (pipe), 222. — Isolement et retraite des femmes, 222. Nicopoli, 225. — Sistow, 228. — Jeunes filles, 246. — Bohémiens, 248. — Sophia. Bains chauds des femmes, XLVI, 85.

BULLOCK, son voyage au Mexique, t. XLI, p. 1. — Découvre à Mexico une antique statue, 135.—Achète une mine d'Argent à Themescaltepec, 166,

Bullumghur (ville du Delhi, Hindous-

tan). t. XXXVI, p. 285.

Bulsum (État de l'Hindoustan), t. XXXV, p. 467.— Costume du raja, 468.

Bunaey (ville du Rajpoutana, Hindoustan), t. XXXVI, p. 330.

Bunaita (ville du Rajpoutana, Hindoustan). Situation. Euvirons. Costume du Rajah, t. XXXVI, 333.

Buor (province du Bourgou. Guinée). Singulier tribut. Chevaux,

t. XXX, p. 251.

BURCHELL. Son voyage dans l'intérieur de l'Afrique méridionale, t. XXVI, . p. 1. — Itinéraire jusqu'aux frontières de la colonie du Cap, 80 à 163. -Préparatifs pour l'excursion, 80. Itinéraire à travers la contrée des Bochismans, 163. — Arrivée chez les missionnaires, 197. — Excursion au Ky-Gariep, et retour à la mission, 221. — Obstacle à la continuation du voyge, 282, 289 — Itinéraire de la mission à Graaf-Reynet, 500. — Chasse du rhinocéros, 334 et suiv. — Résidence à Grasf-Reynet, 545. - Retour a la mission, 356. — Rencontre de bêtes féroces, 368. — Itinéraire de la mission à Litakou, 381. — Voyage chez les Bichuanas, 396. - Arrive à Litakou, 420. — Est un objet de curiosité, 426, 48, 435, 458.

Burckhardt. Notice biographique, t. XXXII, p. 3. — Son voyage en Arabie, 5. — Se fait passer pour musulman pour visiter la Mecque, 58,61. — Prend le costume nécessaire au pèlerin, 69 et suiv. — Arrive à la Mecque, 76. — Visite la mosquée, 77 à 85. — Décrit la Mecque, 85. — Sa vie dans cette ville, 98. — Décrit la mosquée et la Kaaba, 102. — Fait le pèlerinage d'Arafat, 204 à 231. — Décrit Médine, 363. — Visite le tombeau de Mahomet à Médine, 263, 277, 283. — Ses remarques sur la direction des monta-

tagnes de la vallée du Jourdain, 266.

Burdet (groupe de la Polynésie).

Nommé par Beechey sles Buckland.

Hapleton, t. XXIX, p. 434, 435.

Burgos (ville d'Espagne), t-XLVI.

p. 172.

Burnes, Son voyage à Bokhara, t. XXXVII, p. 1. — Est bien accueilli à Lahore par Runjeet-Sing et M. Allard, 10, 14, 17, 24, 26. — Prend le costume des Afghans, 29. — Est reçu amicalement à Pichaouer, 57 à 72 — Visite le chef de Caboul, 88. — Sa détention, 139 à 148. — Requeille des médailles antiques , 158, 213, 420. - Arrive à Bokhara, qu'il décrit, 175. — Audience du vizir, 177, 194, 216. - Entretiens avec des princes persans, 287, 300. — Est présenté au shah de Perse, 529. — Est chargé d'explorer l'Indus. Son voyage, 339. - Est présenté à l'émir du sud, 558. - Revient à Lahore, 432. - Est présenté à Runjet-Sing, 434, 443. — Cadeaux qu'il en reçoit, 451, 458.

Burron, Voy. Boira.

Burwha (ville du Bournou. Soudan). Fortifications. Huttes, tom. XXVII,

p. 109.

Butard-Bay ou baie dell' Outarde (baie de la Nouvelle-Galles méridionale, Nouvelle-Hollande). Ses fourmis vertes. Description du pays, t. Vl, p. 245, 247.

Busadeouar (ville du Boutan). Fortifications. Maisons. Origine du nom,

t. XXXI, p. 422 et suiv.

Buxar (ville du Béhar, Hindoustan). Mosquées. Basars, t. XXXVI, p. 127. Citadelle. École. Costumes, 128.

Byam-Martin (ile de l'archipel Dangereux). Découverte par Beechey, t. XIX, p. 171. — Petite colonie chrétienne de Taïti naufragée à cette ile, 172 et suiv. — Son histoire, 179.

Bykund (ville de la Boukharie, Asie). Antiquité. Ruines. Histoire, t. XXXVII.

p. 231.

Byron (le commodore), but de son voyage autour du monde, t. II, p. 355.

— Parcourt et décrit dans toute son étendue le détroit de Magellau, dont le premier il a dressé une carte exacte, p. 397 à 409, 427 à 453. — Découvre les iles de Désappointement, III, 9, 15.

— Les îles du Roi-Georges, 15. — Pu Prince-de-Galles, 28. — Du Dauger, 30. L'île Byron, 34 — Mouille à Ba-

tavia, 50. — Résumé de ses voyages, XVIII, 200.

Byron (île de la Polynésie). Décou-

verte par Byron, t. III, p. 34. — Description des habitans, 56; XVI, 443. --- Canots, 16.

CABOT, Découvre les îles Saint-Gabriel dans le Rio de la Plata, et nomme le fleuve, t. IV, p. 17; XXXVIII, 345, **347. — Découvre l'île de Terre-Neuve,** XL, xj.

Caboul on Afghanistan (royaume d'Asie). Voyage dans le pays, t. XXXVII, p. 55 à 126. — Campagne, 58, 73, 78, 80, 93. — Villages, 58, 73, 80, 81, 83, 84, 113. - Rivières, 73, 82, 115. — Combats de cailles, 68. — Radeaux à outres gonflées, 73. — Hautes montagnes, 76, 79, 116, 117 et suiv. — Le Simoun, 78. — Description de Djelalabad, 78 à 79. — Grenades sans pepin. Vignes, 80 - Autres productions, 81, 101, 102, 115. — Anciens relais des empereurs Mogols, 83. — Prynes renommées, 102. — Fete de l'Aid, 105. — Histoire, 107. — Anciens habitans, 109. — Commerçans hindous, 110. — Ancienne capitale. Jolie vallée de Sirchusma, 115. — Bameyan, 120. — Cavernes, cité souterraine, 121. — Idoles colossales. Traditions, 123. — Balkh, 153 à 158. — Costume, cour des exrois du pays, 460. — Voy. Afghans, Ghisni, Hindou-Koush, Peshawur.

Caboul (capitale du royaume). A spect: t. XXXVII, p. 76, 86. — Visites au chef, 89. — Beaux environs, 93, 102, 106.—Riches bazars, 95. — Denrées, 95, 96. — Libraires. Derviches. Rues, 96.—Maisons. Origine de la ville, 97. — Beaux jardins, 99. — Climat, 100. - Vins, rhubarbe, mures, et autres fruits renommés, 101. — Citadelle. Influence des Persans, 103. — Fêtes, 104. — Marchands hindous, 110.

Cabra (port de Tembouctou, dans le Soudan, Afrique). Cases. Maisons, t. XXIX, p. 397, — Population, Marché. Port, 398.

CABRAI.. Son voyage dans l'Inde. t. I, p. 63. — Découvre le Brésil, 64. - Etablit un comptoir à Calicut, 67. — Fait alliance avec le roi de Co-

chin, 70. — Sa découverte du Brésil, XXXVIII, 339. — Voy. Pingon.

Cachalot. Quelques détails sur ce

poisson, t. XXIV, p. 20.

Cachemire (un des Etats des Seiks, et ville capitale de cet état. Hindoustan). Fable sur l'état primitif du sol. Campagne. Gibier. Eaux, t. XXXI, p. 100. —Fertilité. Productions. Maisons, 102.—Lac. Jardin du roi, 104. – Caractère des habitans. Industrie. Châles, 106 — Figure des habitans, 108. — Tremblemens de terre, XXXVII, 15.

Cachena ou Kashna (province de l'Haoussa, Soudan), t. XXVII, p. 396,

427. — Pains de Nutta, 430.

Cachena (capitale du Cachena). Résidence du gouverneur. Fruits. Marchés. Industrie, t. XXVII, p. 427.

CA-DA-MOSTO, donne les premiers renseignemens sur Tembouctou, t. XXII, p. 12, 17. — Découvre les fles du cap Vert, 12. — Découvre la Gambie et l'archipel des Bilsagots,

Cadix (ville d'Espagne). Sa fondation, t. I, p. 3. — Est située sur une ile. Sa description, t. XX, p. 445; XLVI, 178.

Cafrerie (contrée du sud de l'Afrique). Fertilité du sol. Beauté de la campagne, t. XXIV, p. 204. — Tribu d'origine européenne, XXIX, 128. - Emplacement des kraals, 265. Montagnes. Rivières, 279. — Campagne. Animaux, 280, 286 — Missionnaires, 282, 295. — Bœufs dressés, 296. — Fruits empoisonnés, 300. - Intérieur d'une hutte, 303. -Voy. Hinza, Key, Wesleyville.

Cafres. Leur haute taille, t. XXIV, p. 195.—Armes, 196, 208. — Mœurs, 197, 206, 211. — Conservent le lait dans des paniers, 197. — Vêtemens. Ornemens, 199. — Occupations journalières. Cabanes, 202. — Idées religieuses. Circoncision, 206. - Gouvernement, 207, 209. — Polyga-

mie, 210. — Musique, 210. — Successions, 210. — Funérailles, 211. — Vétement, XXVI, 156. - Remarques générales sur les tribus cafres, XXIX, 116 et suiv. - Origine et signification du nom, 116, 263. —Pays qu'ils occupent, 117. — Leur état moral, 125. — Sont plus humains que les Betchouanas, 124. — Leur Nourriture, 155.—Caractère, 261.—Occupations des femmes et des hommes, 623. -Arts. Aspect d'un naturel. Religion. 264. — Danses, Ornemens des femmes. Distinction des chefs. Belles figures, 266, 277, 284. — Leur inimitié pour les Hottentots entretenue par les européens, 276.—Poésie religieuse, 285. - Superstitions, 286 et suiv.—Circoncision.Funérailles, 289. — Caractère, 292.—Valeur des femmes, 308, 310.— Usage du cheval, 309. — Voy. Anakosa, Amapondas, Amaiynba, Aetchouanas, Mantates, Zoolas.

Cagliari (capitale de l'île de Sardaigue). Ses environs, t. XLVI, p. 256. — Son aspect, parade, etc.,

257.

CAILLIAUD. Son voyage aux Oasis, XXV, p. 438. — A Sennaar, 444. — A Chendi, 451. — A Meroë,

· Caillié. Détails préliminaires sur le voyageur, t. XXIX, p. 371. — H arrive au Niger, 387. — Décrit Jenné, 591. — Arrive à Tembouctou, 398. — Receville des renseignemens sur la mort de Laing, 406 — Traverse le Sahara, 409 à 425. — Précautions de voyage, 417. — Ouragan, 419. — Effets du mirage, 421. — Reçoit le grand prix de la Société de géographie, 429 — Observations sur son voyage, 430.

Caire (capitale de l'Égypte). État du peuple, t. XXII, p. 263. - Des arts. 271. — Commerce, 271, 420, 423. — Commerce des Francs, 285. Ancien nom, 285. — Situation, 286, 415. — Intérieur. Maisons, 286. 416, 418. — Population, 288, 419. - Maladies : perte de la vue. Ses causes, 290 — Petite vérole et autres maux, 294. - Bains chauds, 297.-Peste, 500 — Adresse de quelques artistes, 574. — Cimetières, 417. — Hindous, 22. — Etat des domes Mosquées, 418. — Historique de la tiques, 23. — Riche jardin botanique.

ville, 420. — Charlatans. Danseurs. Courtisanes, 421. — Portefaix, XXXII, 41. — Usure, 516.

Colabar (royanme de la Guinée supérieure). Voyage dans le pays, t. XXX, p. 460, et suiv. — Description de Brass, de ses habitans, de ses environs, 460, 469, 470, 472.

Calabozo (ville du Vénézuéla, Amérique méridionale). Poissons électriques, t. XXXVIII, p. 376.

Calabre (province du royaume de Naples ). Voyage dans l'intérieur,

t. XLVI, p. 196 et suiv.

Caledonie (Nouvelle-), archipel de l'Australie). La grande île découverte par Cook, t. VIII , p. 427 et IX, 19. --Balabéa, VIII, 427, 441. — Pays sterile, 427, 450.— Cabanes, 428, 433, 447. — Habitaus ne connaissent pas de quadrupèdes, 429, 441. — Leurs ornemens, 430 431, 433, 445. — Intérieur de l'île, 436. — Description des habitans, 443. — Armes, outils, maisons, ustensiles, 446 et suiv. — Nourriture des naturels, 449. — Population, 450. — Productions, 451. — Tombeaux, pirogues, 452. – Outils de pêche, 454. — Côte septentrionale, IX, 3, 20. — Doucent des habitans, 4. — Gouvernement, 6. - Ile des Pins, 12: - Découverte de l'île de la Botanique, 14. — Aspect de la côte occidentale, XV, 36. — Ses récifs, 39. — He Beaupré, découverte par d'Entrecasteaux, 190. – Naturels ne méritent pas les éloges de la relation de Cook, Sont anthropophages, 194, 198. — Détails de cette horrible ceremonie, 299. — Naturels mangent la terre. Leurs guerres, 201. - Eccuils du nord-ovest de l'ile, 221.

Calcutta (capitale du Bengale et de 'toute l'Inde britannique'). Approche de la ville par terre, t. XXXVI, p. 12. — Forteresse, 14. — Nombreux domestiques d'usage, 15. -Quartier de Chowringhey, 16. -Maison de ville. Hôtel du gouvernenr. Cathédrale, 17. — Situation de la ville. Environs, 18, 26. — Promenade. Ablutions des indigènes, 21. - Querelles. Crimes communs sux Établissemens philanthropiques, Pauvreté des Européens, 24. — Villages des environs, 26, 28, 32. — Pagodes, 27. — Éléphans exclus de la ville, 31. — Parc d'artillerie, 32. — Cérémonie du Suttey. Observations sur cette coutume, 34 à 38. — Stupides austérités des Hindous, 38. — Misérable apparence des boutiques, bazars, 40. — Mosquées, 41.

Calicut (ville du Malabar, Hindoustan). A donné son nom aux toiles du Levant appelées Calicot, t. I., p. 38. — Est l'état le plus puissant de la côte, 41. — Gama y arrive, 46. — Cabral y établit un comptoir, 67. — Est canonné par Cabral, 69. — Par Gama, 79. — Arme contre le roi de Cochin, ami des Portugais, 84. — Sa flotte est battue par quelques Portugais, 85. — Prise et brûlée par

Albuquerque, 103.

Californie (Etat de l'Amérique septentrionale). Découverte par Cortez, t. XXXVIII, p. 316. — Description du pays, des productions, XII, 231. - Naturels, 233. - Fonctions des caciques, récompenses, abolition de la polygamie, 234 et suiv. -- Vêtement, 240. — Mœurs des Indiens indépendans, 241. — Leurs jeux, 242. — Plantes et roches, 247. — Langue des environs de Monterey, 249. — Descriptions des naturels, XIII, 174; XVII, 121. — Transpirations forcées, XIX, 320.— Pueblos ou villages habités par les Espagnols, 325. — Costume d'un dragon Californien, 327. — Description du port San-Francisco et de ses naturels, Voy, ce non.

Californie (missions de la). Détails historiques, t. XII, p. 230. — État des Indiens, 234. — Utilité de ces missions, XIX, 297. —Bâtimens de la mission, 298. —But des missions, 300. — Éducation des convertis. Leurs travaux, 301 et suiv. — Entretieu, 304, 308. — Enfans des deux sexes séparés. Amour des Indiens pour les missionnaires, 306. — Concessions de terrain, 308. —Offices, 316. — bonté des missionnaires, 318. — Indolence des convertis, 320, 322. — Terrains dépendant des missions, 322. — Agriculture, 321. — Voy. Monterey,

Santa-Clara, Santa-Rosa, San Carlos, San Diego, San Francisco, San José. Caliste (tle de l'Archipel), XLV I, 95. Callao (port de mer de Lima, Pé-

ron), t. XVI, p. 39, XLI, 338.

Cambriens (habitans du Haoussa et des îles du Niger). Leur état misérable, t. XXX, p. 219. — Caractère. Tributs qu'ils paient an sultan d'Yaouri. Ornemens incrustés dans certaines parties de la figure, 220, 221 — Huttes. Armes, 222.

Caminouquois on Kaminou-Kois (tribu au nord du cap de Bonne-Espérance). Sont bienfaisans, t. XXIV, p. 189.— Leurs armes, mœurs, habillemens, etc., 330.— Puits salés, et animanx

de leur pays , 332 , 333.

CAMPBELL. Son voyage dans l'A-frique méridionale, t. XXIX, p. 335.

Campèche (ville du Guatemala),

t. XLI, p. 5, 167.

Campos (région du Brésil). Bel aspect, t. XLII, p. 253. — Enormes fourmilières, 254. — Migrations des fourmis, 255. — Superstition des nègres à leur sujet, 256. — Les Armadillos, 257. — Villages, 258, 280, 282, 289.—Ecole d'Ilhéos, 259. — Absence totale de couteaux dans les maisons, 260. — Ablution de punch, 261. — Etendue des Campos, 262. — Bizarres crevasses, 277. — Colho d'Agoa, 281. — Rivière Parahupeba, 284. — Mine, 285. — Le serpent corail, 286.

Canada (contrée de la Nouvelle-Bretagne. Amérique septentrionale). Haut-Canada, Lac Outario, t. XXXIX, p. 67, 77, 81, 100, 206.—Le Welland et autres canaux, 75. — Lac Erié, 77, 80, 81, 206. — Voyage dans le pays, 84. — York, capitale, 86. — Usages, mœurs, costumes, religion des Indiens, 87 et suiv., 90. — Chaussées de bois, 89. — Présens du gouvernement anglais aux Indiens, 90.—Prédications dans les forêts, 93.—Emigrans irlandais, 95. — Observations sur les émigrations, 98.—Kingston, 100, 102.— Île et ville de Montréal. Voyageurs du pays, 106. — Traces du déluge, 206. – Caractère des habitans, XLI, 269.-Voyage dans le Bas-Canada,Que bec, XXXIX, 107. — Campagne, 111. -Paysans français, Ieur mobilier, 110 et suiv. — Indiens, 113. — Traces du

déluge, 206 --- Caractère des habitans,

XLI. 269. Voy. Québec.

Canaries (fles, côte d'Afrique), reconnues par des Génois, des Catalans, des Français; découvertes par les Portugais, t. I, p. 11. — Esquisse de leur histoire, VII, 176; XXII, 11.

Candish. Ses deux voyages autour du monde, où il amasse de grandes richesses en pillant les Espagnols, t. I, p. 184 et suiv.

Cannes (ville du royaume de Na-

ples), t XLVI, p. 197.

Canton (port de la Chine). Les Portugais le visitent; ayant violé les ordres de l'empereur, ils sont massacrés, t. I, p. 107. — Audience qu'Anson obtient du vice-roi, II, 339. — Jolis bateaux de la ville, XI, 467. — Etendue. Population, 468. — Rues. Maisons, 469; XIII, 401.—Prostitutions, XVIII, 444. — Détails sur les deux villes, 445. — Intérieur. Population, 446. — Aspect favorable. Maison de plaisance. Cochons sacrés, XXXIII, 422. — Climat, XXXVIII, 420. Voy. Macao, Tigre.

CAPELL-BROOKE. Son voyage en Suède et en Norwége, t. XLV, p. 1.-Visite et décrit le cap Nord, 218 et suiv. - Passe un hiver dans ces con-

trées, 225.

Capul (île de la Malaisie). Barbare coutume des habitans, t. I, p. 191.

Caracas (capitale du Vénézuéla, Amér. mér.). Population. Situation. Climat, t. XXXVIII, p. 364; XLII, 431.

Caravenserais. Origine, description, différentes sortes, noms divers de ces établissemens, t. XXXI, p. 198 et suiv. – Caravenserais divers, XXXV, 129, 137, 159, 168, 181 ; XXXVI, 396.

Carinthie (province de l'empire

d'Autriche), t. XLVI, p. 229.

CARJAVAL; évêque de Plaisance. Equipe à ses frais une flotte pour faire le tour du monde, t. l, p. 151. -Résumé de ses voyages, XVIII. 191.

Carlsoë (île de la Norwége). Les lemnings, t. XLV, p. 183. — Plantes marines. Zoophytes, 186. - Gorgones, - Grande profondeur de l'eau, 189. -190.

Caristadi (chef-lieu du Wermeland. Suède), t. XLV, p. 51.

Carace (ville de la Haute-Egypte).

Belles ruines, t. XXIII, p. 91.

Carnatio (Etat de l'Hindonstan). Côte de Coromandel, t. XVIII, p. 397. — Figure, caractère, repas des naturels de la côte, XXXI, 338. - Droits des militaires, 347. — Les masuli et les catamarans (embarcations), XXXVI, 429.—Lieu du martyre de saint Thomas, 433. — Ruines de Maha-bali-Pour, 436.—Sadras. Education. Costumes. Bayadères , 438. Voy. Madras, capitale, Pondichery.

Caroline (île de la Polynésie). Aspect. Etendue. Productions, t. XVI, p. 435.

Caroline du Sud (un des Etats-Unis). Emigrations et retours périodiques, t. XXXIX, p. 283. — Colombia, 291. – Une plantation, 307 ct suiv., 515. - Rizières, 310. - Travaux des nègres, 311 et suiv., 318. — Culture du riz, 316.—Etat intellectuel des nègres, 318. — Leur vente pour les contrées du nord de l'Amér., 320. Voy. Charlestown.

Caroline du Nord (un des Etats-Unis). Voyage dans l'intérieur, t. XXXIX, p. 283 et suiv. — Emigrations et retours annuels, ib. — Paresse générale, 287. — Fayetteville,

288. — Montpellier, 289. Carolines on Nouvelles Philippines (archipel des, Polynésie), déconvert par Padilla, t. II, p. 27. -Manière de saluer des habitans, IX, 297, note.—Leurschants et leurs danses nocturnes, 367, note, 405:—Lear respect pour leurs chefs, 389, note. —Leur propreté, X, 64, note. — 0ecupations des hommes et des femmes, 67, note-Pluralité des femmes, y est un honneur, 79, note. — Cérémonies funèbres, 81, note. — Revenus des chefs, provenant du louage d'outils en fer, 323, note.—Détails sur les relations de l'île avec Guham, XVII, 241. –Chansons nationales, 243. — Grovpes qui composent l'archipel. Productions. Naturels. Vetemens. Superstitions, XVIII, 80.—Polygamie, Travaux des deux sexes. — Combat contre la baleine, 82.—Canots. Gouvernement, 84. — Croyance au dogme de la Trinité, XLIII, xxiij.— Etat des femmes, xxiij. Voy. iles Fanakid, Hogoleu, Mac-Askti, Martyrs, Namoulouk, Nougouer, groupe; Oualam, Onoun, Ollatz, Petew; groupe Radick, arch.; Ralich, archipel; Shidky, Tamatan, Urville, Young.

Carpathes (chaine de montagues, Europe), tom. XLIV, pag. 81. — Animaux, 89. — Hauteur, largeur, riches mines, etc., XLVI, 38 à 40. — Hauteur des principaux points, 45.— Région des grands arbres, 55.

CARPIN. Sa mission chez les Tar-

tares, t. XXXI, p. 28.

CARR. Ses voyages, tom. XLVI,

p. 155.

CARTERET. Son voyage autour du monde, t. III, p. 65. — Séparé de Wallis, qu'il accompagnait, il arrive à Masafuero (85) qu'il décrit, 101. Corrige plusieurs erreurs sur le gisement de la terre de Davis, 105. Découvre l'île de Pitcairn, 107; l'île de l'Eveque-d'Osnabruck, 109; les îles du Duc-de-Gloucester; les îles de la Reine-Charlotte, 114, 133; de Simpson, de Carteret , 136 ; de Sir-Charles-Hardy, de Winchelsea, etc., 140 et suiv. — Découvre et décrit le détroit qui sépare la Nouvelle-Bretagne de la Nouvelle-Irlande, 149 et suiv. — Découvre les îles de l'Amiranté, de Durour, de Matty, de Stephens, de Freewill, etc., 162 et suiv. — Ne peut obtenir de mouiller à Macassar, 190. - Revenant en Europe, il rencontre le vaisseau de Bougainville, 225. -Résumé de ses voyages, t. XVIII, p. 201.

CARTIER. Ses voyages pour trouver un passage au nord de l'Amérique,

t. XL, p. xiij.

Carthage (ancienne ville d'Afrique). Sa fondation, t. I, p. 4.—Fait explorer les côtes d'Afrique, 5.—Emplacement. Ruines, XXII, 190.

Carthagène (ville de la Colombie, Amérique méridionale). Port nommé par Rodrigue de Bastida, XXXVIII, p. 201.—Beau port. Aspect lugubre. Population, XLII, 431.

Carthagène (ville d'Espagne). Ancienne et nouvelle ville. Environs, t. XLVI, p. 170.—Immense arsenal,

171.

Carrefort (île, archipel Dangereux, Polynésie). Découverte par Edwards, t. XIII, p. 419. — Est très basse, XIX, 166.

Cascade (baie, Terre de Feu). Nom. XLVI.

mée et décrite par Bougainville, t. IV,

p. 166.

Casherpour (ville du Kemaoun, Hindoustan). Lieu de pèlerinage des Hindous, t. XXXVI, p. 250.

Casma (port du Pérou). Aspect.

Sol, t. XVI, p. 409.

Caspienne (mer entre l'Europe et l'Asie). Beauté des campagnes méridionales, t. XXXV, p, 310, 322, 325.

— Voyage sur les côtes, 334 et suiv.

— Port d'Enzellé, 368. — Voyage à travers les Turcomans de la mer Caspienne, XXXVII, 303. Voy. Turcomans. — Beauté des campagnes méridionales, 312. — Vaisseau. Niveau des eaux au-dessous de celui de l'Océan, 318. — Son niveau, XLVI, 11.

— Rivières qu'elle reçoit, 50. Voy. Artrabad, Mazendéran, Ghilan.

Castille (Nouvelle-, province d'Espagne). Vayage dans le pays; Cuença, t. XLVI, p. 171, 174.—Tolède, 174. —Madrid.L'Escurial. Saint-Ildefonse.

Aranjuez, 175, 176.

Castille (Vieille-, province d'Espague). Voyage dans le pays. Burgos, t. XLVI, p. 172. — Décadence des deux villes de Medina, 173.

Castor marin, sa descrip., t. XXXI,

p. 394

Castries (baie de la Mantchourie. empire Chinois). Nommée par La Pérouse, t. XII, p. 390, — Sa description, 394. — Village tartare. Bonté des habitans, 395, 399. — Cabanes, 397. — Péches, 398, 400. — Tombeaux, 399 — Distinction de fortune dans les tombeaux, 401.—Tendresse pour les enfans, 402. — Figure, saleté des naturels, 403. -Vetement, 404. — Conjectures sur la religion, 405.—Utilité des chiens, 407.—Productions diverses: coquilles, oiseaux, plantes, 411 et suiv. — Pays boisé. Description des naturels, XIII, 196. — Vėtemens, 199. — Maisons d'été et d'hiver. Maladies, 201. -Hespect pour les morts, 202. — Tableau comparatif de la taille des naturels et de ceux de l'île Ségalien,

Castro (don Juan de). Son entrée triomphale dans Goa, t. I, p. 115.

— Sa mort. Notice sur sa vie, 116.

Casuarina, utilité de cet arbre pour

les Indiens de la mer du Sud, t. XV,

p. 383, note 3.

Catalogne (province d'Espagne). Voyage dans le pays, t XLVI, p. 162 et suiv. — Barceloune, 162. — Figure, caractère, commerce des catalans, 165, 166.

Catherinenbourg (ville de la province de Tobolsk, Sibérie). Origine, fonderies, t. XXXI, p. 243. — Maisons. Fortifications. Eglise. Foire. Ob-

servance du dimanche, 244. Caucose (gouvernement de la Russie). Voyage dans le pays, t. XLIV, p. 436. — Commerce de sel. Campagne, 436. - Postes; stations, 436, 437. — Temrouk, 437. — Tours de guet, 438. - Le Kopil Yekaterinodar, 439. — Etablissement des cosaques, 442. — Village, 443. — Stavropole, 444. — Géorgievsk , 445. — Colonie écossaise, 446. — Le mont Bechtau, 447, — Eaux minérales, 448.—Fortifications de Konstantinogorak, 448. - Mozdoc. Yekaterinograd, 450. - Le Terek, 451. - Taganrock, 454. Coucese (chaîne de monts entre la mer Noire et la mer Caspienne), t. XLIV, p. 447. – Habitudes des tribus du versant de la Circassie, 449. - Voyage de Klaproth. Antiquité du nom, XLV, 409. — Divers noms. Traditions mythologiques. 410. — Détails historiques, 411 à 413. — La chaîne des monts, 411 à 416.—Habitations. Vallées, Forêts, Mousse, 417. — Animaux, 418. — Lacs. Habitans du Caucase. Refutations de l'opinion sur la race caucasienne, 419. — Mœurs. Usages, Religion, etc., etc., des six grandes classes d'habitaus. Les Lesghis, 421 à 424 et 451 à 455. — Les Kistes, 425 à 426. — Les Ossètes, 427 à 428. — Les Circassiens, 429 à 438 — Les Abazes, 438 à 442. — Les Géorgiens, 412. — Peuplades turques, 444. — Traits généraux de

mœurs et usages, 444 et suiv. — Vé-

uération pour le tonnerre, 445 — Devins. Vénération pour les étoiles

tombantes, 446. — Caractère singu-

lier du serment, 447. — Manque de

lois. Assemblées. Hospitalité, 448. - Vengeance, 449. - Les Immiré-

tiens, 450. — Commerce des Cauca-

siens , 451. Voy. Kozban.

Caverne (ile de l'océan Antarctique). Découverte par Marion, t. IV, p. 403.

Cavite (port de l'île de Luçon). Son état ancien et récent. Sa population. Sa décroissance, t. XII, p. 294. Description du village. Marché illuminé, XVII, 249.

Cammpour (ville de l'Allahabad, Hindoustan). Population. Mosquées. Climat, t. XXXVI, p. 174.—Boutiques.

Importance, 175.

Caxamarca (ville de Péron). Aucienne danse indienne, t. XLII, p. 6. — Environs, 9. — Palais inca.

Rues, 10.

Carenne (ile de la Guyane Française, Amérique méridionnale). Peut rivaliser avec les Moluques pour la culture des épices, t. XV, p. 78. — Oiseaux, XLI, 182. — Iles voisines. 224. — Aspect du continent; du bavre de la ville. Roc. Constable, 224. - Détails historiques. Décadence de la colonie. Productions, 225.—Description d'une plantation, 227. —

Oiseaux-mouches, 232.

Célèbes (île de la Mal,). Découverte par les Portugais, t. I, p. 107. — Partagée en districts, III, 205. — Ville et baie de Bonthain, 212. — Productions, 214. — Productions diverses. Incursion au lac intérieur, XV, 383 XVIII, 348. — Campague, 350, 355. – Villages, 351, 357, 360. — Laideur des femmes, Religion. Divination semblable à celle de Rome. Gonvernement, 352. — Forêts , 355, 363. - Hiéroglyphes, 357. - Lac, 358. - Sculptures. Etendue, rivières de l'île, 360. — Climat. Mines. Ports. Arbres, 362. — Productions. Fleurs. Animaux, 364, 367. — Commerce. Figure des naturels. Gouvernement. Langue, 366. — Montagnes, XLIII, p. vi, Ixx, Ixxj. — Lac, viij, lxx. - Mines, viij, Ixxj. — Arbres, ix, Ixxij. — Quadrupėpes, x, Ixxij. — Tribu Bouguis, xiij, xxij, xxxj, lxxj, lxxiv.—Ressemblance de races, xvij. — Race igocoté, xix. — Religion , xxij. — Gouvernement, xxviij. -Industrie. Commerce, xxix, lxxiij. - Piraterie. Esclavage, xxx. - Langue, xxxij. — Superficie. Baies. Volcans Rivières, lxx. — Climat. Territoire hollandais. Villes principales, lxxj.— Singes blancs. Reptiles. Phosphorescence de la mer, lxxiij. — Population. Mœurs. Usages, etc., des principales tribus, lxxiv et suiv. Voy. Macassar, Manado.

Cephalonie (ile ionienne), t. XLVI,

p. 201 et suiv.

Céran (fle des Moluques, Malaisie). Côtes. Hautes montagnes Est fort peuplée, t. IV, p. 328, 329.— Exportation des épices, XV, 78. — Postea hollandais, 79.

Cerigo on Cythère ( lie ionienne),

t. XLVI, p. 93, 205.

Ceuta (ville de l'empire de Maroc). Les Portugais s'en emparent, t. I, p. 18; XXII, 8.

Cerennes (montagnes de France), t. XLVI, p. 24. — Hauteur des prin-

cipaux sommets, 43.

Ceylan (the de la mer du Bengale).

Découverte par les Portugais, t. I,
p. 93. — Belles forêts. Éléphans quelquefois très redoutables, XVIII, 429.

— différences de son art religieux
d'avec celui de Siam, XXXIV, 118,
166, 233, 236.

Ch. Chercher à Sch et à Tch les noms que l'on ne trouverait pas à Ch.

Chaadou (ville de l'Yarriba, Guinée). Occupations. Mœurs. Troupeaux, t. XXX, p. 75, 76.

Chabrol (fle du groupe Loyalty, Nouvelles-Hébrides). Nommée par D.

d'Urville, t. XVIII, p. 304.

Chachapoyas (ville du Pérou). Environs. Intérieur, t. XLII, p. 16. Chaki (ville de l'Yarriba, Guinée),

t. XXVIII., p. 130.

Chamisso (ile, mer de Behring, Amérique russe). Découverte par Kotze-bue. Son aspect, t. XVII, p. 85.—Sa hauteur. Son aspect, XIX, 246.—Saluts, alimens des naturels, 266.—Tentes, 268.—Connaissance géographique, 269.—Vie nomade, 273.—Pipe commune à toute la famille, 275

Champlein (lac du Canada). Découvert par Champlain, t. XL,

p. xix.

Chanal (fle, groupe de la Révolution, archipel des Marquises). Découverte par Marchand, t. XV, p. 444. Chandeleur (flos de la , extremité sud de l'Amérique). Découvertes pas

Cook, t. 1X, p. 114.

Chandernagor (ville du Bengale, Hindoustan), t. XXXI, p 457.—Commerce, 458.—Aspect. Maisona. Rues. Misérables boutiques, t. XXXVI, p. 32.

Chankeuan (ville de la Chine). Résiste à Gengiskhan, t. XXXIII, p. 185. — Ruines de ponts en mar-

bre, 186.

Chantibond (province du Siam). Histoire, beauté, productions, minues d'or et de pierres précieuses du pays, tom. XXXIV, p. 274. — Pepurlation. Chrétiens indigènes. Evêque français. Gouverneur, 276. — L'agila (bois odoriférant), 277 à 279. — Eléphans. Singes. Daims. Buffles blancs, 281. — Autres animaux, 282.

Charbonnier. Description de cet

oiseau, t. IV, p. 9.

CHARDIN. Notice biograph., t. XXXI, p. 168. — Son voyage en Perse, 171.

Charjouer (ville de la Tatarie indé pendante). Bac sur l'Oxus, t. XXXVII, p. 235. — Fort. Population. Marché.

Marchandises, 238.

Charles (ile, archipel Gallapagos).

Nommée par Cowley, t. I, p. 355. —

Est montagneuse et boisée, XVI,

49. — Aventures extraordinaires de

Patrick Watkins, 51 et suiv. — Animeux, 79.

Charles-Hardy (fle de Sir-, Polynésie). Découverte par Carteret,

t. III, p. 140.

Charles-Hardy (fles de Sir-, côte de la Nouvelle-Galles méridionale). Nom-

mées par Cook, t. VI. p. 361.

Charleston (ville de la Caroline du sud, Etats-Unis), Agréable aituation. Beaux arbres des rues, t. XXXIX, p. 293. — Galèries. Habitations, 294. — Aspect du port, 295. — Marché aux esclaves, 296. — Courses de chevaux, 298. — Bal. Esprit mercantile, positif et égoïste, 299, 300. — Institutions diverses, 301, 303 et suiv. — Moulins à riz, 302.

Charlotte (canal de la Reine, Nous velle-Zélande). Rivages. Naturels. Villages, etc., t. VI, p. 78 et suiv. VII, 289, 507 et suiv.; VIII, 102.

Climat, 106. — Filets, 110. — Costume de combat. Anthropophagie, 112 et suiv. — Aspect du pays, IX, 258. - Sol fertile. Climat agréable, 259. - Arbres, 261. — Plantes, 262. — Oiseaux, 265. — Poissons des côtes, 268. — Rochers. Insectes, 269. — Minéraux, 270. — Description des habitans, 271, 278. — Vėtemens, Ornemens. Tatouage, 272. — Habitations. Ameublement, Filets de pêche, 274. — Outils, 275, 279. — Pirognes, 276. — Cuisine, 277.— Leurs dispositions gnerrières, 280.—Armes, 281.—Préparatifs de combat, 282.— Chansons. Langue, 283.

Charlotte (détroit de la Reine-, entre l'île de Quadra, la Nouvelle-Hanovre et la Nouvelle-Géorgie, Amérique septentrionale, ouest). Exploré et nommé par Vancouver. Noms donnés à divers lieux, t. XIV, p. 168

à 321.

Charlotte (fie de la Reine-, Polynésie). Découverte et décrite par Wallis, tom. III, p. 297. — Outils. Canots et tombeaux des insulaires, 299.

Charlotte (îles de la Reine-, Amérique septentrionsle, ouest). Déconvertes par La Pérouse et nommées par les Anglais, t. XII, p. 142 et suiv.; XV, 462 et suiv. — Description des babitans, 466 et suiv. — Lac intérieur, XIX, 158. Voy. Yppa.

Charlotte (iles de la Reine-, groupe de l'archipel Santa-Cruz). Découvertes par Carteret, t. III, 114, 133. — Description des habitans, 115. — Villages fortifiés, 128, 129. Voy. iles Edgcomb, Howe, Keppel, Oury, Portland, Toubona,

Trevamon, Vollan.

Chatam (groupe d'îles et île principale à l'est de la Nouvelle-Zélande). Découverte par Broughton, t. XIV, p. 71. — Pirogues, filets, bois, 72. — Naturels. Vêtement, ornemens. Oiseaux, 80.

Chatan (ile, Polypésie). Découverte

par Edwards, t. XIII, p. 425.

Chatam (tle du groupe Gallapagos).
Rocher remarquable. Veaux marins.
Poires sauvages, t. XVI, p. 116.—
, Sol, 119.— Aspect, 120.

Chats marins. Leur description, leurs mours, t. XXXI, p. 390 à 393.

Chaymas (tribu de la Colombie).

Figure. Aversion pour les vêtemens, t. XXXVIII, p. 361. — Mariages; usages, 362. — Occupations des femmes et des hommes, 363.

Chekki (ville de l'Yarriba, Guinée). Costumes. Caractère, t. XXX, p. 78,

79.

Chelluhs (habitans de l'Atlas). Leur vie, t. XXII, p. 163. — Caractère,

formes, 174, 178.

Chendi (ville et province de la Nubie). La ville autrefois commerçante; maisons; belles femmes, t. XXIII, p. 492. — Habitations, XXV, 451.— Caractère des naturels; sol, productions, 452.

Chequatan ou Seguataneo (port du Mexique). Sa description et celle des

environs, t. II, p. 210, 220.

Cherronèse Taurique, voy. Tauride. Cherry (île, Polynésie). Déconverte par Edwards, t. XIII, p. 427.

Chevaux marins. Leur description, t. XI, p. 68. — Ne ressemblent en rien à un cheval, 70. — Leur affection pour leurs petits, 369. — poids de leurs dents, XXXI, 387. — Habitudes, XL, 252.

Chiens (île des, Polynésie). Découverte par Le Maire, t. I, p. 287, — Est peut-être celle nommée Douteuse

par Kotzebue, XVII, 44.

Chiens marins. Femelles dangereuses quand elles font leurs petits, t. II,

p. 15.

Chiens marins (baie des, Nouvelle-Hollande). Nommée et décrite par Dampier, t. I, p. 408, et suiv. — Animaux, XVIII, 47. — Arbres chétifs. Sol aride. Animaux, naturels, 60.

Chili (république de l'Amérique méridionale). Détails sur la guerre de l'émancipation, t. XVI, 390. et suiv. — Salubrité du climat, XVIII, 133.— Baldivia, XX, 81. — Surface. Population, XXXVIII, 389 et suiv. — Villa-Nueva; plan des nouvelles villes, XLI, 368 et suiv. — Climat, 370. — Mauvais état des routes, 384. — Manière de tuer les bestiaux, 401 à 404. — Mines de métaux, 405, 406. 407. Voy. Araucanos, Chiloè, Conception, Copiapo, Guasco, la Serena, Mocha, Santiago, capitale, Valparaiso.

Chiliens. Effets sur leurs mœurs de l'introduction des chevaux et des bœufs, t. XII, p. 78.—Figure, formes, XIII, 173.—Les femmes ont l'habitude de fumer, XVIII, 133. — Mœurs et

usages, XLI, 401, 405.

Chitkeah (ville du Kemaoun, Hindoustan). Environs, t. XXXVI, p. 248. - Aspect misérable de la ville et des habitans. Cabanes. Foires célèbres, 249.

Chiloë (archipel du Chili), Aspect des fles; productions, t. XX, p. 70.

Chiloë (île de l'archipel de Chiloë). Etendue, arbres, productions, sol, climat, populatiou, villes, t. XX, p. 72. — Description de San-Carlos, 73.—Religion; caractère. Habillement des dames, 74. — Occupations; amusemens des habitans, 76 et suiv.

Chimboraço (pic des Andes). Sa hauteur, t. XXXVIII, p. 5, 53, 54.

Chine. Signe de deuil en usage en Chine et en Suède, t. XLVI, p. 294.

Chine (partie de l'empire Chinois). Mission d'Avril, t. XXXI, p. 61. Frontières de la Sibérie, 280, 293 et suiv. — Voyage dans l'intérieur, t. XXXIII, p. 161 et suiv. — Gigantesque montagne, 175.—Couvent, 177. --- Chan-Kouan, 185. --- Plaines de Patchy-li, 187. — Eaux thermales, 266. — Chevaux, 358. — Canal impérial, 390, 475 et suiv.—Oiseau pecheur, 394. — Jardins., 396.— Les rois de l'enfer, 401. — Arbre à suif, 404. — Peintures sur verre, 410. — Population n'est point exubérante, 414. — Diversité des denrées des boutiques, 415. — Truffes, figuiers, 416. — Arbre à vernis, 418. — Temple taillé dans le roc, 420. — Population. Uniformité physique et morale, 425. — Productions diverses, 434, 439, 460, 474, 480.— Inoculation de la petite vérole, usitée de temps immémorial, XLVI, 83. Voy. Canton, Eu-ho, rivière; Gan-King-Fou, Ho-Tchow, Kalgan, Kang-Tchou-Fou, Kaomingze, Kiming, Nanking, Nang-Tchang-Fou, Pei-ho, rivière; Ho-Yang, lac; Sang-Yuen. Siuan-Hua-Fou, Tien-Sing, Tong-Chow, Tong-Kou, Ton - Tchang-Fou, Yang - Tre - Kiang, You-Fang.

Chine (empereur de la). Ses chevaux, t. XXXIII, p. 116. - Ses chasdans Péking, 198, 243. — Ses devoirs, ses functions, 199, 231, 254, 267. — Noms donnés aux années du règne, 215.—Ses femmes, 213.—Renouvellement de l'année, 237. — Funérailles, 258, 290 — Hommage à l'inventeur de l'agriculture, 267, 308, 309, 451. — Hommage à Confucius, 299. — Sacrifices au ciel, 308. — Son despotisme dominé par celui des coutumes, 380. — Est victime du cérémonial, 401. — Appels au jugement du peuple, 424. — Nom qui lui est donné. 430. — Secours aux pauvres, 445. — Hommages à l'été, à l'hiver, 452. — Audience accordée à Macartney. Son costume, 466, 467. — Eunuques de sa cour, 469. — Sort de ses femmes à sa mort, 470.

Chine (mandarins de la). Costumes, t. XXXIII, p. 353, 365. — Cartes de visite, 355. — Habits de cérémonie, 365. — Vie efféminée, 402. — Aiment

les plaisirs de la table, 433.

Chinois. Sont très peu curieux des choses étrangères, t. II, p. 286. — Dissimulés, trompeurs, 326. — Observations sur leurs manufactures, leur peinture, littérature, morale, gouvernement; ne méritent pas les éloges qu'on en a faits, 344 et suiv.— Leur commerce avec les Européens, leur fierté, XII, 274. — Visite au poste de la frontière de Sibérie, XXXI, 295. — Leur camp, 298. — Exposition des enfans, 436. — Saluts, XXXIII, 80. — Ne tiennent pas. aux fenêtres vitrées; indifférence pour le verre, 178. — Usage à la fin du devil de l'empereur, 181. — Costumes, 207 à 210, 380. — Astrologie, astronomes, chrétiens, 211. — Vénèrent le corbeau, 238. — Phoutsa, ornemens de distinction, 243. — Religion, 255. — Figure, 279. — Pieds des femmes, 280. — Comédiens, 303 à 307. — Mœurs, 311. — Conclusion de marchés, 319. — Exercices, 320. — Réunions , jeux , 321 , 322. — Repas, 353. – Puanteur, 356. – Saleté, 367. – Querelles, 379 — Ne mangent point de bœuf, 381 - Puissance paternelle, 382. — Convois funèbres 383, 384. — Idoles, 385, 386, 595 595, ses, 119. — Usage à la cessation du 401, 443. — Supplice du peutse 287. denil de sa mort, 181. — Ses sorties — Salut militaire 413. — Alimens,

boissons, 431 et suiv. — Respect pour te trône, 453. — Achat des jolies filles, 474. — Sacrifices au flenve Jaune, 477. — Sur leurs colonies. XXXIV, 15, 68, 71, 73. — Mœurs, caractère, usages, 67 à 76. — Lourdeur de leurs jonques, 73 à 76. — Insolence envers les Européens, 83, · 102. — De leurs émigrations en Siam, . 178, 180, 227. — Formes physiques, 240 à 246. — Livret de navigation,

XLIII, liij.

Chinois (empire). Son traité avec la Russie, pour l'établissement d'une mission à Péking, t. XXXIII, p. 1 et suiv: — Officiers divers, 5. — Couseurs sacrées, 14 — Longueur du ii, 59, 170. — Grande muraille, 161, 163, 182, 184, 461, 463. — Almanach impérial, 211, 427. — Persécution contre les chrétiens, 212. — Edit contre le ministre d'un empereur, 214 à 219. — Armée, 224 et suiv. — Reerutement, costume, exercices, faiblesse, 226. — Marine, 228. (Soldat français, 228). — Renouvellement de l'an, 237. — Liberté de religion, 255.— Religions reconnues, 256. — Capitales, 265, 269 et suiv. - Classes des princes, 291. - Canal impérial, 390, 475 et suiv. — Disposition du Code criminel au sujet des mourans, 392. — Salut militaire, 413. — Subordination, hiérarchique; appels au jugement du peuple, 424. — Prélimiuaire historique de l'ambassade de Macartney, 426.—Nom douné à l'empire, 430. — Absence de postes, 440. — Impôts en nature, 441. Voy. Boutan, Coree, Taturie on Mantchourie et Mongolie, Thibet.

thio (file de l'Archipel), t. XLIV,

p. 284; XLVI, 98

Chinsura (ville du Bengale, Hindous-

tau), t. XXXVI, p. 45.

Chitpour (ville du Guzerate, Hindoustan). Toiles peintes; lions appri-

🕶 oisés, t. XXXI, p. 69.

Chittagong (district du Bengale, Hindoustan). Chef-lieu, campagne, routes, climat trop loué, t. XXXVI, p. 74.

Choba (ville du Darfour, Soudan). Carrière de craie, t XXV, p. 400.

\* Choiseul (île de l'archipel Salomon). Découverte par Bougainville. Descrip- liarité des villageois, 415. — Sort des

tion des habitants, de leurs pirogues à bas-reliefs et de leurs armes, t. IV, p 296, 298.

Choiseul-Gouffier. Son voyage

en Grèce, t. XLVI, p. 92.

Cholula (ancienne ville du Mexique). Population, rues, temples, décadence, t, XXXVIII, p. 309. — Situation, maisons, environs, XLI, p. 45.

Chou carathe. Sa description, sen gout, t. VI, p. 526, 333.

Choumaguine. Voy. Schumagine.

Chou palmiste. Apparence et saveur de son fruit, t. III, p. 142. — Disposition du fruit, t. IX, p. 26.

Choumla (ville de la Bulgarie, Turquie d'Europe), t. XLIV, p. 62.

Chow (ville de l'Yarriba, Guinée). Croyance sur les habitudes des blancs. t. XXX, p. 59. — Environs, métier à tisser, 60.

Christiania (l'une des deux capitales de la Norwége). Aspect, tom. XLY, p. 51. — Détails divers, 53.—Anéantissement du commerce, 55. — Aspect du mont Mastherger, 55. — Population, port, XLVI, 296.

Chunar (ville de l'Allahabad, Hindoustan). Poste anglais, édifices, t. XXXVI, p. 155. — Sanctuaire révéré, 157. — Demeure des Européens. Population; environs; ours et loups,

Chuprah (ville du Béhar, Hindoustan), t. XXXVI, p. 125. - Maisons. Hindou en prière, 126. — Boutiques flottantes, 127.

Chypre (ile, mer Méditerranée). Le bois, abondant autrefois, y manque anjourd'hui. Animaux, tom. XXIII,

p. 54.

Cincinnati (ville de l'Indiana, Etats-Unis). Son étodnant accroissement,. t. XXXIX, p. 581, 599. — Son besu port, 595. — Diverses particularités sur la ville, 396 et suiv. — Incivilité, esprit mercantile, 400, 406. — Ferme dans les bois des environs, 401. Domestiques, 403. — Ennoi des soirees, 406. - Marché, 407. - Maséums d'histoire naturelle, 408. — Absence d'amusemens. Eglises, 409. - Influence du clergé, 410. - Raivement, 411. - Ecoles, 413. - Famipaysans, 418. — Absence de charité, 420. — Fierté des pauvres, théâtre, 421. — Pruderie, 422. — Saisons, 423. - Bal. Séparation des deux sexes, 424 et suiv.

Circassie (contrée entre la mer Caspienne et la mer Noire). Montagnes, t. XLIV, p. 437. — Costume de princes, 440. — Eaux minérales. Village, 448. - Intérieur d'une maison. Vie des hordes du Caucase, 449. — Le Terek, 451. — laoculation de la petite vérole, usitée pour conserver la beauté des femmes, XLVI, 83, note. — Voy. Caucase.

Circassions on Tcherkessos. Ancien nom. Ont dégénéré, t. XXXI, p. 175. - Pays qu'ils habitent, XLV, 429. — Noms divers. Etat des personnes, 430, 431. — Gouvernement, 431.— Usage des présens au prince. Privilége du prince et des nobles, 432.— Se nourrissent de chaire de cheval, 433. — Influence des vieillards, Administration de la justice. Assemblées singulières, 433, 434. — Voleur adroit non puni. Hospitalité. Usages divers. Punition de l'adultère. Divorce, 435. — Education des enfans du prince, 456. — Figure, formes. Costume. Maisons, 437. — Chevaux. Agriculture, Langue, 458: - Traits généraux de mœurs et d'usage, 444 a 455. — Célèbrent le premier jour de l'an, connaissent la pâque. Vénèrent le tonnerre, 445.

CLAPPERTON. Son voyage en Afrique, t. XXVII, p. 1. - Voy. Denkam. — Son excursion à Sackatou, 323. --- Entrevues avec le gouverneur de Katagoum, 347, 549, 558, 358, 364. — Séjourne à Kano, 368 et suiv. -Entrevues avec le gouverneur, 371. — Arrivé à Sackatou, 405. — Entrevues avec le sultan, 406 et suiv. 411, 420. - Son voyage dans l'Afrique septentrionale, XXVIII, 115. — versé par Timowski, t. XXXIII, Entrevues avec le roi de l'Yarriba, 137 et suiv. — No peut obtenir de voir le Niger, 141. — Visite le roi 144. — Lac salé, 140. — Monts, 141. de Kiama, 154 et suiv. — La reine 142. — Chevaux de l'empereur, 141. de Niffé, 191. - Lacune dans son - Obo ou autel de pierre, 149. journal, 219. — Assiste & un combat, 221. — Ses visites au sultan avec qui paré aux plaines d'Amérique, etc., il se brouille, 224, 231 — Fin de XXXVIII, 575. — Voy. Magais-Sax-son journal, 257. — Voy. Lander nites.

(Richard). — Ses derniers momens. Son enterrement, 245

Clarence (ile du Duc-de-), (Polya.). Découverte par Edwards, t. XIII, p 425. — Productions, figure et vétement des naturels , XVI , 457.

Clarence (port de l'Amérique russe). Découvert par Beechey Sa description, Naturels, Armes. Vétemens, Huttes, t. XIX, p. 449, 451.

Clerke (ile, mer de Behring), t. XI, p. 101, 377

Clerke. Prend le commandement des vaisseaux de Cook après l'assassinat du capitaine. Réclame le corps -de Cook, t XI, p. 201, 205, 222. --- En reçoit une partie, 209. -- Ses soldats incendient le village de Kakoon, 217. — Il obtient le reste du Sorps de Cook , 223. — Touche au Kamtschatka, ce qu'il y fait, 316 et suiv. — Excursion dans l'intérieur -du pays, 323 et suiv. — Voyage en traineau, 330. — Réception amicale à Bolcheretsk, 537, 348. — Envoie à Saint-Pétershourg, à l'ambassadeur anglais le journal de Cook et le sieu, 353. — Essaie vainement de traverser les glaces an nord-ouest, 368,371. - Samort Son éloge, 379. - Ses funérailles à Petropawlowski, 582, .384. — La Pérouse fait graver une inscription sur son tombeau, XIII, 39. — Voy. Gore.

Clermont-Tonnerre (tle de l'archipel Dangereux). Découverte par Buperrey, t. XVIII, p. 138. — Couleur des naturels, XIX, 152. — Canot, 153. . - Langue. Etendue, sol, 154.

Coagaiga (une des iles Aléoutienmes). Etendue. Aspect, t. XIX, p. 282. Cobbé (capitale du Dar-Four, Soudan). Situation, t. XXV, p. 397. — Etendue. Habitaus, 398, 400 Ecoles, 401.

Cobi (désert de Mongolie) Trap. 137 à 149 - Sol. Aspect, 138, 143, - Animaux, 138. - Puits, 140, Sel. Absence d'insectes, 323. -- Com-

Cochin (ancien royaume de l'Hindoustan dans le Malabar). Le roi fait alliance avec Cabral, amiral portugais, t. I, p. 70. - Le roi, dépouillé par le zamorin, est vengé par Albuquerque, 82. - Et par Pacheco,

Cochin (capitale). Situation. Habitans lors de l'arrivée de Cabral, t. I, p. 70. — Gama y établit un comptoir, 79. — Prise et brûlée par le zamorin à cause de son alliance ayec les Por-

tugais, 81.

Cochinchine ou Anam méridional (royaume de l'Indo-Chine). Bambous, t. XXXIV, p. 329. — Bingeh, 337.— Côte, 351. — Montagnes. Fertilité du sol. Iles, 352, 440. — Tribu de pecheurs, 354. — Intérieur du pays, 368 — Armée, 372 et suivantes. — Beaux canaux, 377, 440. — Visite au mandarin des éléphans, 383 et suiv. — Mandarins français, 383, 438. — Acteurs chinois, 384, 426. – Supériorité due aux Français, 398, 401.—Influence française ruinée, 398 et suiv — Population, 421. — Visite au Tacoon ou madarin des étrangers, 424 à 434. — Beauté du pays, 440, 442. — Lac d'eau salée, 441. — Contrée grauitique. Excellent état des routes, 446. — Fleuve. Montagnes. 449 et suiv. — Langue, 453. Voy. Fu - Kok, Hue, capitale; Saigon, Turon.

Cochinchinois. Forme physique. t. XXXIV, p. 240 à 246, 322 Tendance à l'obésité. Caractère. Habitations, 323. — Leur beau teint, 323, 334. — Appartemens, 344. — Costumes, 324, 372 et suiv., 411, 412, 423. — Costume de rameurs, 326. — Mœurs, 334, 417. — Infériorité des femmes, 340. — Barques, 353. — Tribu de pêcheurs, 354. — Costume des soldats, 372 et suiv. - Armes, 574. — Mandarins français, 383. — Supériorité due aux Français, 398, 401. — Petitesse de taille , 407, 409. -Formes. Figure , 409, 410.— Religion, 413. — Effets dn despotisme, 415, 416. — Bonnes qualités, 417. Arrive en Espagne, 125. — Sa re-— Saleté. Mœurs des femmes, 417, ception à la cour. Ses récompenses, note. — Culte des ancêtres, 418. — 128, 241. — Bulle de démarcation, Servitude militaire, 419. — Costume 129. — Repart pour le Nouveaude la saison pluvieuse, 423. — Goût Monde, 131. — Trouve sa colonie

pour les œufs pourris, 431. — Palarquins et porteurs, 444.

Cockburn (ile, archipel Dangereux). Découverte par Beechey. Déserte. Stérile, t. XIX, p. 169, 170.

Cocos (île des, archipel des Amis) Découverte par Le Maire et Schouten, t. I. p. 295. — Avidité des habitans pour le fer et la verroterie, 296. — Ils veulent s'emparer du vaisseau de Le Maire, 299. — Est l'île que Wallis a appelée Boscawen, VIII, 73; XIII, 114. — Naturels se mutilent le petit doigt, 149.

Cocos (ile des, mer du Sud, côte d'Amérique). Son aspect, t. XIV, p. 467. — Productions. Arbre remarquable, 466. — Poissons, oiseaux, 470.

Copos ( île des Noix de , Australie). Découverte par Carteret. Produc-

tions , t. III , p. 142 à 148.

Cocotier. Sa description, son utilité pour les Indiens, t. VIII, p. 220. — Ses racines, 398, note. — Récolte et plantation du fruit à l'île Nouka-Hiva, XVI, 213.

Colchide. Voy. Mingrélie.

COLOMB (Christophe). Notice sur sa vie, t. XXXVIII, p. 72. — Expose ses projets au prieur de Rabida qui lui fournit assistance, 75 et suiv. — Promesses et frais d'Isabelle, 80. — Vaisseaux qui lui sont accordés, 82 Met à la voile, 83. — Mormures ou séditions à son bord, 84, 88. Découvre le Nouveau-Monde, 91, 92 - Prend possession de l'île San-Salvador, 94. — Découvre les îles de la Conception, Ferdinandine, Isabelle, Arena, Cuba, 100. — Nomme la mer de Nuestra-Senora, 104, — Martin Pinzon se sépare de lui , 105. — Découvre les îles d'Haiti (Hispaniola), de la Tortue, 106. — Perte de son vaisseau. Hospitalité des insulaires, 110. — Echanges de divers objets .contre de l'or, 112. — Laisse une golonie à Haïti et part, pour l'Espagne, 115, 116. — Echappe aux Portugais des Açores, 120.- Bien reçu par le roi de Pertugal, 123. —

d'Haiti ruinée,, 133. — Fonde la ville d'Isabelle, 138. — Découverte de mines, 143, 163. — Fonde le fort Saint-Thomas, 143. — Découvre la Jamaïque, 146, 211. — Découvre Sainte-Marthe, 147. — Est abandonné de Marguarita et Boyl, qui le desservent en Espagne, 151, 159. — Ruse par laquelle il se rend maître d'un cacique ennemi de sa colonie d'Isabelle, 152. — Bat l'armée indienne, 155. — Tributs exigés, 156. — Subit l'examen d'un commissaire royal, 160. — Vient plaider sa cause en Espagne , 162 , 166. 🛶 Découvre les îles de Marie-Galante et de la Guadeloupe, 164. — Bien acceuilli à la cour. Nouvelles mesures, 166, 242.—Son troisième voyage. Décou√re le continent et l'île de la Trinité, 175. — Les iles de Gracia, de l'Assomption, de la Conception, 177. — Calomnies répandnes contre lui en Espagne, 179. — Est remplacé par Bovadilla, 181. — Est mis aux fers, ainsi que ses frères, 187 et suiv. — Les trois frères sont condamnés à mort, et renvoyés en Espagne, 190. — Sont délivrés par le roi et la reine, 192. -Entreprennent de nouvelles déconvertes, 194, 201, 245. — Pauvreté de Colomb. Son désir d'aller à Rome, 205. — Est obligé de faire échouer ses vaisseaux à la Jamaïque, 210. — Muunerie de son équipage et ses suites, 212, 221, 223. — Annonce une éclipse aux Indiens et en obtient des vivres, 217. — Déloyaux procédés d'Ovando à son égard, 219, 224. — Son frère bat les révoltés, 222. — Ils reviennent en Espagne, 225. - Malheur qui les y attendait, 226. — Mort de Christophe. Sa famille. Sa figure, 228. — Son caractère, 229 et suiv. — Ses sentimens religieux, 235. Son imagination ardente, 237. — Ses idees sur sa découverte, 238. --- Résumé de ses découvertes et de celles de ses compagnons, 239. — Chronologie de ses voyages et découvertes, 240. — Ses cendres portées à Cuba,,

Albion, Amérique septentrionale). entrée, t. XIV, p. 368, 369. — Ri-

vière d'Young, 569. — Baie de Gray. Ile Puget, 370. — Rivière Swaine. Iles Baker, 371. — Pointe Sheriff. Mont Coffin. Rivière Knight, 372.— Rivière Rusleigh. De Call, 373. — Rivière Manings. Baring, 374. — Prise de possession par les Anglais, 375.—Ses pins magnifiques, XXXVIII, 17. — Son cours. Clarté de ses eaux.

Colombia (un des États-Unis). Sa formation. Son étendue, t. XXXIX, p. 242. — Vente d'esclaves à l'enchère, 263 à 270. — Voy. *Was*hington.

Colembia (chef-lieu de la Caroline du sud, Etats-Unis), t. XXXIX, p. 291.

Colombie (république de l'Amérique méridionale). Tombez. Habitations de la campagne et de la ville, t. XVI, p. 92. — Gouvernement, XXXVIII., 26. — Constitution, 28. — Découverte par Colomb , 175. — Voyage de Humboldt dans l'intérieur, 356. — Piqures des insectes, 382. — Surface et population , 389. — Productions , 397 et suiv.—St. Régis et autres petites villes, XLII, 41 et suiv. 64. — La guarana (liqueur), 64. — Voyage dans l'intérieur, 591. — Ses deux contrées, limites, superficie, 392.— Productions, 395. — Rivières, 395, 396, 407. — Régions des mines, 397. - Lacs, Animaux malfaisans, Animaux domestiques, 398. — Plaines. Population. Habitans, 399, et suiv. - Agriculture, 406, 407. — Commerce maritime. Uniformité de la température, 406. — Gouvernement. Armée, 421 - Chambres, 422. - Chambres des représentans conditions de leur éligibilité. Leurs droits, 422, 423, 425. — Sénat et conditious requises pour être sénateur. Droits, 424, 425. — Congrès, 426. — Pouvoir exécutif, ibid. — Pouvoir judiciaire, 427. — Dispositions diverses, 427. — Principales villes, 428 à 431. — Voy. Chaymas, Guaquil, Abidos, Orénoque, Panama, Quito, Rio-Negro, San'a-Féde Bogota, capitale.

Colombia (rivière de la Nouvelle- Colombie (Indiens de la). Tribus diverses, t. XXXVIII, p. 379. — Reconnaissance de la rivière. Son Femmes n'aiment point à devenir mères. Meurtre de l'un des jumeaux, 579. — Breuvages abortifs, 381. — Figure, Taille, Caractère, XLII, 400, 401, 412. — Les Bravos (sauvages), 401. — Vie et caractère des Indiens des plaines et des montagnes, 402, 407 et suiv. — Sauvages, 408 à 412. — Choix du cacique, épreuves auxquelles on le soumet, 408, 409. — Protection de la propriété nationale. Guerres, 410, 411. — Sort des prisonniers, 411. — Anthropophagie, 412. — Intelligence bonne, 412 — -Idées religieuses, 413 et suiv., 417.-Culte d'un génie malfaisant, Médecine, 414. — Polygamie, 416. – Fanérailles des diverses tribus, 416, 418. — Croyance à l'immortalité de l'ame, 417. — A l'ame des bêtes, 418. - Absence de vétemens. Tatonagé, Ornemens. Maisons, 420. — Armes. Canots, 421. — Voy. Chaymas, Indiens de Terre-Ferme, et des rives de l'Orfnoque.

Colombiens. Horrible maladie endémique, t. XLII, p. 399. — Figure; teint, 399, 403. — Sentimens religieux. Condition des femmes. Mariages. Funérailles, 403. — Caractère, mœurs, 404, 405. — Nonchalance. Dissimulation, 404. — Ignorance. Respect pour les parens. Saluts,

**405.** 

Colombie (nègres de la). Leur patrie, leurs formes, t. XLII, p. 400.

— Nègres célèbres, 402.

Comharsein (Etat de l'Hindoustan). Costume et habitation du rana, t. XXXV, p. 457. — Temple remarquable, 458. — Corruption et civilisation, 464.

Commercolly (ville du Bengale). Factorerie pour la soie, t. XXXVI, p. 441. — Nattes remarquables. Patatines de plumes d'oiseaux, 442.

Compagnie (île de la) Découverte par les Hollandais. Son aspect, t. XII,

p. 431, 437.

Concan (partie de la côte ouest de l'Hindonstan). Villages ou petites villes, t. XXXVI, p. 417, 418. — Montagnes des Gattes, 418. — Habitans maharattas, 421. — Sol. Chimat, 427. — Voy. Elephanta.

Conception (île de la mer des Antilles). Découverte par Colomb,

t, XXXVIII, p. 177.

Conception (ia, ville du Chili). Sa baie, t. XII, p. 70. — Ancienne et nouvelle ville, 71. — Tremblemens de terre. Population. Extrême fertilité, 72. — Maladies. Rivières aurifères 75. — Parure des femmes, 74, 76. — Couvens, 74. — Naturels, 75. — Rues alignées, maisons basses, XVIII, 131. — Climat salubre, 133.

Condore (ile, mer de Chine). Sa description. Ses productions, t. XI, p. 470. — Climat pestilentiel. Insectes venimeux. Habitans, XVIII, 439. — Productions, 440. — Aspect, XXXIV, 309. — Végétation. Productions. Roches, 310. — Quadrupèdes, 512. — Village, 313. — Habitans, 314, 316. — Population, productions, 315, 317.

Congo ou Zatre, Flouve d'Afrique remonté par les Portuguis, t. i,

р. 27.

Connecticut (un des États-Unis). Voyage dans l'intérieur. Remarquables établissemens publics, t. XXXIX, p. 174 et suiv — New-Haven, une des capitales. Inconvénient des deux capitales. Collége. Cimetière, 176.

Consolation (file de ). Découverte par 'Maurrell. Ses productions. Ses

naturels, t. XIII, p. 266.

Constance (lac de la Suisse), t. XLV, p. 538.

Constantine (ville de l'Algérie). Ruines antiques, t. XXII, p. 185. — Ses ancieus noms, XXIII, 31.

Constantinople (capitale de l'empire Ottoman). Histoire des Juiss de cette ville, t. XLIV, p. 5. — Lears demeures, leur costume, haine que i'on a pour eux, 6. — Leur langue. Ponts. 7. — Citernes, étangs factices, 8. — Pi<del>liers</del> hydrauliques, 9.— Lac souterrain, 12. — Situation de la ville, 13, 274. — Ses murailles, 13, 14. — Ses ruines, 15. — Perte par où entra Mahomet, 14. — Brèche où tomba Paléologue. Grand cime-.tière, 15. - Prophéties sur Constautinople, 16. — Tombes d'Ali et de ses fils. Eglise des Poissons, 17. - Eglises grecques, 18. - Kidid impérial, 19. — Envious déserts, 19, 263. — Palais de Sau-Stephano. Depart périodique des cailles, 21. -Sauterelles, 22. — Ames demnées,

23. — Ruipes d'anciens ponts. Chaussée, 263. — Vue de la ville au soleil levant, 264. — Son heureuse situation, 265, 266. — Cimetières, 267. — Péra, 268, Convois. Tolérance religieuse des autorités, 269. — Causes d'insalubrité, 274. — Déclin du fanatisme, 276. — Le Moniteur ottoman, 278. — Administration de la justice. Sa vénalité, XLVI, 102. — Police. Rareté du vol. Sa prompte et terrible punition, 105 à 108. — Exécution a mort, 107. — Mœurs des harems, 108 et suiv. — Rareté de la polygamie, 110. — Rareté des intrigues, des séductions, 113. - Punition des coupables, 114. — Bonne police. Disposition des maisons, 115. — Administration civile, 115, 116. - Rareté des fêtes publiques, 123. — Premiers cafés, usage de fumer, 125. — Langue en usage à la cour, 126.

Contrariètés (fle des, archipel Salomon). Découverte par Surville, t. III, p. 435. — Pirogues élégantes. Ornemens des habitans, XV, 244.

Cook. Notice sur sa vie, t. V, p. 1. - Son premier voyage, 2. - Ne peut obtenir à Rio-Janeiro la permission de débarquer son équipage. Pourquoi, 22. — Son avis sur les passages dans l'océan Pacifique, par le sud de l'Amérique, 80 — Découvre les îles da Lagon, du cap Thrumb, de l'Arc; les iles Groupes, des Oiseaux, de la Chaine, 87 et suiv. — Son arrivée et sa réception à Taïti, 95. — Expédition dans l'île, 108. — Y construit un fort, 116, 132. — Dresse un observatoire. 136. — Détail de différentes aventures. 137 et suiv. — Observe le passage de Vénus sur le soleil. 173, 176. Navigue autour de l'île, 196 et suiv. — Quitte Taïti emmenant un insulaire, 231. — Décrit les fles voisines de Taîti, 325. — Découvre les fles de la Société, 327, 355. — Trouvailles remarquables, 330, 336. — Découvre l'ile d'Oteroah, 858. — Arrive à la Nouvelle-Zélande. Incidens divers, et description du pays, 371 et suiv. — Fait le tour de l'île Ikana - Mawi. Incidens divers, VI, de 1 à 115. — Fait le tour de Tavaï-Pounamon, qui complète la circumnavigation de la Nou-

velle-Zélande, de 115 à 143. — Décrit la Nouvelle-Zélande, de 143 à 201. Sa navigation défavorablé à l'existence d'un continent méridional, 199. - Sa traversée jusqu'à Botany-Bay. Il nomme un grand nombre de pointes et de baies, et décrit les côtes, 201 et suiv. — Id. jusqu'à la baie de la Trinité, 232 et suiv. — Id. jusqu'a la rivière Endeavour. Situation dangereuse de son vaisseau, 274 et sniv. - Station à la baie Endeavour, 286 à 332. — Navigue jusqu'au nord de la Nouvelle-Galies du sud. Découvre et nomme plusieurs pointes, baies, iles, 532 et suiv. — Prend possession de la Nouvelle-Galles méridionale, 368. ---Décrit le pays, 372 et suiv. — Arrive à l'île de Savu, 423. — Repas que lui donne le roi, 433. — Décrit Savu, VII, 1. — Mouille à Batavia pour radouber son vaisseau, 38. — Décrit Batavia, 53 et suiy. — Bécrit l'île du Prince, 109. — Jette l'ancre zu cap de Bonne-Espérance, 120. — Préliminaire de son second voyage. Son but. Ses résultats, 141. — Cook part d'Angleterre. Ses instractions, 159. — Va à la recherche du continent austral, 200. — Découvre des îles de glace, 204. — Ne trouve point la terre que Bouvet dit avoir découverte, 215. - Arrive à la Nouvelle-Zélandu, et a plusicars cătrevaes avec les năturels, 237 et suiv. - Est visité par des Zélandais, 257, 338. —Laisse dans l'île des animaux d'Europe, et sème des des graines, 268, 270. — Les Zélandais prostituent leurs filles à son équipage, 318. — Aborde à Taïti, 353. -Entrevues avec les habitans, 354 et suiv. — Visite le roi, 394, 412, 422, 427. — Le reçoit à bord, 418, 420.-- Découvre l'île d'Hervey, VIII, 36. - Décrit les îles d'Amsterdans et de Middelbourg, 82. — Revient à la Nouvelle-Zélande et s'assure que les habitans sont anthropophages, 98, 118. -Décrit sune plaine de neige, 131. — Relache à l'île de Paques, et fait incursion dans l'intérieur, 139- Arrive aux lles Marquises, 189. — Découvre les fles Palliser, 224. — Assiste à une grande revue navale de Taïti, 228 et suiv., 256 et suiv. — Découvre l'île Palmerston, 308.—L'île Sauvage, 512.

— Les Nouvelles-Hébrides, de 329 à 427. — Escarmouche avec les insulaires, 357, 361, 368. — Découvre la Nouvelle Calédonie, 427, et IX, 19. — L'île des Pins, IX, 12. — L'île de la Botanique, 14. — L'île de Norfolk, 24. — Revient à la Nouvelle-Zelande, 28. — Nomme le cap Désolation, à la Terre de Feu, 49. — Le havre et les iles du Nouvel - An, à la Terre des Etats, 88. — Découvre l'île Willis, 96. — L'île Pickersgill, 102. — L'île de Géorgie, 104.—La Thulé australe, 111. L'île Saunders, de la Chandeleur, 114. — La terre de Sandwich, 115. — Récapitule ce qu'il a fait dans son second voyage. Son opinion sur le continent austral, 120. — Développe la formation des iles de glace, 122. — Arrive au cap de Bonne-Espérance, 130. — Massacre de l'équipage de la chaloupe de l'Aven'ure par les Zélandais, 135 et suiv. — Décrit les Açores, 157. — Son troisième voyage. — Son but, 164. — Nomme les îles du Prince-Edouard, 184. — Reconnaît la terre Kerguelen, et nomme plusieurs baies, caps et fles de la côte, 187 et suiv. ---Apprend à la Nouvelle-Zélande des détails sur le massacre de ses compatriotes, 238, 241, 248. — Découvre l'ile Mangia, 289. — L'ile Wateeoo, 297. — L'ile de Wenooaette, 318. reçoit à bord le roi des îles des Amis, 340, 388. — Cérémonial de sa réception aux iles Hapaee, jeux, danses, 354 et suivantes. — Assiste à un repas d'un chef de Tonga-Tabou, et en visite plusieurs autres, 394 et suiv. — Est invité à une grande fête: danses, musique, combats de massue, danses de nuit, 411 et suiv. — Fait une promenade dans l'intérieur de l'île, 439. - Assiste à une cérémonie funèbre, 442, 451. — Observe une éclipse de soleil, 457. - Mouille à Middelbourg, X. 26. — Cite les objets les plus propres aux échanges dans la mer du Sud, 39. — Décrit l'archipel des Amis, ses habitans, son gouvernement, etc., 41 à 96. — Arrive à Taïti, 103. — A une entrevue avec le roi, 112. — Dépose aux îles de la Société des volailles, et y sème des graines, 114. — Est témoin d'un sacrifice humain, 116 et suiv. — Voit le corps embaumé d'un chef,

142. — Voit un combat simulé de deux pirogues de guerre, 149. — Apprend de son lieutenant les cérémonies pratiquées pour célébrer la paix, 156 et suiv. — Fait des observations sur les échanges qu'il fit à Taïti et la manière dontil y fut reçu. 166. — Donne quelques reuseignemens sur les voyages des Espagnols à Taiti, 168. — Fait une petite expédition contre Timéo. à l'occasion d'un vol, 174. — Mouille à Huaheine, où il établi l'insulaire Omaí qui l'avait suivi à Londres, 177 et suiv. — Instructions qu'il donne au capitaine Clerke, 197. — Compare l'état où il voit Ulietea avec celui où il l'avait trouvée, 200. — Achète à Bolabola une ancre de Bougainville, 201. — Examine si la connaissance des Européens a été heureuse pour les insulaires des îles de la Société, 208. — Découvre l'île de Noël, 258, 264. — Retrouve les iles Sandwich, 266, 295. Cérémonies de sa réception à Atooi, 274.—Fait une incursion dans l'île, et décrit un cimetière, 276.—Remarque la conformité de mœurs et de langage aux îles Sandwick, des Amis, de la Société, 331. — Remarque qu'une même nation s'est répandue sur tout l'océan Pacifique, 333. — Arrive en vue des côtes d'Amérique, 336. — Nomme le cap Grégoire, 337 ; le cap Flattery, et autres pointes, 337, 340. ---Arrive à l'île de Nootka, 345, 362. ---Comment les naturels abordent ses vaisseaux, 348. — Fait la reconnaissance de l'île, 353 et suiv. --- Est visité par une tribu. Cérémonies de la présentation, 358. — Donne des détails sur cette partie de l'Amérique. Fait une description générale de l'entrée de Nootka, 362 et suiv.— Recherche d'où provient le fer qu'ont les habitans, 415 et suiv. — Poursuit la reconnaissance de la côte d'Amérique, 426.—Nomme plusieurs baies et pointes, 429. Découvre l'île de Kaye, 432, 434. Reçoit la visite des naturels du pays, 440, 445. — Nomme, sur la côte d'Amérique, les îles Vertes, 451; l'entre du Prince-Guillaume, XI, 1; le cap Elisabeth, Saint-Hermogine, les iles Stériles, etc., 18 et suiv.; la rivière de Cook, 23; les caps Greville, Barnabas, des Deux-Têtes, l'île de la

Trinité, 30. — Cap de la Trinité. Cap Brumeux. Ile Nébuleuse. Pointe des Tours, 32. — La pointe des Rochers, la pointe Halibut ou de la Plie, l'île de la Plie, 34. — Nomme la baie de Bristol, File Ronde, etc., dans la mer de Behring, 44 et suiv.; l'île Anderson, 50 ; les îles du Traîneau, de King, ` le cap du Prince-de-Galles, 52. - A une entrevue avec les Tschutschy, et décrit ces peuples, 55 et suiv. — Nomme le cap Nord, 76.—Longe la côte d'Asie, et revient à la côte d'Amérique, en nommant plusieurs caps, îles, 77 et suiv. — Découvre Mowée et Owhyhée, deux des îles Sandwich, 128, 132. — Cérémonies de sa réception à Owhyhée, 148, 153. — Est visité en pompe par le roi, 157.—Se mésie des insulaires, 173; en est attaqué, 179. – Est tué, 187. — Détails de ses services, 188.—Suites de son assassinat, 189. — Son corps est réclamé, 201, 205. — Déférence de la France pour ses vaisseaux, pendant la guerre contre sa patrie, XII, 24, note. — Il fut imprudent à Owhyhée, 130, note. Voy. Banks, Clerke, Oedidée, O-mat, Tupia.

Cook (rivière ou entrée de, Amérique Russe), explorée par Cook, t. XI, p. 23.— Naturels; leurs armes, 27.—Marées, 28.—Pays montagneux. Veines de charbon. Naturels, XIII, 282.— N'est qu'une baie, XIV, 458.

Copenhague (capitale du Danemark). Sa description, t. XLVI, p. 153.

Copiapo (port du Chili). Tremblemens de terre. Mines de métaux, t. XLI, p. 407.

Coptes. Anciens Egyptiens, t. XXII, p. 247. — Religion. Etat. Origine du nom et de la nation, 248. — Décadence de la langue, 253. — Leur état politique, 358.—Croyadces et usages religieux, 360.

Corail (description d'un banc de). Aspect au flux et au reflux, t. XXI, p. 106.

Coronas ou Coronas (tribu des Betchouanas, Afrique). Un de leurs kraals, t. XXIX, p. 90, et suiv. — Costumes. Mœurs.Race.Nourriture, 92.—Condition misérable d'une horde, 170.—Troupe de chasseurs, 183.—Origine hottentote. Gouvernement, 191.—

Vie nomade. Langue. Race. Fabriques, 192.—Mariages. Maladies, 194.

— Religion. Funérailles. Alliances avec les Griquas, 196. — Mœurs et usages, 362. — Exposition des vieillards aux bêtes féroces, 364. Voy. Gariep, rivière.

CORDES (de). Son voyage autour du monde, t. I, p. 220. — Institue l'ordre du *Lion déchathé*; but de cet ordre, 225.

Cordoue (ville d'Espagne), t. XLVI,

Coree (province de l'empire chinois). Aspect, fortifications, habitations de la côte est, tom. XII, p. 532; XXI, 2, 13. — Entrevue avec les naturels, 14, 26, 49 — Nombreuses fles de la côte, 42, 53. — Intérieur d'une maison, 44. — Animaux, 52. — Productions, XXXIII, 260.

Coréens. Costume d'un chef et de ses serviteurs, t. XXI, p. 14, 18.—Bateaux, 41. — Femmes écartées des étrangers, 52.—Présens de vassclage à l'empereur de la Chine, XXXIII, 237. — Figure. Costume, 259.

Corfou (fle ionienne), t. XLIV, p. 326 et suiv.; XLVI, 198 et suiv.

Corinthe (ville de la Grèce). L'isthme, t. XLIV, p. 312.—L'Acropole, 313 — Elemens de prospérité, 314.— Environs, 315. — Fameux raisins, 316. — Le château, XLVI, 208.

Cornouaille (Nouveau, Nou.-Bret., Amérique septentrionale). Reconnaissance en canots du canal de Portland. Aspects de la côte, t. XIV, p. 436 et suiv. passim. — Armes des naturels, 437, 439. — Langue, 437.—Vêtement de guerre, 440. — Horribles incisions à la figure, 447. — Le pays reçoit de Vaucouver le nom qu'il porte, 452.

Coromondel. Partie du Carnatic, province de l'Hindoustan. Voy. Carnatic.

Coronas. Voy. Coranas.

Corté-d'Argish (ancienne capitale de la Valachie, Turquie d'Europe). Sa description, t. XLIV, p. 81.

CORTÉREAL. Nomme le Labrador, t. XL, p. xj. — Découvre le fameux détroit d'Aman, xij.

CORTEZ. Sa conquête du Mexique, t. XXXVIII, p. 266. — Ses commencemens, ib. — Préparatifs de son entreprise, 268 et suiv. — Arme défensive qu'il donne à ses soldats, 270. — Bat les Indiens du Tabasco, 273, 277. — - S'empare de Tabasco, 276. — Commencement de la faveur de la Mexicaine Marina, 279. — Reçoit des ambassadeurs et des présens de Montéznma, 280, 286, 293. — Insiste pour voir l'empereur. Inquiétude des ambassadeurs, 282, 286, 294. — S'allie avec des caciques rebelles, 288, 292. - Fonde Vera-Cruz, 292. - Détruit sa flotte. Forces de son armée, 295. — Marche sur Mexico, 296. — Bat les Tlascalans, 302. — Remporte sur eux une grande victoire, 303 et suiv. — S'allie avec eux, 307, 309. — Entre dans Mexico, 311. — Bat Narvaëz, 312. — Montézuma est tué. Sa retraite, 313. — S'empare de Mexico, fait prisonnier Guatimozin, 315. — Se rend à Madrid, 315. — Découvre la Californie, 316. — Meurt dans la disgrace, 317. — Ses cendres portées à Cuba, 415. Voyez Montézuma.

Corro (île des Açores). Découverte par les Portugais. Son étendue, Sa population, t. IX, p. 157, 158.

Cos (île de l'Archipel), t. XLVI,

p. 99.

Cosaques du Don (gouvernement de la Russie d'Europe). Tribus diverses, t. XLIV, p. 442 — Voyage dans le pays, 452 à 454. — Aksaï, 452.—Vieil et nouveau Tcherkask, 453. — Population du gouvernement. Observations diverses, 454.

Cosaques de la mer Noire, Descendent des Cosaques de l'Ukraine, Leur établissement dans le Caucase, t.XLlV,

Cosaques de l'Ukraine. Villages, t. XLIV, p. 373. — Tribu de Vosnesensk, 387. — Sont une des deux grandes familles de Cosaques, 442.

Cotchoun ou Kouchon (ville du Khorassau, Perse). Climat salubre, t.XXXV, p 282. — Productions des environs, 283. — Demeure du khan. 285. — Chant, 286. — Soufisme, 287 à 295. — Fortifications. Bazar, 297. — Magnifique Coran. Son histoire, 298. Température, 299. — Assiégée et prise par les Persans, XXXVII, 294, 297.

Cotica (province du Haoussa, Sou-

dan). Habitans de Fullindushie vont tout nus. Leur saleté, t. XXVIII, p. 255.

Coubcabia (ville du Dar-Four, Soudan). Fameux marché, t. XXV, p. 400.

Coubly (ville du Bourgou, Guinée), t. XXX, p. 156. — Fortifications.

- Grains, 159.

Coumassie (capitale de l'Achanti, Guinée). Visite au roi. Richesse des costumes, t. XXVIII, p. 397 et suiv.—Chansons populaires, 410.— Ambassades des Anglais, 418 et suiv.—Tortures. Cour du roi, 423.

Courant (tle de la Polynésie). Découverte par Carteret, t. III, p. 169.

Couronne (île de la, Nouvelle-Zélande), découverte et décrite par Dampier, t. I. p. 454.

Cousou (ville de l'Yarriba, Guinée). La caravane de Hano, t. XXX, p. 80.

Coutumassa (ville du Pérou). Beauté des femmes, t. XLII, p. 7.

COVILHAM. Premier Portugais qui ait navigué sur l'océan Indien, t. I., p. 29.— Obtient les premières notions sur l'île de Madagascar, 50.

Cowley. Son voyage autour du monde, t. I, 352. — Découvre les îles du Roi-Charles, du Duc-d'York, de Norfolk, d'Albemarle, de Mariborough, de Cowley, 355. — Résumé de son voyage, XVIII, 197.

COWPER-ROSE. Relation de son séjour au cap de Bonne-Espérance et les environs, t. XXIX, 230. — Chasse aux éléphans, 314 et suiv.

Cox. Son voyage dans l'empire Birman, t. XXXIV, p. 449. — Reçoit

audience de l'empereur, 476.

Coxe. Son voyage en Pologne, en Russie, en Suède et en Danemark, t. XLVI, p. 133.

Cracatoa (île de la Malaisie). Eten-

due. Climat, t. XI, 473.

Cracovie (ville de la Pologne). Sa description, t. XLVI, p. 135. — L'université. Le palais. Environs. Tombeau du fondateur, 136. — Fortlands-Krone, 137.

Cranganor (ville du Cochin, Malabar, Hindoustan). Situation. Productions du pays, t. I, p. 70. — Prise et brûlée par Pacheco, lieutenant d'Albukerque, 87

Création. Sa tradition conservée.

mais dénaturée à Taïti, t. X, p. 242. — Conservée dans l'Achanti, XXVIII, **408**.

Creeks (Indiens des Etat-Unis). Se dans l'Etat d'Alabama, t. XXXIX, p. 343. — Leur détresse, 347. — Grande partie de balle et ses préparatifs, 348, 352, 355 — Leurs réunions, 349. — Danses, 350. — Luttes, 352. — Toilettes, 353.

Crillon (cap de l'île Ségalien), Nommée par La Pérouse, t. XII, p. 418.-Naturels, 421.—Leurs vêtemens, 423. — Leur origine, 424. — Connaissances géographiques, 425. — Villages, 427.

Crimée ou Chersonèse Tauride. Signification de ces noms, t. XXI, p. 172.

Voy, Tauride et Tatares.

Croissant (île de la Polynésie). Découverte par Wilson, t. XIII, p. 440; XIX, 97. — Habitans, cabanes, 98.

Croker (ile de l'archipel Dangereux), décrite par Beechey, t. XIX, p. 197.

Croyère (iles de la mer du Sud, côtes d'Amérique septentrionale). Reconnues et nommées par La Pérouse, t. XII, p. 218. — La Pérouse découvré au Kamtschatka le tombeau de l'of-

ficier de ce nom, XIII, 39.

Cuba (ile, Grandes Antilles). Découverte par Colomb, t. XXXVIII, p. 101. – Hospitalité des insulaires, 102. – Animaux, 103, 425. — Croyances religieuses, 148. — Population, 390, 409, 413. — Surface , 409, 428. – Heureuse situation, 412: — Productions, 412, 421. — Température, 418. — Pins, acajou, 421. — Archevêque. Gouverneur. Instruction, 422. --- Tableau du rapport des productions, 425. — Exportations, 426. — Montagnes, 428. — Rivières. Villes principales. Habitans, 429. — État des personnes, 430 et suiv. — Des monteros, 431. — Des esclaves, 433 à 411. — Vie. Usages. Habitudes des Cubanais, 441. — Usage général du tabac, Calèches, 442. — Figure, costume. Édocation des femmes, 444. — et Égyptiens, t. XLVI, p. 219. — Ca-Mœurs relachées, 445. — Caractère ractère, saleté, physionomie, 224.

national, 447. — Descendans des anciens Indiens. Législation. Justice, 448. — Revenus, 449. — Traite des noirs, XLI, 170. Voy. Havane.

Cuença (ville d'Espagne), t, XLVI,

p. 171, 174.

Cumana (ville du Vénézuéla, Amérique). Situation, faubourgs, population, t. XXXVIII, p. 357. - Environs, 357, 360. — Singulier phénomène de la plaine, 358. -- Usage géneral du bain. Port, 359. - Tribus indiennes de la province, 360. — Importance de la ville. Singulier bain des dames, XLII, 431, 432. — Plaine des environs. Saison des chaleurs, aspect de la campagne, 433.

Cumberland (ile, Polynésie). Décou-

verte par Wallis, t. III, p. 303.

Cumberland (iles, Australie). Découvertes et décrites par Cook, t. VI, p. 265. — Aspect. Arbres, XXI, 393.

Cumberland - House. Etablissement auglais de la mer d'Hudson, t. XL, p. 477. — Environs, 478. — Indiens Crees. Mariages. Caractères, 479. — Superstitions. Sorciers, 480, 481.

Cunningham. Son voyage à la Nouvelle-Galles du sud, t. XLIII, p. 1.

Curação (île, mer des Antilles). Déconverte par Ojeda, tom. XXXVIII, р. 243.

Cuttup on Luttup (ville et province du Soudan). Vaste étendue de la ville. Productions, Femmes du sultan libres,

t. XXVIII, 257.

Cyclades (archipel des Grandes, Australie). Découvert par Bougainville, Coup d'œil sur le pays, t. IV, p. 274, 277. --- Vu par Quiros, VIII, 135. -Compris par Cook dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides, 421; XX, 198. Voy. Groningue, Thienhoven.

Cyclopes (les deux, îles d'Australie). Découvertes par Bougainville, t. IV,

p. 321.

Cythère ou Cerigo (île ionienne),

t. XLVI, p. 93, 205.

Czingares (tribu nomade de l'Autriche). Ont été à tort appelés Bohémiens Dacca (ville du Bengale, Hindoustan). Étendue. Maisons. Église des Augustins, t. XXXI, p. 80. — Belles ruines des environs, XXXVI, 70, 71. — Splendeur passée, 72. — Habitans. Population. Climat, 73. — Vaisseaux du port, 74. — Tremblemens de terre. Écuries d'éléphans, 75. — Ensemble de la ville. Alentour. Carrosse du nawab, 76. — Son revenu. Son costume, 77. — Sa demeure, 78.

Dagelet (île, mer du Japon). Nommée par La Pérouse, t. XII, p. 333.

— Son aspect, 334.

Dagwamba (ville du Bournou, Soudan). Ses ruines, t. XXVII, p. 139.

Dahalac (ile, mer Rouge, ouest). Sol. Arbres. Citernes, t. XXIII, p. 158. — Animaux, 158, 168. — Occupation des habitans, 160. — Figure. Caractère, 162. — Monnaie de verre. Décadence du commerce, 164. — Langue, 169.

Dallaway. Son voyage à Cons-

tantinople, t. XLVI, p. 127.

Dalécarlie (province de la Suède). Caractère, figure des habitans, t. XLVI, p. 291. — Respect affectueux pour les autorités, 292. — Présence d'esprit, industrie, frugalité, hospitalité du Dalécarlien. Pain fait en partie d'écorce d'arbre moulue, 293. — Costumes. Signe de deuil en usage en Dalécarlie et en Chine, 294.

Damaras (nation et pays du sud de l'Afrique). Origine. Productions du sol. Troupeaux. Métaux. Gouvernement. Armes, t. XXIX, p. 216. — Bornes. Richesse. Industrie. Mariage. Funé-

railles, 342 et suiv.

Damas (ville de Syrie. Turquie d'Asie). Portefaix, t. XXXII, p. 41.

— Aspect. Belle rue, 432. — Grande mosquée, 434. — Mosquée des derviehes. Faubourg, 436. — Plaine délicieuse, 437. — Cimetière. Chambre du palais, 418. — Rues. Boutiques. Idiot courant les rues tout nu, 439. — Cafés, 440.

Danghan (ville du Khorassan, Perse). Autrefois importante, t. XXXV,

p. 141. — Population. Monument remarquable, 142.

Damot (province de l'Abyssinie).

Étendue, t. XXIII, p. 330.

Dampier. Ses voyages autour du monde, t. I, p. 363 — Décrit le premier avec détail la Nouvelle-Ho!lande, 390 et suiv. — Montre qu'on a débité des contes sur l'anthropophagie, 401, — Nomme et décrit la baie des Chiens-Morts, dans la Nouvelle - Hollande, 408. — Les îles Romarin, Pulo-Sabuda, Garet Denis, etc., 415 et suiv. — Découvre les îles Orageuse, Mathias, Longue, de la Conronne, 438 et 454. — Découvre et nomme le passage de son nom, nomme la Nouvelle-Bretagne, 452. — Accompagne Roggers dans son voyage autour du monde, II, 4.

Dampier (île de l'archipel de la Nouvelle-Bretagne). Naturels. Armes.

t. XX, p. 379.

Danuggoo (ville du Funda, Guinée). Fétiche, t. XXX, p. 401, 405. — Costume du chef, 403, 404. — Religion, 406, 408. — Réjouissances publiques, 406. — Rues. Huttes. Costumes. Ornemens, 408. — Travaux des naturels. Denrées. Animaux domestiques, 410. — Est formée de plusieurs villages, 413.

Danemark. Langue danoise comparée à celle de la Norwège et de la Suède, t. XLV, p. 98. — Voyage dans le

pays, XLVI, 153.

Danger (fles de l'Australie). Nom-

mées par Byron, t. III, p. 31.

Dangereux, ou des îles Basses ou Pomotou (archipel, Polynésie). Découvert en partie par Schouten et Roggewin, t. II, p. 55, 57; et VIII, 214. — En partie par Byron, III, 27, et VIII, 222. — En partie par Bougainville, IV, 204. — Iles peu fertiles. Forme générale. Naturels craintifs, VII, 351. — Leur aspect agréable, VIII, 215. — Grosseur des arbres, auprès du cocotier. Chiens icphyophages, 220. — Baucs de corail, 221. — Difficulté de naviguer dans leurs eaux, XVII, 264. — Na-

turels peu communicatifs, 274. — Similitude de langue et de religion. Différence dans les traits, XIX, 198. — Conjectures sur la manière dont il a été peuplé, 199. — Voy. îles Arc, archipel Barrow, Byam-Martin, Carysfort, Clermont - Tonnerre, Cockburn, Douteuse, Egmont, Gambier, groupe; du Roi-George, groupe; Gloucester, groupe; Groupes, Harpe, Labyrinthe, groupe; Lagon, Lanciers, Lostange, Melville, Moller, Serle, Noël, Pern cieuses, Résolution, Tiookea, Wolfe.

Dantzig (ville des États de la Prusse). Son origine d'après Regnard,

t. XLVI, p. 74.

Danube (fleuve d'Europe). Ses eaux. Ses bords, t. XLIV, p. 71. — Villages, 72, 181. — Voyage de Quin sur le fleuve, 133. - Le paquebot, 134, 144, 217. — Moulins à farine, 140. — Grand nombre de sinnosités, 141, 167, 175, 206. — Aspect des rives, 142, 150, 156, 161, 165, 170, 174, 205. — Ile de Ratogkovi, 149. — Troupeaux, 150. — Tolna, 151. 🗕 Peu de profondeur du fleuve, 151, 216. — Champ de bataille, 158. — Vuckorar. Kamenitz, 161. — Neusatz et Peterwarden, 162. — Belgrade, 164. — Semendria, 165. — Arbres, iles diverses, 166. — Oiseaux, 166, 225. — Rama, 167. — Moldava, 170. — Chaines de montagues bordant le fleuve, 171. — Ruines d'un château. Gorge pittoresque, 174, 175. — Rapides, 176. — Rocs remarquables, 177. — Etablissement d'une ronte sur les bords, 182. — La fameuse porte de fer, 200. — Ruines du pont de Trajan, 203. — Vidin, **207.** — Zitera-Palanka, 219. — Son cours, XLVI, 221.

Daoudpoutra (État de l'Hindoustan),

t. XXXVII, p 382.

Dar-el-Beida (ville du Maroc),

t. XXII, p. 145.

Dar-Four (royaume du Soudan, voyage au), t. XXV, p. 392. — Signification du nom, 393. — Wadi-Massouck. Fourmis blanches, 395. — Principales villes, 399. — Carrière de craie de Choba. Fameux marché de Coubcabia, 400. — Ecoles, 401. — Saisons. Arbres, 401, 404. — Animaux privés et sauvages, 402. — Mi-

néraux, 404. — Gouvernement. Conronne héréditaire, 405, 415. — Récolte.
Le roi cultivateur, 406. — Origine
des habitans. Architecture, 407. —
Mœurs. Caractère, 408. — Polygamie,
409. — Travaux des femmes, 411. —
Tribut, 413. — Manière redoutable de
combattre des Bergons, 414. — Circoncision. Excision, 414. — Eunuques,
415. Voyez Cobbb, capitale.

DARIUS Lieu de son meurtre,

t. XXXV, p. 127.

Parling (rivière salée de la Nouvelle-Hollande). Explorée en partie et nommée par Sturt, t. XLII, p. 244 à 255. — Superstitions des naturels, 244, 259. — Goût de son eau, 245, 247, 271. — Villages, 248. — Quadrupèdes de ses bords, 252. — Oiseaux, 252. — Sources salées, 253. — Son étrange, 254. — Figure, toutumes, vêtemens, etc., des naturels, 257. — Conjectures sur ses sources et son cours, 259, 275, 279. — Affluens: le Castlereagh, 267 à 271, 354. — Embouchure présumée dans la Murray. Preuves, 321, 322, 324, 363 et suiv.

Darling (port de la Nouvelle-Galles

du sud), t. XLIII, p. 25, 170.

Dassen-Eyland (île, colonie du cap de Bonne'- Espérance). Oiseaux innombrables, t. XXIV, p. 20 et suiv.

DAUMONT. Son voyage en Suède,

t. XLVI; p. 288.

DAVIS. Découvre les Malouines, t. II, p. 420. — A exploré le détroit de son nom, XXXVIII, 33. — Recherche le passage au nord de l'Amérique. Ses découvertes, XL, p. xv et suiv.

Davis, détroit de (entre le Groënland et Cumberland). Découvert et exploré par Davis, t. XXXVIII, 33; XL, xv.

Dechistan (côtes du Farsistan, Perse), pays plat. t. XXXV, p. 16.— Choléra, superstition au sujet de cette maladie, 6, 18, 24.—Bouschire, 16.— Campagne, 21, 22.— Kazroun, 23.

Découverte (port de la Nouvelle-Albion, Amérique septentrionale). Description de l'île de la Protection, nommée par Vancouver, tom. XIV, p. 186, 190. — Description du bavre,

XLVI.

nommé par Vancouver, 188, 189. —
Arbres, 190. — Pays, 191. — Maisons, figure, armes, pirogues, etc.,
des naturels, 191, 193, 218 et suiv.
— Autre description du port et de ses
euvirons, 211 et suiv. — Sol, 212,
216. — Productions minéralogiques,
212. — Productions végétales, 213.
— Quadrupèdes, oiseaux, 214, 215.
— Poissons, reptiles, 216 — Manière de disposer les morts, 222 et suiv.

Decrès ( côtes de la Nouvelle-Hollande ). Aspect. Nombreux kanga-

rous, t. XVIII, p. 18.

Deegoa (ville du Bournou, Soudan). Murs. Population, t. XXVII, p. 138.

Deioléa (ville du Rajpoutana, Hindoustan), t. XXXVI, p. 331.

Dekay. Voy. Astrolahe.

Dekkan (partie de l'Hindoustan). Montagnes des Gattes et leurs habitans, t. XXXVI, p. 418. — Habitans maharattas. Caverne célèbre. Temple, 421. — Plaine de Carley, 423. — Description du Pounah, 425 à 426. — Crabes, 425. — Sol. Climat, 426.

Delhi (État de l'Hindoustan). Palais impérial de Jannabad, tom. XXXI, p. 72. — Voyage dans le pays, XXXV, 427, 429. — Beauté de la vallée du Doun, XXXVI, 262, 456. — Résidence de la Begum-Sumrou. Détails sur cette princesse, 262. — Costume de cavaliers, 264. — Campagne, 265, 285. — Ruines. Fourmis blanches, 284. — Bullumghur, 285. — Sikre, 287, 288. — Fameuse foire d'Hardouar, 453 et suiv.—Voyez Meirut.

Delhi (capitale de l'État). Vastes et magnifiques ruines, t. XXXVI, p. 266 et suiv., 270. — Beaux monumens, 266. — Maisons, 266, 447, 449. — Mosquée célèbre, 266, 452. — Palais du grand Mogol, 266, 269, 446. — Tombeau d'Humaioun, 267, 272. — Détails historiques, 270. — Canue de firoze, 271. — Nouvelle ville, châles. Bijoux, 271, 273. — Présentation à l'empereur. Sa résidence, 275. — Sa cour, 276. — Salles d'audience, 280, 282. — Jardins. Beau pavillon, 281. — Rues, 283, 450. — Remparts, 283. — Décadence, 445. — Poussière.

Moucherons, 446, 450. — Grande rue, 447. — Mouvement intérieur de la ville, 448, 450. — Décorations des maisons, 449. — Commerce, 451. — Visites d'étiquette, 451. — Tombeaux, puits, 452.

Délos (tle de l'Archipel), t. XLVI,

p. 96.

Delow (ville du Mandara, Soudan). Population. Sources, productions des environs, t. XXVII, p. 142.

Deltago (ville du Bournou, Soudan). Denrées. Nourriture des ani-

maux, t. XXVII, p. 329.

Déluge (tradition du, au Kamtschatcka), t. XVII, p. 389. — Ses traces en Amérique, XXXIX, 206.— Ses traces à la Nouvelle-Hollande, XLIII, 366.

Dembea (province de l'Abyssinie). Productions, t. XXIII, p. 332.

Demerari (rivière de la Guiane), t. XLI, p. 173. — Poison wourali. — Voy. ce nom. — Ses rives, 174, 186. — Rocs, 175. — Différens aspects journaliers de ses rives, bruit des animaux, 186. — Demeure d'Indiens, 187, 192 — La grande chute et ses abords, 191.

Dendera (ville de la Haute-Egypte). Sa situation, t. XXIII, p. 87. — Cro-

codiles, 88.

DENHAM, Son voyage dans le nord et le centre de l'Afrique avec Clapperton, t. XXVII, p. 1. - Arrive a Mourzouck, 10. — Visite le sultau de Grhaat, 50. — Traverse le Sahara, 59 et suiv. — Arrive au grand lac Tchad, 99. — Visite à des cheiks, 117, 121, 131, 252. — Au sultan de Bournou, 124. - Est un objet de curiosité, 129, 133, 154. — Fait partie d'une expédition contre les Felatahs, 141. — Entrevues avec le sultan de Mandara, 142, 144. -Assiste à un combat, 159 et suiv. — Est fait prisonnier. Dépouillé, 165. - S'échappe. Rejoint les siens, 166. - Fait partie d'une expédition contre le Munga , 195. — Séjourne à Kouka, 209. — Son entrée et sa réception à Loggun, 252. — Fait partie d'une expédition contre Mendoo, mais n'arrive pas jusqu'à l'ennemi, 276, 288,

Dentilla (royaume de la Senc-

gambie). Voyage dans l'intérieur. Banaserile, t. XXV, p. 342.

*Déosa* (ville du Radjpoutana). Belles ruines. Fête et foire du Nusund, t, XXXVI, p. 308.

Déregé (lle, mer Rouge, est),

t. XXIII, p. 144.

Derroud (ville du Khorassan, Perse). Jardins, t. XXXV, p. 203. — Passe dangereuse, 204.

*Désappointement* (îles de, Polynésie). Découvertes et décrites par Byron,

t. III, p. 9 à 15.

Désiré (port de la Terre de Feu). Sa description et celle des environs, t. II , p. 371 et suiv.

Deux-Sours (ile des, groupe Chatam). Découverte par Broughton,

t. XIV, p. 71.

Dera (ville de la Transylvanie, empire d'Autriche), t. XLIV, p 112.

Diarbekr (ville d'Arménie, Turquie d'Asie). Rues. Bazars. Fortifications. Aspect. Population, t. XXXII, p. 475 et suiv.

Dibla (ville du pays des Tibbous du Bilma-Sahara), t. XXVII, p. 82.

Diego, Alvarez on Gough (ste de l'océan Atlantique méridional). Déconverte par les Portugais. Sol. Rocher remarquable, t. XX, p. 153, 154.

Dillon.Son voyage. Renseignemens qu'il obtient sur le naufrage de La Pérouse, t. XVIII, p. 369 et suiv.

Dimanche (île du, Australie). Découverte par Bligh, t. XIII, p. 330.

Dina (ville du Ludamar, Sénégam-

bie), t. XXV, p. 135.

Dinapour (ville du Béhar, Hindoust.). Poste anglais. Casernes, t. XXXVI, p. 124.

Dinding (île, détroit de Malaca). Bois. Sol. Productions, t. XXXIV, p. 35, 36. — Plante magnifique, 36. - Structure, 37.

Diomède (iles, mer de Behring),

t. XIX, p. 271.

Direction (lle de la , Australie). Découverte par Bligh, t. XIII, p. 329.

Direction (îles de, côte de la Nouvelle-Galles du sud). Découvertes par Cook, t. VI, p. 350.

Dirkee (ville des Tibbons du Bilma-Sahara). Danses, t. XXVII, p. 72.
— Situation, 73. — Maisons, 74.

Disco (fle, mer de Baffin). Aspect, t. XL, p. 89.

Diskulla (ville des Felatahs, Haoussa , Soudan). Brûlée par l'armée mandarienne. Combat, t. XXVII, p. 160.

Diu (ville du Guzerate de l'ancien royaume de Cambaye, Hindoustan). Prise par les Portugais, t. I, p. 109. --- Assiégée par les Turcs et le roi de Cambaye, 111. - Le fort est glorieusement défendu par les Portugais,

Dixan (ville d'Abyssinie). Situation. Deux sortes d'habitans, t. XXIII, p. 211, 212.

DIXON. Voy. PORTLOCK.

Dj. Chercher à j les noms que l'on ne trouvera pas à Dj.

Djallacotta (ville du Tenda, Séné-

gambie), t. XXV, p. 326, 335.

Djebbel-Assalt, Montagne de Syrie, où les Arabes croient que se trouve le tombeau de Josué, t. XXXII, p. 398, 400.

*Djédideh* (ville du Hedjaz, Arabie),

t. XXXII, p. 258.

Djelalabad ou Julalabad (ville du Caboul, Asie). Environs. Le Simoun, t. XXXVII, p. 78. — Bazar. Population. Montagnes de neige, 79.

Djemma on Jumna (rivière, affluent du Gange). Aspect de l'Himalaya à sa source, t. XXXV, p. 482. — Demeure des esprits. Sources d'eau chaude, 483, 488. — Bain des divinités, 484, 486. — Respect superstitieux pour sa source, 485. — Temple, avant-courest de la rivière, 487. — Lieu des ablutions, 488. — Source chaude, XXXVI, 461.

Djenné (ville du Bambarra, Soudan). Situation, tow. XXV, p. 243. – Etendue. Maisons, XXIX, 391. – Rues. Environs, Mosquée. Population. Résidence du chef, 392. — Industrie, Religion, Polygamie. Nourriture. Mobilier. Costume, 394.

Djezan (port de l'Yémen, Arabie). Autrefois commerçant. Caractère des habitans, t. XXIII, p. 145.

Djezireh (ville d'Arménie, Turquie d'Asie), t. XXXII, p. 479.

Djidda ou Jidda (ville de l'Hedjaz, Arabie). Sa rade, t. XXIII, p. 137; XXXII, 5,9. — Situation, Fortifications, 11. —Quais. Ports, Fauxbourgs. Maisons, 12, 14. — Intérieur des maisons, 14. — Khans. Citernes. Environs arides, 16. — Commerce, 17, 21. — Marché. Cimetières, tombeau d'Eve. Population. Races diverses, 18. — État des chrétiens, 20, 161. — Marine, 20. — Caravanes. Boutiques et notice sur tous les Etats, 22 à 41 et suiv. — Cafés, leur consommation, etc, , 22, 24 et suiv. —Pipes. Tabacs, 24, 34. — Café au beurre, 27. — Fruits, légumes, 28. — Droguistes, 35. — Ventes de vétemens. 37. — Barbiers, 38. — Portefaix, 41. — Mendians. Gouvernement. Mépris des Turcs, 42. — Remarque sur les habitans, 141 à 168. — Teint. Tatouage. Vêtement. Modes, 142 à 147. — Habillement des femmes, 147. – Education , 148. — Caractère, 158. — Climat, Maladies, 183. — Concours de pèlerins, 200. — Ravages de la peste, 356.

Djillifri (ville du royaume de Barra, Sénégambie). Son commerce, t. XXV,

р. 23.

Djinbala (royaume de la Séné- 130. gambie). Sol fertile. Habitans, t. XXV, D

p. 246.

Djoubel (État de l'Hindoustan). Sa capitale, t. XXXV, p. 447. — Tribu sauvage, 447, 448. — Dieux domestiques, 449. — Soin des fontaines, 450. — Costume, figure du rana, 451. — Temples remarquables de Raïngurh, 452.

Djoun. Voy. Oxus.

Djulifun la (ville du Tenda, Séné-

gambie), t. XXV', p. 342.

Dnieper (fleuve de la Russie d'Europe), t. XLIV, p. 374; XLVI, 142.

DOCHARD. Son voyage dans l'Afrique occidentale, t. XXVIII, p. 285. Dominica on Ohiva-Hou (tle de l'ar-

chipel des Marquises), t. VIII, p. 189, 199. — Sa description d'après les Anglais et les Espagnols, XV, 376.

Dominique (la, île des Petites-Antilles). Bel aspect Belles plantations. La

capitale, t. XLI, p. 276.

Don (Cosaques du). Voy. Cosaques.
Dorei (havre, Nouvelle-Guinée).
Situation, t. XVIII, p. 311. — Naturels, 312. — Dépend de Tidore. Villages, 315.

Douglas. A découvert les îles John-

ston et de Bonne-Observation, Good-Look-Out, t. XIII, p. 376, 377.

Doulet-Abad (ville du Khorassan, Perse). Caravenserai, t. XXXV, p. 139. — Défense contre les Turcomans. Fontaine merveilleuse, 141.

Dounqua (ville de l'Achanti, Guinée), Maisons. Nourriture. Occupations, jeux, t. XXVIII, p. 388.

Douteuse (île, archipel Dangereux). Découverte par Bougainville, nommée par Cook, t. VII, p. 350.

Douteuse (île, Polynésie). Nommée par Kotzebue, et peut-être découverte

par Schouten, t. XVII, p. 44.

Dovrefrield (chaine de la Norwége). Ses approches, t. XLV, p. 72. — Olstad-Dovre-Tolfle, 73. — Les quatre auberges, 73, 74. — Aspect du pays., 74. — Le gigantesque Sneehatten, 75, 80. — Merles noirs, abondance de plaviers. Elans. Rennes, 76. — Fogstuen, 77. — Jerkin. Danses, 78. — Field-Fares, 82. — Différence d'aspect des deux chaines, 83, 84. — Comparé au Sept-Sœurs, 130.

DRAKE. Son voyage autour du monde, t. I, p. 171. — Découvre les Elisabéthides, 179. — Son caractère haineux et rodomont, 171 et 180. — Découvre la Nouvelle-Albion, 181. — Résumé de ses voyages, XVIII, 192.

Drontheim ou Trontheim (chef-lieu du Drontheim, dans le Nordenfields; nouvelle ou seconde capitale de la Norwege), t. XLV, p. 83. — Aspect et description, 86, 88. — Environs, 89, 97. — Bêtes sauvages des forêts, 90. — Magnifique cathédrale, 96. – Population, 97. — Mœurs des habitans. Ils parlent beaucoup l'anglais, peu le français, 98. — Fréquence des incendies. Gardes de nuit, 99. — lle de Tutteroen. Edredon, 102. — Le fiord, 106. — Population. Situation. Environs, t. XLVI, p. 297. — Beau palais en bois du gouverneur. Saisons, 298.

Ducie (île-lagune, Polynésie). Découverte par Edwards. Ce que c'est qu'une île-lagune, t. XIII, p. 419. — Sol. Lac bordé d'arbres, XIX, 18.

Duclos (baie du détroit de Magellan).

Nommée par Bougainville. Sa description, t. IV, p. 151.

Duero y Minho (Entre, province de

Portugal), t. XLVI, p. 186.

Defo (ville de l'Yarriba, Guinée). Animaux domestiques, tom. XXX, p. 74.

Dundes (île, Nouveau-Cornouaille, Amérique septentrionale). Nommée par Vancouver, t. XIV, p. 434.

DUPERREY. Son voyage autour du monde, t. XVIII, p. 109. — Découvre l'île Clermont-Tonnerre, 138. — L'île Lostange, 140. — Découvre les îles qui portent son nom, 178. — Découvre l'île d'Urville, 179.

Duperrey (îles de la Polynésie). Découvertes par Duperrey, t. XVIII, p. 178. — Habitans, vêtemens, ta-

touages, lèpre, 197.

Duperroy (iles de la Malaisie). Nommées par Laplace, t. XVIII, p. 451. Durion. Description de ce fruit de

l'île de Java, t. VII, p. 71.

Durour (île de, Australie). Découverte par Carteret, t. III, p. 163.

Dusky (baie de la Nouvelle-Zélande) Décrite par Cook : environs sauvages, forêts impénétrables, arbres, arbustes, sol, cinq espèces de canards et autres oiseaux, insectes malfaisans, habitans, t. VII, p. 276 et suiv. — Incontinence des femmes, 321. — Est probablement la baie des Assassins, découverte par Tasman, IX, 35 — Pays voisin. Plantes, XIV, 52, 55.

Dyroë (île de la Norwège). Ses montagnes remarquables, t. XLV,

p. 171, 172.

E

Ebos (ville et pays de la Guinée supérieure). Environs. Jolies maisons, t. XXX, p. 433. — Palais du roi. Statues, 434, 441. — Costume de rois, 436, 444. — Habitans, 439. — Importance commerciale, 440, 452. — Le roi rançonne les frères Lander, 441, 447, 454. — Les certificats européens, 445. — Inhospitalité. Vin de palmier. Réunions des habitans, 450. — Figure. Espèce de tatouage, 452. — Soins des femmes pour leurs dents, 459. — Exorcisme du roi, 466.

Eaarowa. Voy. Middelbourg.

Echiquier (archipel de l'Australie). Nommé par Bougainville, t. IV, p. 320. — Est le même que celui des Millelles, XIII, 214, note.

Ecossais. Leur caractère comparé à celui des Anglais et des Irlandais, t. XLVI, p. 273 et suivantes. Écossais des plaines et des montagnes, 276. — Sont d'opiniatres argumentateurs, 287.

Edgcomb (île du Lord-, groupe de la Reine-Charlotte). Découverte par Carteret, t. III, p. 134. — Est la même que l'île Ourry, et doit être appelée Touboua, XVIII, 385.

Edinbourg (capitale de l'Écosse). Le trône d'Arthur, t. XLVI, p. 283. — Environs. Aspect du golfe. Ses îles, 284. — Holy-Rood, 285, 286. — Ancienne et nouvelle ville. Édifices, 285. — La rue High-Street. Maison de Kuox, 286. — Commerce. Culture des lettres. Réunions. Détails sur les dames d'Édimbourg, 287.

Edouard (îles du Prince-, au sud de l'Afrique). Découvertes par Marion, nommées par Cook, t. IX, p. 184.

EDWARDS. Découvre l'île - lagune de Lord-Ducie; les îles de Lord-Hood, Carysfort, t. XIII, p. 419. — Arrête à Taïti une partie de l'équipage révolté de Bligh, 420 et suiv. — Découvre les îles du Duc-d'York, du Duc-de-Clarence, Chatam, Otutuelah, 425. — Les îles Howe, Granville, Mitre, Cherry, Pitt (Vanikoro), 427. — Son naufrage; se sauve sur la chaloupe, 428. — Découvre les îles Plumb, Laforey, Hawkesbury, 430. — Arrive à Timor, 432.

Eetcho (ville de l'Yarriba, Guinée). Célèbre marché. Denrées. Taxes,

t. XXX, p. 96.

Egas (ville du Brésil). Les Brancos. Cannibalisme, t. XLII, p. 56. — Quadrupèdes, serpens immenses, oiseaux, 58. — Population. Maisons. Industrie, 60.

Egga (ville de l'Yarriba). Important marché, t. XXX, p. 62. — Renseignemens sur cette ville, 356. — Etendue. Canots, 360. — Population. Sol. Productions. Hyènes, 362. — Curiosité des habitans, 364, 368. --- Rues. Etoffes, 368.

Eggebie (ville du Zeg-Zcg, Saudan),

t. XXVIII, p. 265

Egmont (ile d', archipel Dangereux. Découverte par Wallis, t. III, p. 302. — Productions, XIX, 162,

163. — Naturels, 164.

Egypie. Voyage de Voiney, t. XXII, p. 215. — Aspect du pays, 222, 303. -Sol, 225, 243, 303, 306. — Carrières, 226, 347. — Lacs de Nàtron. 226. — Vents et leurs phénomènes, rosées, 230. — Vent chaud ou kamsin, 234. — Climat. Air, 239. — Races d'habitans, 243. — Etat politique, 259, 266, 304. — Etat du peuple, 261. — Etat des arts, des esprits, du commerce, 270. — Caravanes, 272, 278. – Du projet de couper l'isthme de Suez, 274. — Ville de Suez, 279. — Douanes, impôts, 281. — Commerce des Francs, 283. — Population, 288. — Maladies : perte de la vue extrêmement fréquente. Causes, 290. — Petite vérole, et autres maux, 294. — Bains chauds, 297. — Peste, 300. — Le pays n'est point pittoresque, aussi il manque de poëtes, 306. — Ruines et pyramides , 309. — Expédition française. Evénemens militaires, 320. — Objet scientifique, 331. — Division des travaux, 333. Avantages sur les voyageurs anciens, 340. — Température de l'Egypte, Sécheresse. Rosées, 353, 376. — Population. Races d'habitans, 356. — Esclaves noirs, 363. — Gouvernement despotique des Turcs, 366. — Maladies, 375. — Productions, 402. — Harems, 406. — Lois sur les esclaves, l'usure, l'adultère, le vol, 413. — Catacombes, 430. — Historique du commerce avec l'Europe et l'Inde. Canal de jonction, 456. -Voyage de Bruce. Animaux, XXIII, 63, 72. — Sol, 64. — Pyramides d'argile de Metrahenny, 71. - Atfia, A deux bons havres, t. X, p. 170. 77. — Productions. Cannes à sucre, Cook décrit la personne du chef qui 78. — Ruines d'Asmounein, 82. — lui rend visite, 173. — Productions, Monfalout, 84. — Siout, 85. — aspect, sol de l'île, 175.

Deaderah, Diopolis-Parva, 87. — Furshour, 89. — Ruines de Louxor, de Carnac, 91. — Ruines d'Esné, 92. --- Travaux des géomètres grecs, 96. — Birambar, 103. — Legeta, 104. — Marbres, 105, 107, 109. — Port de Koseir, 112. — Bel arbuste. Son utilité pour les femmes, XXXI, 343. - Explications de l'usage des chambres des pyramides, XXXIV, 236, note. — Voy. Alexandrie, Arabes, le Caire, capitale; Coptes, Fellahs, Harems, Manlouks, Rosette, Syenne, Thèbes.

Egypticas. Leurs premières navigations, t. I, p. 2. — Etaient éloignés des entreprises maritimes. Sésostris triomphe de leurs préjugés, 3. — Accroissement de leur marine, ibid. — Intéressés à ce que l'établissement des Portugais dans l'Inde ne réussit pas, 90, 99. — Sont soumis par les Turcs qui s'opposent aux progrès des Portugais dans l'Inde, 110. — Etat politique, XXII, 259, 261, 266, 304.— Maladies, 290, 294, 375.— Absence de poésie, 306. — Apathie apparente, 365. — Imagination, 367. - Passe-temps, 367, 369. — Respect pour les vieillards, 371. — Mœurs et usages, 371, 372, 405, 410. — Musique, 373. — Mœurs et occupations des femmes de diverses classes, 377 et suiv. — Mariages. Leur célébration, 382, 390 à 397. — Occupations de la mère, 384. — Nom donné à l'enfant. Sa circoncision, son éducation, 386. — Facilité du divorce, 397. — Frugalité. Nourriture. Cuisine, 400, 403. — Vétemens, ornemens, 404. — Vie ordinaire, 405. 410. — Harems, 406. — Vie des Egyptiennes, 407 et suiv. — Saluts, 409. — Jeux, 411. — Respect pour les morts, 412, 432. — Les femmes se teignent la paume des mains, la plante des pieds, etc., XXXI, 343, 344. — Pèlerinage à la Mecque, XXXII, 192. — Deuil des femmes, *329.* 

Eilden (province du Nordenfields,

Norwége), t. XLV, p. 108.

Eimeo (île de l'archipel de la Societé).

Elwani-Key (village de Perse). Ruines antiques, t. XXXV, p. 125.

El-Araouan (ville des Tuaviks, Sahara). Commerce. Rues. Maisons. Puits des environs, t. XXIX, p. 414, 416.

Elbours (mont de la chaîne du Caucase). Origine volcanique, t. XXXV, p. 57. — Ses hranches, 93. — Lieu du meurtre de Danies, 127. — Ruines antiques, 127, 130. — Aspect de montagnes, 131. — Mines de turquoises, 193. — Moutons sauvages, 196. — Passe daugereuse, 204. — Belle vallée de Tilar, 324. — Détroit par lequel Alexandre poursuivit Darius, 325. — Aspect, XLIV, 448.

El-Drah (contrée du Maroc). Productions, Charrue, t. XXIX, p. 423.

Eléphanta (ile, côte de Concan) Sol. Bois. Enorme éléphant de pierre, t. XXXVI, p. 407. — Célèbre caverne cruciforme. Sculptures de la mythologie hindoue. Représentation de la Trinité , 408 , 410 .

*Eléphans.* Leur chasse en Afrique, t. XXV, p. 307; XXIX, 314 et suiv.; XXX, 273. — Eléphants blancs, XXXIV, 160 à 281.

Elephant marin. Est le même que le lion marin, t. XXI, p. 216. — Description de son corps, de ses moeurs, XX, 49 et suiv.; XXI, 262 et suiv.

*Eléphant* (pointe du détroit de Kotzebue). Nommée par Beechey. Couches de glace sur les montagnes, t. XIX, p. 249 — Habitations, 251.

Eléphantine (île du Nil). Sa beauté,

t. XXII, p. 450.

Elf-Karleby (port de la Suède), t. XLV, p. 334.

*El-Gheriek* (ville de Syrie),t. XXXII, p. 428.

El-Harib (ville du Maroc). Commerce. Costume. Religion. Travaux des femmes, t. XXIX, p 422.

Elisabeth (île , Polynésie). Etendue. Aspect. Rochers. Sol. Productions,

t. XIX, p. 20, 21.

Elisabethides (fles, Polynésie, côtes d'Amér. septentrionale). Découvertes par Drake, t. I, p. 179.

t XLVI, p. 288.

Elson (baie, Amérique russe). Nommée par Beechey, t. XIX, p. 279. Elven (ile de la Norwège), t. XLV,

p. 114.

Etwady (ville du Hedjaz, Arabie). Eaux thermales. Forêts de dattiers. Ermite grec, t. XXXII, p. 374.

El-Wata (ville du Niffé, Guinée). Hautes fourmilières, t. XXVIII, p. 189.

*Emadou* (ville de l'Yarriba, Guinée),

t. XXVIII, p. 126.

Emfras (ville du Gondar, Abyssinie). Aspect. Maisons, t. XXIII, p. 388.

Endeavour (rivière, Nouvelle-Galles méridionale, Nouvelle - Hollande). Cook y fait radouber son vaisseau (l'Endeavour) et lui donne son nom, t. VI, p. 286, 332.  $\rightarrow$  Ses habitans, 310. — Leurs pirogues et leurs armes, 315. — Description de la rivière ou baie: animaux, arbres, 332.

Endeavour (détroit de l', nord de la Nouvelle - Holiande ). Nommé par

Cook, t. VI, p. 371.

Enfant-Perdu (île de l', Polynésie). Découverte par Bongainville, t. IX, p., 265.

Engarski (province de la Guinée supérieure), t. XXX, p. 224 et suiv. – Garnacisa. Cours souterrain du Niger, 225.

Enikale, Voy. Yenikale.

Entrecastraux (d'). Préliminaires et résumé de son voyage à la recherche de La Pérouse, t. XV, p. 1. — Nomme le port du Nord à la terre de Van-Diémen, 18, — Découvre le canal qui porte son nom, 25 et suiv. — Reconnaît la côte occidentale de la Nouvelle-Calédonie et ses récifs, 35 et suiv. — Les fles de la Trésorerie, Choiseul, Bougainville, Bouka, 42 et suiv. — Les iles de l'Amirauté, 52 et suiv. — Nomme l'île Saint-Alouarn, 89. — Séjourne à la terre de Nuyts, y nomme la baie de l'Espérance, 92. ---Nomme l'archipel de la Recherche, le groupe de l'Est, 101. — A une entrevue avec les naturels de la terre de Van-Diémen, et décrit leurs mœurs, 110. — Découvre l'île Raoul, 144. Séjourne à Tonga-Tabou, 145 à 170. — Cherche les traces de La Pérouse, Elseneur (ville du Danemarck), '170, 229, 233. — Découvre les îles Beaupré, 190. — Ses gens sont atlas qués à la Nouvelle-Calédonie, 196. - Découvre l'île de la Recherche, 224. — Reconnaît l'archipel Salomon, 237. — Partie de la Lousiade, 251. — Y découvre les lles Jurien et Trobriand, 266. — Reconnaît en partie la Nouvelle-Bretagne, 272. Découvre l'île Mérite, 273. — Les îles Française, Villaumez, Raoul, Gricquel, 274. — l'île du Portail, 276. — Est attaqué du scorbut, 279. — Meurt, 283. - Son éloge. Ses services, 284. Voy. d'Auribeau.

Entrecas'eaux (canal de d', terre de Van-Diémen). Découvert par d'Entrecasteaux, t. XV, p. 25 et suiv.

Ecoa. Voy. Middelbourg,

Epreuves. En usage chez les Jalofs. t. XXII, p. 46. — Epreuves des dispositions d'une personne, XXVIII, 282. — De l'accusé de vol à Achanti, 426. - Epreuves par l'eau et par les cierges dans l'empire birman, XXXIV, 468. — Epreuve du feu en Perse, XXXV, 124.—Décision d'un cas douteux par l'ouverture du Koran, 158.

Ephèse (ville de l'Anatolie, Turquie

d'Asie), t. XLVI, p. 99.

Epidaure (ville de la Grèce). Ses

ruines, XLIV, 304, 312.

Eregup (groupe, iles Radack). Déconvert par Kotzebue. Entrevues intéressantes avec les naturels, t. XVII, p. 166 à 178. — Son étendue, 181.

Erekli (ville de la Turquie d'Europe). Maisons, port, environs, tom.

XLIV, p. 29.

Erie (canal des Etats-Unis). Paquebots, t. XXXIX, p. 40. — Activité des communications, p. 46. — Chutes de Trenton, 51. — Villages, 52, 64. -Extraordinaire accroissement du village de Rochester, 61 et suiv. — Ecluses remarquables, 64 — Longueur, écluses, coût du canal, 65. Ses communications, 78; XLI, 267.

Erie (lac du Canada). Sa glace, XXXIX, 77. — Rivière Grand. — Essais de défrichemens, 80. — Aspect dn lac, 81. — Traces du déluge, 206.

Esivan (ville et province d'Arménie, Turquie d'Asie). Situation. Forteresse, t XXXI, p. 202. — Églises. Climat. Lac. Célèbre monastère. — Mont Ararat, 204...

mée par Maurelle, t. XIII, p. 216. - Ont été découvertes par Bougain.→ ville, t. XV, 63. — Bel aspect, 63 — Naturels, 64.

Erromango (ile des Nouvelles-Hébrides). Découverte par Cook, t. VIII, p. 577. — Son gisement, sa circon-

férence, 425.

Erronam (Nouvelles - Hébrides),

t. VIII, p. 377 379.

Esclaves (cote des, Guinée supérieure), Badagry, t. XXVIII, p. 281; XXX, 6 et suiv. — Animaux, 7. — Wow. Crânes humains servant d'ornemens, 35. — Denrées. Sagbu, caractères magiques, 36. — Ville de Bidjie, 37, 39, 40.

Eskilstuna (ville de la Sudermanie.

Suède), t. KLV, p. 25.

Esne (ville de la Haute-Egypte).

Ruines, t. XXIII, p. 92.

Espagne (voyage dans l'intérieur), t. XLVI, p. 162 et suiv. — La Catalogne, 162 et suiv. — Province de Grenade, 166 et suiv. — De Murcie, 170 et suiv. — Castille-Nouvelle, 171, 174 et suiv. - Biscaye. La Vieille-Castille, 172. — Province de Léon, 173. — L'Aragon, 174. — Province de Valence, 176, 184. — Manche. Andalousie, 177. — Malpropretė des Espagnols. Abondance de vermine, 179, 180. — Ignorance des arts mécaniques, de l'industrie, etc., 180. – Leurs Mœurs, leur caractère, leur teint. Détails sur les Espagnoles, 182. – Les amans en titre. Educatiou. Danses, 183.

Espérance (île de l', Polynésie). Déconverte par Le Maire, t. I, p. 300.

Espérance (baie de l', terre de Nuyts). Nommée par d'Entrecasteaux. Sa description, t. XV, p. 92. — Productions, animaux, 100.

Esquimaux de l'ouest (tribus de l'Amérique russe). Entrevues avec eux, leur figure, ornemens de leurs lèvres, usage dn tabac, nourrit**ure, etc.**, t. XVII, p. 81 à 104. — Ornement labial, XIX, 241. — Pelleteries. Ustensiles. Sculptures. Armes, 242 — Figure. Canots recouverts. Habitations, 251. — Figure, vêtemens, etc., 253. — Ornemens. Huttes, 254, 263. - Vie errante. Facilité d'établir une Ermites (fle des, Australie). Nom- nouvelle demeure, 272. — Clochettes

sous les vêtemens, 274. — Pipe commune à toute la famille, 275. — Armes. Ornemens, Huttes, 449. — Rapports avec d'autres tribus. Sont un peuple pêcheur, 462. — Huttes. Villa saison de la péche, 464. — Occupations de l'hiver. Religion. Figure. Caractère, 464. — Hospitalité. Usage dn tabac. Ornemens, 468. — Amusemens. Industrie. Langue, 470.

Esquimaux de l'est ou des terres de Bassin, de Boothia, du Groënland, du Labrador, de la presqu'île Melville. Des terres de Baffin et de Boothia: villages. Huttes de glace. Tentes. Intérieur, t. XL, p. iv, v, 87, 101, 363, 366, 450. — Entrevues avec eux, 5 et suiv., 81, 87, 93, 103 et suiv., 154 et sniv., 162, 172, 196, 360. — Vêtemeus, 82, 85, 365, 404. — Caunes, conteaux, 331, 368, 404. — Taille, figure, 85, 363, 403, 445. — Figure et vêtement des femmes, 89, 97, 366. — Chasse au renne, 90. — Fiançailles, 95. — Danses, 98. — Voracité, 115, 127, 165. — Traineaux faits avec des poissons gelés et autres corps, 105, 195, 423. — Opinion sur le vol, 110. — Superstitions, 115, 413, 417. 460. — Chasse au hœuf musqué, 121. — Magasin de provisions, 124, 129. — Détails sur l'état civil, 126. — Singuliers usages matrimoniaux, 133.— Remède aux maux de dents, 141. -Echange de femmes, 158, 174. — Cunieux détails sur le mariage, 173. — Pèches, 178, 199, 415. — Réflexions sur le sort des Esquimaux, 195. — Leur galanterie , 196. — Nourriture , 368 , 416, 424. — Canots, 367. — Chiens, 368, 423, 434, 452. — Disposition au vol, **380, 405, 454**.

Esquimaux du Groënland. Hutte de glace, t. XL, p. iv, v. — Entrevues avec eux, 5 à 16. — Saluts, 10. — Traineaux, 14. — Nourriture, danses, 15. — Chasse de l'ours, 254.

Esquimaux du Labrador, Hayaks (canots d'hommes), t. XL, p. 377. Oumiaks (bateaux de femmes), 378, 381. — Dispositions au vol. Voracité, -Trait de mœurs, 380.—Jouets. 379. ornemens, 382.

Esquimaux de la presqu'île Mellevillo et des tles adjacentes. Entrevues avec

eux, t. XL, p. 402, 409, 424. — Taille, figure, formes, 403, 445.— Tentes, 404, 410, 422, 450. — Dispositions au vol. 405, 454.—Chants, 410, 411, 415, 434. — Sorciers, lages gardés par les femmes durant . 413, 417, 460. — Dépècement de veaux marins, tombeaux, 416. — Manière de mesurer le temps, 419. — Chasse au walrus, 421. — Manque de respect pour les morts, 423. — Chiens, 423, 434, 452. — Hospitalité singulière, 424. — Danses, 425. — Funérailles, 430, 433, 460. — Doutes sur une barbare coutume, 431. — Chevelure, 446. — Vétemens, ornemens, 447, 448, 449. — Tatouage, 449. -Ustensiles, armes, 450, 451. — Leurs voyages, 451. — Hospitalité, état des femmes, 455. — Relachement des mœurs, 456. — Fréquence de l'adoption, vieillesse peu respectée. — Absence de chefs, 457. — Divertissemens, 458. — Famines, 459. — Etat des idées religieuses, 460.

> Essequibo (rivière de la Guiane anglaise). Ses bords, leurs animaux, leurs arbres, t. XLI, p. 193, 195, 261. — Cataractes, 196, 260, 265. — Belles montagnes, heaux oiseaux, 197. — Caimans, 262.

> Est (groupe de l', côte de la terre de Nuyts). Nommé par d'Entrecasteaux, t. XV, p. 101.

Estaing (haie d', île Ségalien, mer du Japou). Nommée par La Pérouse, t. XII, p. 378. — Naturels, 378. — Cirque, productions, 380.

Estramadure (province du Portugal), t. XLVI, p. 186. — Lisbonne,

Estrella (port du Brésil). Belle route, t. XLII, p. 323. — Bel aspect des environs. Le village indien, 324.

Etats-Unis (rép. de l'Amér, sept.). Gouvernement, t. XXXVIII, p. 26. - Constitution, 28. - Progrès de la population, 386. — École militaire de West-Point, XXXIX, 33. - Milice nationale, 37. — Traits caractéristiques des habitans, 41. — Leur présomption, 42. — Absence de postes. Extraordinaires (voitures), 45. Domestiques, 50, 403. — Ge nsage de la glace, 51. — Indiens, 53, 347 et suiv.—Réprobation des nègres, 57.—Rareté des sonnettes, 58.—Cler-

gé, 60, 410. - Extraordinaire accroissement de villes; 61 et suiv., 381, 399. – Toilette, 66. – Débouchés des marchandises jusqu'à l'Océan, 77 et suiv. — Lacs divers, 114. — Sources de Saratoga, 115. — Gouvernement, 119. — Rage électorale, 128 et suiv. — Ravages de l'excès des liqueurs fortes, 138.—Unitairianisme, 146. — Commerce de glace, 150. — Marins, 160. — Esprit mercantile, positif et égoiste des hommes. Délaissement des femmes, 162, 300, 400, 406, 420, 425, 440, 449. — Déplorable état de l'éducation publique, 168 à 171. — Esquisse du gouvernement, 181 et suiv. Voy. Washington). - Pouvoir législatif : chambres des représentans, 181. — Sénat, 182, 189. — Congrès, 181 et suiv., 202. — Pouvoir exécutif. Election du président, 186 à 195. Ses droits, 195. — Ses devoirs, 196. Les Etats-Unis sont une démocratie plus qu'une république, 198. — Diverses influences de l'esprit démocratique, 204. — Trace du déluge, 206. — De la librairie, 219. — Tombe de Frankliu, 220. — Dégradation des sentimens, 221. — Chaussure en gomme élastique, 224. — Le Chesterfield américain, 231. — Sales habitudes, 231, 430. — Système judiciaire, 232. — Cour suprême, 233, 240. — Funestes effets d'un principe radical en matière judiciaire, 236 et suiv. — Juges, 238. — Composition du tribunal, 239. — Appels, 240. — Ridicules exigences et susceptibilités républicaines, 245, 403. — Ventes d'esclaves aux enchères, 263 à 270, 296. — Canards du Potomac, 270. — Tyrannie contre les nègres, 276. — La loi défend l'affranchissement, 289. — Faiblesse des sentimens d'amour paternel et filial, 303, 304. — Rizières, 310. – Culture du riz, 316. — Etat intellectuel des nègres. Commerce intérieur dont ils sout l'objet, 318, 320. culture et préparation du coton, 326 et suiv. — Tâche des esclaves, 329. — Lear nourriture, 330. — Lears vetemens, 331. — Aspect d'une ville nouvelle, 341. — Mieux traités dans l'intérieur, 342. — Loterie de terres,

545. — Embryon d'une ville dans les forets, 345. — Climat, 367. — Les squatters, 372. — Radeaux, 379. — Mariages prématurés, 404, 419.— Le ravivement, 411. — Sort des paysans, 418. — Absence de charité, 420. — Fierté des pauvres, 421. — Condition de la femme, 440 à 443.— Cuisine. Mets, 444, 446. — Costume, 447. — Formes physiques, 448. — Cupidité des habitans, 449. — Voitures, ib. — Littérature sans noblesse, 450. — Beaux-arts, 451. — Noblesse abolie. Loi sur les religions, XLII, 427. — Voy. Alabama, Carolines, Colombia, Creeks, Indiens; Floride, Georgie, Illinois, Indiana, Kentuky, Louisiane, Maryland, Massachussetts, New-York, Pensylvanie, Virginie, Washington, capitale.

Eu-ho (riv. de Chine). Tombeaux. —Convoi funèbre, t. XXXIII, p 384, 385. — Cadavres flottans, 385. — Ville de Sang-Yuen. Café des aveugles, 388. — Ville de You-Fang, 389.

**— 390.** 

Europe. Supériorité de ses races sur celles de l'Asie, t. XXXI, 23. Historique de ses relations avec l'Asie, 35 et suiv. — Diverses opinions des Asiatiques sur l'Europe, XXXVII, 131 et suiv. — Différence d'habitudes d'avec les Turcs, XLIV, 53. —Configuration. Caractère particulier, XLVI, 1 et suiv. — Montagnes, 2. — Productions, 2, 54, 56. — Mines, 2, 38. — Quadrupėdes, 2, 57. — Sa supériorité intellectuelle et industrielle, 5. — Bornes, 4. — Points extrêmes, 5.—Superficie. Etats, 6.— Golfes. Mers, leurs limites, leurs niveaux, leurs marées, leurs surfaces, etc., 7 à 13. — Lacs, 13, 14. — Aspérités du sol, 15. — Orographie, 16 et suiv. — Aspect général, état des monts, 16 à 21. — Sept principaux massifs et leurs groupes : massif alpique, 21, 24, 27 à 36. V. Alpes. Massif sardo-corse. Massif taurique, 22. — Massif sarmatique. Massit britannique. Massif scandinavique, Massif hespérique, 23. — L'Hémus, les Carpathes, 38. — L'Oural, le Waldai. 40. — Hauteurs des principaux points, 42 à 46. — Système hesperique, 42. — Système gallo-francique et alpique, 45, 44. — Système slavo-hellénique, carpathien et scandinarique, 45. — Système britannique, 46. — Bassins, fleuves, 46 et suiv. — De l'océan Glacial, 46. — De la Baltique. De la mer du Nord, 47. — De l'Atlantique, 48. — De la Méditerranée, 49. - De la mer Noire; de la mer Caspienne, 50. — Climat, 51. — Phénomènes généraux, 52. - Masse des eaux pluviales , 53. - Sol, atmosphère, 54. - Végétaux et leurs régions, 55. — Pays à lait, pays à huile, 56. - Arbres fruitiers, 56. — Règne animal, 57. - Familles de peuples, 58, 59. -Religions, 60, 61. — Gouvernemens, 62, 67. — De l'équilibre, 63. — Population totale et des divers Etats. Son augmentation, 64 à 66, — Chronologie de l'origine des Etats, 67. ---Voyages dans l'intérieur, xv1 siècle. Montaigne, 69. - Busbeck, 71. - xvIIe siècle : Regnard, 72. -Scheffer, 75. — Ricault, 76. — xvIII. siècle: Labat, 76. — Anderson. Troïl, 77. — John Moore, 81. — Maupertuis, 82. — Lady Montaguë, 82. — Choiseul-Gouffier, 92. — Porter, 100. Swinburne, 161. — Peyron, 169. — Bourgoing, 172. — Fischer, 179. — Murphy, 185. — Linck, 188. — Pilati, 190. — Riedesel, 195. — St-Sauveur, 198. — Pouqueville, 206. -- Lacour, 210. -- xıx<sup>e</sup> siècle, 216. - Marcel de Serres, 217. - Vialla, 240. — Mimaut, 255. — A. Montémont, 260. — Pichot, 273. — Daumont, 288. — Twining, 296.

Evangelistes. Ilots près la Terre

de Feu, t. IV, p. 194.

Evéque d'Osnabruck (île de l', Polynésie). Découverte par Carteret, t. III, p. 109.

F

Facardins (flots des quatre, Polynésie). Découverts par Bougainville, t. IV, p. 200.

Fataba (capitale du Soulimana, Guinée). Jeux militaires, t. XXVIII, p. 8, 81 à 89. — Chants de guerre dialogués; 84. — Serpent apprivoisé, 92. — Tributs au roi. Cérémonies de l'acquittement de l'un deux, 93 et suiv. — Latitude. Dévotions du roi, 99.

Falkland - ouest (fle, Malouïnes). Étendue. Abonde en gibier, t. XVIII, p. 117. — Étendue, n'a plus autant de gibier, XXI, 242, 245.

Falkland-est (tle, Malouines). Plus petite que Falkland-ouest, t. XXI,

p. 243.

Falso (baie, colonie du cap de Bonne-Espérance). Étendue. Magasins de la Compagnie. Poisson, t. XXIV, p. 44.

Famin: (port du détroit de Magellan). Sa description et celle de la côte adjacente, t. II, p. 404. — Une colonie des Espagnols n'y prospère pas. Ses productions, III, 278.

Fanadik (fle, archipel des Carolines). Productions. Naturels, t. XX,

p. 228.

Faniroce (ville du Haoussa, Sou-

dan), t. XXVII, p. 395.

FANNING. Ses voyages dans les mers du sud, t. XXI, p. 449. — Découvre les îles Washington, 450. — Du mont Pisgah, 452. — De Palmer, des Princes, de Willey, de Noël, 454 et 455.

Fanning (îles). Nommées par Fanning, sont les îles Shetland du sud, t. XXI, p. 452.

Fanning (ile, Polynésie), t. XVIII,

p. 390.

Fanti (État de la Guinée). Étendue. Religion, t. XXVIII, p. 380. — Habillement. Usages. Aspect du pays, 382. — Toilette. Cannibalisme, 384.

Farsistan (province de la Perse). Voyage dans le pays, t. XXXV, p. 16 et suiv. — Tribus de vagabonds, 26, 41. — Ses qualités, 39.— Productions, 43, 45. — Voy. Dechtistan, Schiraz.

Fattecond: (capitale du Bondou, Sénégambie). Maison du roi, t. XXV, p. 72, 73. — Son harem, 76.

Fayal (île des Açores). Découverte par les Flamands, t. IX, p. 157. — Son étendue, ses productions, 158; XX, 443.

Faretterile (ville de la Caroline du nord, États-Unis), tom. XXXIX, p. 288. — Higlanders des environs, 289.

Feejee (the de l'archipel des Amis). Son gisement. Ses habitans sont redoutables pour leurs voisins, t. X, p. 47. — Ils sont anthropophages,

48. — Leur industrie, 49.

Felatahs (habitans du Houssa, Soudan). Couleur. Religion, t. XXVII, p. 146. — Combat. Victoire sur les Arabes et les Mandariens, 159 et suiv. — Musfeia, Diskulla, 160. — Armes, 205. — Ressemblance avec les Marocains, 340. — Figure. Costume, XXX, 88. — Leurs progrès dans l'Yarriba, 108 et suiv. — Jolies femmes d'Acba. Caractère, 115, 118. — Lois concernant ceux du Bourgou, 145. — Leur histoire, 152. — Description de leur capitale. Voy. Sackatou.

Feldrich (ville du Tyrol), t. XLV,

p. 406.

Fellahs. Laboureurs égyptiens, maltraités par les Turcs, t. XXII, p. 245, 269, 369. — Sont endurcis à la fatigue, 370. — Recherchent la graisse des animaux, 403.

Feloups (peuple de la Sénégambie). Leur commerce, t. XXV, p. 24. — Religion. Esprit vindicatif, 34.

Ferhabad (ville du Mazandéran, Perse). Autrefois résidence royale, t. XXXV, p. 352. — Ruines du pa-

hais de Schah-Abbas, 353.

Fernambouc (ville du Brésil). Son origine, t. XXXVIII, p. 341. — Aspect. Havre. Population. Climat, XLI, 217. — Tristesse de l'intérieur. Rues. Maisons, 218. — Le fort. Le palais du gouverneur, 219. — Collége des Jésuites. Jolis environs. Productions. Animaux, 220. — Jeu. Envi-

rons, 222.

Fernando-Noronha (ile, côte du Brésil). Découverte par Améric Vespuce, t. IX, p. 155. — Son gouverneur portugais. Ses productions, XVI, 13. — Était un lieu de déportation du Brésil, XX, 67.

Fernando-Po (ile, golfe de Guinée). Aspect, t. XXX, p. 481. — Historique. Établissement anglais, 482. — Huttes, caractère, formes, ornemens, vêtemens des naturels, 484 à 488. — Nourriture. Vin de palmier, 489. — Effets du harmattam (vent), 490.

Fez (ville du Maroc). Situation. Moulins à eau. Arc de triomphe. Maisons. Fabriques. Marchés. Mosquées, t. XXIX, p. 426. — Fortifications, 428.

Fezzan (Etat de l'Afrique septentrionale). Voyage dans l'intérieur. Zouylah, t. XXV, p. 428. — Mets le plus recherché. Partie cultivée. Nombre de villes, 429. — Climat. Productions. Commerce, 430. — Gouvernement. Population, 432. — Habillement. Boissons, Maisons, Nourriture, 434. — Voyage dans le pays, XXVII, 3 et suiv., et 446 et suiv. -Sockna, 5. — Costume de femmes . 6. — Noces, 15. — Zeghrem, 20. — Tessouwa, 29. — Voyage dans la vallée de Grurby, Productions, 30 à 37. — Karaik, 31. — Germa, ruines romaines, 31, 32. — Oratoires de campagne, 34. — Vallée de Shiati, 39 et suiv. — Ville neuve, 41 à 43. — Vers recherchés pour la nourriture, 44.— Traghan. Tapis, 55, 56. — Beauté des nuits, 57. — Gatrone, 57, 446. – Kasrowa, 59. Voy. Mourzouk, capitale; Teghery.

Ficanis (horde cafre). Leurs incursions. Sont les mêmes que les Man-

tatis, t. XXIX, p. 138.

Fidallah (ville du Maroc), t. XXII,

p. 144.

Fidgi ou Viti (arch. de la Polynésie). Naturels cannibales, industriels, t. XV, p. 182. — Détails sur quelques îles. Figure des naturels, XVIII, 299. — Anthropophagie. Pirogues. Gouvernement. Religion. Mariages. État des femmes. Tatouage, 300. — Usages féroces. Ornemens. Monnaie. Vêtemens, 302.

Finlande (prov. de la Russie). Bains de vapeur, t. XLV, p. 322. — Pello, 325. — Aspect du pays, 324, 326. — Intérieur des maisons, 325. — Turtola, 326. — Tornéa, 327. — Lacs, XLVI, 14. — Arbres frui-

tiers, **56**.

Finlayson. Son voyage du Bengale en Siam et en Cochinchine, t. XXXIV, p. 1. — Découverte de graines dans le plantain, 92. — Arrivée à Bankok, cap. du Siam, 122. —

Audience d'un ministre, 154, 141. — Visite à un prince, 136, 207, 210. Négociations sur le cérémonial . 139, 142. — L'ambassade dont il fait partie se rend processionnellement au palais, 143, 147. — Discours latin d'un naturel, 145. — Audience royale, 152 à 159. — Visite du palais, 160 à 170. — Politique siamoise, 176, 180 à 190. — Autre ambassade bien mieux reçue que celle des Anglais, 190, 219. —Finlayson est mandé au palais pour un cas de choléramorbus, 210. — Nul grand dignitaire ne visite l'ambassade, 215. — Elle n'obtient pas même une visite de congé, 219. — Arrivée en Cochinchine, 320. — Audience du vice-roi de Saigon, 344 et suiv. — Combat de tigre et d'éléphans, 347. — Rigueurs contre l'ambassade qui se rend à la capitale (Hué), 363, 364, 372. \_-Visite au mandarin des éléphans, 383 et suiv. 437. — Objet de l'ambassade, 386. — L'audience est refusée, 388, 390. — Les présens même sont rejetés, 402. — Visite au Tacoon, 424 à 434. — Réglemens commerciaux, 426, 430.

Finmark ou Laponie norwegienne (partie de la Norwége). Attraits pour le voyageur, t. XLV, p. 2. — Rapide végétation, 56. — Extrêmes chaleurs, 57. — Bas prix des peaux d'hermine, 92. — Edredon, 103. — Est peu habité, 131, 194. — Les aubergistes, 132. — Aspect de la côte, 133. — Monts Tronen, Lovunnen, 134. — Bois d'Amérique jeté sur la côte, 177. — Grande profondeur de l'eau sur la côte. Protection que lui prêtent ses nombreuses îles, 190, 191. — Voyage le long de la côte, 194. — Iles Loppen, 194. — Absence d'agriculture, 197. — Ile Soroë, 198. — Qualoë-Seyland, 199. — Bjornoë , 210. — Roc Hav-Hosten , 211. — Ile Havoë, 211. — Maasoë, 212. — Le cap Nord, 212 et suiv. — Manque de bois, 214, 215. — Iles Stephen, 216. — Tableau, résumé du pays en été et en hiver, 225. — Limites, 226. — Bateaux, 230. — Le Lapon du Finmark est le type de la race, 235. — Troupeaux de rennes, 245. — Un hiver dans le pays, 247.

- Voy. Hammerfest. — Phosphorescence de la mer Polaire, 248. — Effet produit sur l'horizon par le soleil au-dessous. Aurores boréales , 260, 284, 291. → Golfe et district d'Alten, 262. — Écureuils, 263. — Oiseaux, 270. — Observations sur le climat du nord, 271. — Détails sur la vie intérieure des colons, 279 à 284. — Principale nourriture des bestiaux, 284. — Nourriture principale des bestiaux, 285. — Fin d'octobre, disparition du soleil', 286. — Beauté de l'hiver du nord, 290. — Voyage en traineaux, 296 et suiv. - Paroisse de Kouto-Keino. Son presbytère. Son église, 310, 311 — Clergé, 312. — Campagne. Mousse des rennes, 315. — Lacs nombreux, 315. 317. — Voy. Lapons du Finmark.

Fischer. Son voyage en Espagne,

t. XLVI, p. 179.

Flattery (cap, Nouvelle-Galles méridionale). Nommé et décrit par Cook,

t. VI, p. 340.

Flein (île de la Norwège). Monts gigantesques, t. XLV, p. 141. — Dépaissance des animaux en été, leur nourriture en hiver, 142. — Sol, 143. — Édredon, 144.

Fleinvor (île de la Norwége),

t. XLV, p. 143.

Florence (capitale de la Toscane),

t. XLVI, p. 265.

Flores (île, Açores). Découverte par les Portugais, t. IX, p. 157. — XX, 445.

Floride (un des États-Unis). Découverte par Ponce de Léon, t. XXXVIII, p. 248. — Émigrations et retours périodiques, XXXIX, 283.

Foa (ile, groupe Hapace, archipel

des Amis), t. IX, p. 350

Folden (golfe de la Norwége), t. XLV, p. 115, 158. — Le fameux gouffre de Maelstrom, 160.

Foosht (ile, mer Rouge). Sol. Animaux. Habitans. Village, t. XXIII,

p. 154.

Formose (baie, colonie du cap de Bonne - Espérance), t. XXIV, p. 88, 90.

Formose (fle, mer de Chine), t. XIII, p. 396; XIX, 388.

Fouladou (royaume de Sénégambie). Manna. Fruit du nitta, t. XXV, p. 316. — Mines d'or. Albinos, 321. — Tambakounda, 324. — Malacolla. Huttes, 329.

Foulahs (peuples, habitant la Sénégambie et les contrées voisines). Figure. Mœurs. Industrie, t. XXII, p. 48. — Commerce du Vintain, XXV, 24. — Religion, 34. — Figure. Mœurs, 35, 79. — Caractère. Gouvernement. Industrie, 81. — Emploi du lait, 82. — Travaux des femmes, XXIX, 375. — Villages, 376. — Costumes. Ornemens, 377. — Caractère. Vêtemens, 383. — Usage du tabac. Bestiaux, 384.

Fouta-Djallon (pays de la Sénégambie, habité par les Foulahs). Bornes. Gouvernement. Religion. Costumes. Caractère, t. XXVIII, p. 300, et XXIX, 382. — Ville de Yani-Marou. Costumes. Mobilier, XXVIII,

**302**.

Fouta-Toro (pays de la Sénégambie, habité par les Foulahs. Description du pays. Bornes. Arbres. Animaux. Naturels. Polygamie, tom. XXVIII,

p. 438.

Français. Font la première découverte dans les terres Australes, t. I, p. 121. — Leurs découvertes en Afrique avant le xix<sup>e</sup> siècle, XXII, 22. — Leur expédition en Égypte. Voy. Egypte. — Notice sur leurs établissemens dans l'Inde, XXXI, 457. — Ambassade de Louis XIV à Siam, mieux reçue que celle d'Angleterre, XXXIV, 219. Voy. Finlayson. — Leur influence en Cochinchine anéantie, 398 et suiv.

Français (port des, Nouveau-Norfolk, Amérique septentrionale). Reconnu et nommé par La Pérouse, t. XII, p. 159, 160. — Naturels, leurs poignards, 161. — Naturels apprécient becucoup le fer, 162. — Loutres de mer, 164. — Naturels portés au vol, 165, 179, 191. — Description du port, 167, 170, 183. — Malheur qui yarrive à La Pérouse, 171 et suiv. — Pêches, 179, 204. — Moraï ou cimetière, 180. — Pirogues, 182, 205. — Climat, végétation, 185. — Végétaux, fruits, poissons, quadrupèdes, oiseaux, rochers, 186. — Grossièreté des naturels, leur inclination au jeu, 189, 206. —

Leurs arts, 190, 204. — Villages, saleté des maisons, meubles, ustensiles, chiens, 193. — Ornemens incrustés, vêtemens, tatouage, 196. — Deux opinions sur la beauté des femmes, 200. — Description des naturels, 201. — Armes, 205. — Langue, 207. — Figure des naturels, XIII, 176. — Ornemeus incrustés, 177. — Observations générales, vie, formes physiques, mœurs, gouvernement, unions, traitement des femmes en couches, 179 à 188.

Françaises (îles, Australie près de la Nouvelle-Bretague). Découvertes par d'Entrecasteaux, île Mérite, t. XV,

p. 273, 274.

France. Impression que reçoit le voyageur de ce pays, comparée à celle qu'il éprouve en Angleterre.

t. XLVI, p. 279.

France (île de, ou tle Maurice, mer des Indes). Belles forges, t. IV, p. 391. — Habitans, XVIII, 57. — Langue française est répandue. Gouvernement, 58. — Bel aspect de la ville de Port-Louis, 422. — Regret des Français, 423. — Cascade. Bocages de la campagne. Monumens, 424.

FRANKLIN. Sa tombe à Philadel-

phie, t. XXXIX, p. 220.

FRANKLIN (le capitaine). Sestecherches du pôle Magnétique, t. XL, p. 183. — Ses voyages aux côtes de la mer Polaire. Préliminaires, 475.— 2e voyage, 488. — Arrivée au lac du Grand-Ours, 492. — Arrivée à la mer Polaire, 494. — Découverte du cap Bathurst, 495.

Franklin (cap, Amérique russe). Nommé par Beechey, t. XIX, p. 259.

Fransche-Hoeck (canton du cap de Bonne-Espérance). Sol. Productions, t. XXIV, p. 46. — Séjour des descendans des réfugiés français, 239. — N'ont rien conservé de leur origine, XXIX, 238. — Description de la vallée, 239 et suiv.

Fraser. Son voyage dans le Khorassan, Perse, t. XXXV, p. 1. — Reçoit audience de l'iman de Mascate, 7. — Passe à Ispahan, 48. — Séjourne à Teheran, 53, 91. — Rend visite à l'ancien ambassadeur d'Angleterre, 55. — A un poëte lauréat,

56. — A un gouverneur, 149. — A un khan, 198 et suiv. — Séjour à Meched, capitale du Khorassan, 207 à 275. — Visite le tombeau d'Aaroun-al-Raschild (216), 233. — Rend visite au vizir, 235. — A de célèbres derviches, 244 et suiv. — Au prince. Conversation sur l'astronomie, 248. - Les Moullahs se révoltent à cause de son séjour, 253, 258. — Il feint d'être musulman, 254, 267. — Reçoit la visite d'un mendiant fort arrogant, 268. — Est forcé de renoncer au voyage de Bockhara, 272. — Rend visite au vizir de Cotchoun-Soufisme, 285 à 296. — Visite une tribu de Turcomans, 310. — Voyage sur les côtes de la mer Caspienne, 334. -Visite un prince à Sari, 342. — Visite sa femme comme médecin, 350. — Sa captivité. Mauvais traitemens qu'il endure, 369, 371, 386, 393 à 408. — Son voyage aux monts Himalaya, 421. — Arrive aux sources du Gange, 493. — S'y baigne, 494.

Fredericksburg (ville de la Virginie, États-Unis), t. XXXIX, p. 271.

Freetown (capitale de la colonie de Serra-Leone, Sénégambie) ; t. XXVIII, р. 376.

Freewill (îles de, Australie). Découvertes et décrites par Carteret, t. III, p. 164 et suiv.

Fremona (village du Tigré). Restes du couvent des Jésuites, t. XXIII, p. 231.

Frères (île des, Australie). Découverte par Bligh, t. XIII, p. 330.

FREYCINET. Son voyage autour du monde, t. XVIII, p. 50. — Aborde à Rio-Janeiro, 52. — A l'Ile-de-France, 56. — A l'île Bourbon, à la Nouvelle-Hollande, 59. — A Timor; 62. — Aux iles Vagag, 75. — Aux Carolines, 80. — Aux Mariannes, 85. - Aux Sandwich, 88. - Fait naufrage, est receuilli par un navire, 107.

FROBISHER. Ses tentatives pour trouver un passage au nord de l'Amérique, t. XL, p. xiv.

Frobisher (détroit de, au nord du

Labrador). Découverte par Forbisher, t. XL, p. xv.

Froides (îles, ou tles Marion, océan Antarctique). Découvertes par Marion, t. IV, p. 404.

Fuca (entrée ou détroit entre l'île de Quadra et Vancouver, et le continent d'Amérique). Exploration par Vancouver. Observations, t. XIV, p. 169 et suiv., 177 et suiv., 183.

*Fugeloe (*ile de la Norwége). Aspect. Manière d'y prendre le pussin, t. XLV, p. 192. — Restes de baleine sur le sommet du roc, 193. — Aigles

marines. Loutres, 193, 194.

Fu-Kok, Phu-Kuolle ou Pau-Kok (île , golfe de Siam). Aspect. Végétation, t. XXXIV, p. 99, 104. — Productions, 100, 105. — Pécheurs chinois et cochinchinnois, 100, 102. — Forme. Etendue. Maisons, 104. — Animaux, 105.

Fullindushie (ville du Cotica, Soudan). Habitans vont tout nus. Leur

saleté, t. XXVIII, p. 255.

Funda (royaume de la Guinée supérieure), t XXX, p. 391. — Description de Damuggon et de ses habitans, 401 à 413. Voy. ce nom. — Continence des femmes, 419.

Furneaux (le capitaine). Son vaisseau est séparé de celui de Cook par la tempête, t. VIII, p 102, 109; IX, 131 — Relation du massacre de l'équipage de sa chaloupe par les Zélandais, 135 et suiv. — Cook apprend des naturels des détails sur le massacre de ses compatriotes, 238, **241, 248** 

Furshout (ville de la Haute-Egypte). Situation. Couvent, t. XXIII, p. 89.

Futtehpour (ville de l'Allahabad, Hindoustan). Mosquée. Tombes des environs. Grand caravenserai, tom. XXXVI, p. 171. — Mendians marabouts , 172.

. Fuitehpour - Sicri (ville de l'Agra, Hind.). Aspect. Murailles. Ruines musulmanes, t. XXXVI, p. 296.

Futwa (ville du Behar, Hindonstan). Beau pont. Ecoles de jurisprudence et de théologie, t. XXXVI, p. 120.

Gafais. Nation de l'Abyssinie,

t. XXIII, p. 331.

Gulam (royaume de la Sénégambie). Bornes. Climat. Habitans. Gouvernement, t. XXV, p. 82. — Joag, 84.— Voyage dans le pays, XXVIII, 353 à 368. — Tuabo, 353, 358. — Assemblée des chefs, 360. — Plaine d'Oury, 355. — Mauvais traitemens des esclaves, 363, 366. Voy. Hourey, Seraco-

Gallapagos (iles, mer du Sud, près de l'Am. mérid.). Découvertes par les Espagnols, t. I, p. 372. — Enormes tortues des iles, 373; II, 16; XIV, 473. — Ces iles sont d'origine volcanique, XVI, 50, 119. — Aventures extraordinaires de Patrick Watkins, 51 et suiv. — Détails sur leurs tortues, 103. — Leurs animaux, 112. — Iles principales. Signification du nom, XX, 59, - Eruption d'un volcan, 85. V. iles Albermale, Charles, Chatam, James, Narborough, Porter, Wanam, Yorck.

Galles méridionale (Nouvelle-, partie est de la Nouv.-Hollande), longée, nommée et décrite par Cook. Noms donnés à plusieurs lieux, t. VI, p. 201 à 372. — Les naturels se peignent le corps et vont entièrement nus, 210, 212. — Leurs lances, 215. - Animaux, arbres, 219, 374, 378. — Description de Botany-Bay, 229. - Fourmis vertes de Bustard-Bay, leurs nids, 245, 380. — Crabes remarquables, 251. — Fourmis blanches, poissons singuliers, 256. — Description du canal de la Soif, 259. — Des iles Cumberland, 265. — Description de la baie Endeavour, 332. — Description du cap Flattery, 340. — Cook prend possessiou de la terre, à qui il donne son nom de Nouvelle-Galles méridionale, 368. -Description particulière du pays, de ses productions et de ses habitans, 372 et s.—Plantes, 377. — Oiseaux, reptiles, de leurs habitations, 380 et suiv. — 51. — Animaux domestiques, 51 a Poissons, 384. — Habitans peu nom- 54. — Vases à lait, beurre, 52. —

breux, quelle peut en être la cause? 385, 404. — Leur description, 385 et suiv., et 404.—Leurs ornemens du nez et autres bijoux, 388. — Sont très indifférens, 390. — Leurs cabanes, 391. — Leurs meubles, 393. — Leur nourriture et leur cuisine, 394. — Comment ils se procurent le feu, 396 et suiv. — Leurs armes, et manières de s'en servir, 398. — Pirogues, 401. — Courans de la côte. 406. — Histoire de l'établissement des Anglais, de ses progrès, de son état actuel, XVIII, 219 et suiv. -Religion des habitans. Tatouages, mutilations, 222. — Habitations, mariages, état des femmes, couches, 224. — Education des enfans. Superstition. Funérailles, 226. — Etat et usages des habitans blancs, 227 et suiv. — État de la seconde génération, 233. — Naturels. Végétation, XXI, 333, 337 — Lézards, XLIII, xj — Configuration et aspect de la côte, 3, 6, 25 — Montagnes, 4, 52, 40. — Rivières, 4, 28, 33, 37, 40, 41. — Division de la colonie par comté, 20. — Description générale, 20, 40. — Comté, de Cumberland, 20, 23, 32, 45, 83, 175 — Comté d'Argile, 20, 34, 45, 177 — Comté de Bathurst, 20, 39, 45, 176, 180.— Comté de Camden, 20, 22, 31, 45 — Sol, 22, 23, 32, 77, 171 — Campagne, 26, 37, 38 — Villages et petites villes, 27, 28, 30, 39. — Les kangarous, 28, 55 à 58, 60 — Plantes, 31, 36, 47. — Oiseaux, 31, 36, 47, 49, 50, 59 à 65, 182. — Vallée de Bavragovang, 31 — Fertiles districts, 32, 37 — Forêt d'Éden. Routes, 34 — Forêts, arbres, 34, 42, 45, 46 - Lacs, 35, 177 - Etablissement de la rivière Hunter, 37, 59. — Baie de Moreton, 42. — Salubrité du climat. Température. Saisons, 43, 44, 45, 48, 51. — Bois résineux, hois incombustibles, 46. — Fruits, 47. insectes, 379. — Quatre espèces re- Ecureuils volans, 50, 59. — Epo-marquables de fourmis. Description ques des semences et des récoltes,

Animaux sauvages, 51. — Renards volans, 58 — Ours, 59. — Aigles, 59. — Emus, 61. — Perroquets, 62, 64. — Oiseau remarquable, 63 — Poissons, 65. — Reptiles, 66 à 70. — L'homme aux serpens, 68. — Insectes, 70 à 76. — Fourmis de diverses couleurs, 75. - Ravages des chenilles, 75. — Minéraux, charbon, 76. — Roches, argiles, minerai magnétique, 77. - Mines, 78. -Divers degrés de civilisation dans l'intérieur, 82. — Caractère, mœurs, etc., des Currency, ou de la population née dans la colonie, 104 à 109, 117. --- Histoire de la colonie, 109. — Améliorations, 111. — Manufactures, 113, 117. — Commerce. 114, 115, 117. — Convicts. Honnéteté des marchands, 114. — Nuances de la société, 117. — Susceptibilité des condamnés, 118. — Etiquette, 119. -Etablissement d'éducation et d'utilité publique. Meubles de cèdre. Costume, 120. — Journaux, cabinets littéraires, 121. — Courses de chevaux, 122. — Abus de la colonie, 122 et suiv. — De l'émigration. Mesures à prendre par les colons, 124 à 131. — Concessions de terres, 125, 130. — Disette de femmes, 162. -Observations générales sur le gouvernement de la colonie, 164. — Compagnie australienne, 166. — Bornes de la colonie 169.— Son état prospère, 169. — Sécheresses périodiques, 173, 178. — Historique des déconvertes faites dans l'intérieur, 175 à 178. — Etablissement de Wellington-Valley, 181.-V. Australiens, Betany-Bay, Darling, Endeavour, Jackson, Liverpool, Newcastle, Paramatta, Sidney, Windsor.

Galles méridionale (Nouvelle-, Conviets, déportés de la). Costume, chaine dans les rues de Sidney, t. XLIII, p. 11. --- Etat des convicts domestiques, 151. — Travaux de ceux attachés aux formes, 152 et suiv. ---Coureurs de bois, 132. — Singuliers voyages vers la Chine et Timor, 156. — Evasions, 137 et suiv. — Détails sur l'embarquement et la vie à bord du vaisseau de transport des hommes, 140 à 155. - Logement, vêtemens, nourriture, 141. — Lits. Surveillans,

142. — Impudence, 144, 145. Leur habileté, leur fourberie, 146. - Littérateurs. Théâtre, 147. -Assises, 148. — Convicts irlandais, 149 et suiv. - Convicts anglais, 151. - Punitions du bord, 153. - Faveur abusive pour eux, 154. — Débarquement, marque, 155. — Détails sur l'embarquement et la vie à bord des femmes déportées, 156 -Logemens. Surveillans, 156. - Etiquette. Amusemens, 157. — Sensibilité de certaines femmes. Ses causes, 159, 160. — Sort des femmes après le débarquement. Mariages, 161.

Galles (cap du Prince-de-, détroit de Behring, Amérique russe). Nommé par Cook, t. XI, p. 53. - Son gisement, 54. — Son aspect imposant. Villages. Montagne remarquable, Aspect du pays, XIX, 446.

Galles (ile du Prince-de-, une des îles de la Société). Découverte par Carteret, t. III, p. 28.

Galles (archipel du Prince-de-, côte ouest de la Nouvelle-Bretagne, Amérique septentrionale). Exploré et nommé par Vancouver, tom. XIV,

Gallicie (royaume ou province de l'empire d'Autriche), t. XLVI, p. 226, 236, 239.

Gallipoli (ville du royaume de Naples), t, XLVI, p. 197.

Gairez (iles don José-de-, Polynésie). Découvertes par Maurrell. t. XIII, p. 257.

Gama (Vasco de). Part de Bélem pour chercher la route des Indes, t. I, p. 32. — Découvre le cap de Bonne-Espérance, 33. — Découvre et remonte la rivière de Los Reyes. -Découvre Mosambique, 36 - Mélinde, 38. — Découvre les Indes, 41. - Rentre en triomphe à Lisbonne, 62. Revient dans les Indes, où il établit plusieurs comptoirs, 78 et suiv.

Gamba. Son voyage au mont Cau-

case, XLV, 409.

Gambarou (ancienne ville du Bournou, Soudan). Ses ruines, t. XXVII, p. 186.

Gambie (fleuve de Sénégambie). Poissons. Animaux amphibies, tom. XXV, p. 25. — Quatre classes de naturels sur ses bords, 33 - Des établissemens européens et de leur commerce, 42.

Gambier (fles, archipel Dangereux), Découvertes par Wilson, t.XIII, p. 440, XIX, 97, 140. — Radeaux, pagaies, 100, 115, 149. — Entrevues avec les naturels, 101, 105, 113. 129. — Figure, formes des insulaires, 108, 144, 146. — Elégant tatouage, 108, 147. - Salutations, 111. - Nourriture, 115. — Iles du groupe, 122, 140. — Momies, 123. — Vêtemens, 133, 134. - Tambours, 134.—Origine des îles, 141. — Sol. Production, 143. — Naturels; mœurs, traits, taille, 144. -Population, 148, 198. — Péches, 149. Voy. îles Beicher et Peard.

Gamble. Laissé par Porter à Nouka-Hiva, t. XVI, 355. — Ses aventures, 371. — Est abandonné sur un petit vaisseau par son équipage révolté, 378.— Est fait prisonnier par les Anglais, 385.—Recouvre sa liberté, 403.

Gan-King-Fou (ville de la Chine). Environs. Rue. Enorme dragon,

t. XXXIII, p. 405.

Gange (fleuve de l'Hindoustan). Son confluent avec la Djemma. Marque de ceux qui se sont purifiés dans ses eaux, t. XXXI, p. 75. — Sa source, XXXV, 493: — Singulier esquif, XXXVI, 69. - Voyage sur ses eaux jusqu'à Dinapour, 400 et suiv. Voy. Houghy.

Gangotri (village de l'Himalaya). Source du Gange, Temple, t. XXXV, p. 492, 493. — Ablutions, 494. -Elévation du village, XXXVI, 463.— Singulières cérémonies des Hindous

à la source, 464.

Garet-Denis (ile, Australie). Figure, mœurs, usages, vie des naturels, t. I,

p. 441 et suiv.

Gariep (rivière du pays des Boschiet des Coranas). Affluens, t. XXVI, p. 176, 226. — Beauté du principal confluent, XXIX, 31: -Voyage le loug de ses bords, 179 et suiv. — Animaux, 182. — Cataracte, 185 — Difficulté de l'irrigation, 190. -Manière de traverser la rivière, 190. — Commerce à l'embouchure devenu impossible, 218.

Garnicassa (ville de l'Engarski, Guinée). Remarque importante sur le

Niger, t. XXX, p. 225.

Gattes oscidentales (monts de l'Hin-

doustan). Belle route de traverse, t. XXXVI, p. 418. — Belles vues; superbes forêts, 419. — Villages, 419. - Montagnards autrefois inhospitaliers, leurs formes, 420. — Cavernetemple, 421. — Palmiers remarquables -427.

Gatrone (ville du Fezzan), t. XXVII,

p. 57, 446.

Gauchos (habitans des Pampas, Amérique méridionale), t. XLI, p. 287. - Origine, 291. — Caractère, 291, 298, 300. — Vie, 291, 295 et suiv., 299. — Huttes, 291, 293. — Parc a bestiaux, 292. – Hospitalité, 294, 300. — Intérieur des huttes, ustensiles, etc., 293, 295. — Education, 296 et suiv. — Condition des femmes, 300. — Religion , 301 , 303. — Funérailles, mariages, 304. — Approvisionnent les marchés des villes, 306, 330. — Leurs attitudes à cheval , 307, 322. --Craignent et haïssent les Indiens, 323,

Gazelle bleue. Sa description, t.XXIV,

p. 61.

Geezh (village d'Abyssinie). Sources du Nil; campagne, t. XXIII, p. 424, 429. — Maisons, 451. — Sacrifices au Nil; vénération dont il est l'objet, **451** et suiv.

Geffle (port de la Suède), t. XLV.

p. 333.

Génes (ville de la Ligurie, royaume de Sardaigne), t. XLVI, p. 266.

Génere (ville du New-York, Etats-Unis), t. XXXIX, p. 56.

Georgroy. Son voyage en Sénégambie, t. XXII, p. 78.

George (iles du Roi-, archipel des îles Basses). Découvertes et décrites par Byron, t. III, p. 15; VIII, 222.

George (détroit du Roi-, Nouvelle-Hollande). Naturels, armes, ustensiles, t. XXI, p. 418, 419. — Vétement, figure, ornemens, 422.

George (port du Roi-, terrede Nuyts, Nouvelle - Hollande ). Découvert et nommé par Vancouver, t. XIV, p. 21. Etat, aspect de la côte, XVIII, 19, 20. — Naturels; vétemens, ornemens, incisions, 22, 36. — Conservation du feu, armes, huttes, 24. - Campement, nourriture, chiens, 26, 28. — Usages curieux imposés par la disette, 30. — Occupations des femmes. Polygamie. Manières de se marier, 32. — Couches faciles. L'un des deux jumeaux est mis à mort, 35. — Danses. Médecins. Charlatans, 36. — Salutations. Combats singuliers, 38. — Combats généraux, 40. — Funérailles. Idées religieuses. Idiome, 42. — Figure, nourriture, vêtement, cabane des naturels, 216.

George (entrée du Roi-, ou de Nootka, île de Quadra et Vancouver). Sa description. Ses productions, etc. Mœurs, usages, formes, industrie, etc., des naturels, t. X, p. 346 à 424; XIII, 353 à 375.—Pour les détails, voyez île de Quadra et Vancouver.

Géorgie (un des Etats-Unis). Vente d'esclaves, t. XXXIX, p. 320. — Savannah. Environs. Arbres des rues, 321, 322. — Campagne, 322 et suiv., 340. — Fleuve Alatamaha, 324. — Villages, 324, 332. — Iles de la côte, 325. — Culture et préparation du coton, 326.—Taches des esclaves, 329.—Leur nourriture, 330.—Leurs vêtemens, 331. — Voyage dans l'intérieur, 331 et suiv. — Reptiles, 332. — Maisons dans les forêts, 338. – Macon, nouvellement fondée, 340. Aspect d'une ville nouvelle, 341. — Loteries de terres, 342. — Embryon d'une ville dans la forêt,

Géorgie (province de la Russie d'Asie). Voyage dans le pays. Fleuve Kour qui a donné son nom à Cyrus, t. XXXI. — Maisons, 194. — Roseaux panachés, XLIV, 398. — Soumise par les Arabes, dominée aujourd'hui par les Russes, XLV, 413. Voy. Tiflis, capitale.

Géorgie australe (île de la, océan Atlantique). Découverte par un Français, t. XX, p. 34; XXI, 231.— Nommée par Cook, IX, 104.— est inhabitable, 105.— Productions Commerce des phoques, XXI, 230, 232. — Animaux, 233 et suiv.

Géorgie (the de, mer de Behring). Combats des lions de mer, t. XVII, p. 216.

Georgie (golfe de la , Nouvelle-Géorgie). Nommée par Vancouver, t. XIV, p. 248.

Georgie (Nouvelle-, pays de la Non-

velle-Bretagne, Amérique). Reconnue, décrite et nommée par Vancouver, t. XIV, p. 226 à 248. — Beauté du pays, 227. — Villages, huttes, naturels, 230, 237. — Fables débitées sur la barbarie des insulaires, 237. — Pointe Restauration, 242. — Anse de Penn et ses alentours, 245. — Entrée de l'Amirauté. Prise de possession du pays, 247. — Golfe de la Nouvelle-Géorgie. Rade de Possession. Port Gardner, port Susau, 248. Voy. détroit de la Reine-Charlotte et détroit de Fuca.

Géorgie septentrionale (archipel des régions arctiques). Découvert et exploré par Parry, t. XL, p. 275 à 296.

Géorgiens. Leur beau sang, t. XXXI, p. 191. — Caractère, 192. — Costume, usages, noblesse, religion, 194. — Costume, XLIV, 399. — Pays qu'ils habitent. Stature, traits, XLV, 442. — Occupations du peuple. Femmes réellement belles, 443. — Traits généraux de mœurs et d'usages, 444 à 451. Voy. Caucase,

Géorgiessk (ville du Caucase, Russie d'Europe, t. XLIV, p. 445.

Geosa (ville du Zamfra, Soudan), t. XXVII, p. 396

Germa (ville du Fezzan). Ruines romaines, t. XXVII, p. 31. — Nouvelle ville, 32.

Ghazeipour (ville de l'Allahabad, Hindoustan). Aspect. Ruines. Palais arabe, t. XXXVI, p. 130. — Climat salubre. Environs. Eau de rose. Productions des environs, 132. — Sutter des veuves. Suicides, 134. — Caractère, fanatisme, langue des habitans, 136.

Gherssiquois (peuple au nord du cap de Bonne-Espérance). Physionomie, idiome, vêtemens, ornemens, etc., t. XXIV, p. 442. — Femmes belles et retenues, 444. — Semi-castration, 445.

Ghilan (province de la Perse). Voyage dans le pays, t. XXXV. p. 363. — Lahadjan. Bazars, 363. — Villes diverses, 366. — Port d'Enzellé, 368. — Violation de le propriété, 410. Voy. Recht, capitale.

Ghirza (ville de Tripoli). Édifices peut-être romains, t. XXVII, p. 451.

Ghisni ou Ghusni (ville du Caboul,

Asie). Prunes renommées, t. XXXVII, p. 102- — Autrefois capitale, 115.

Ghorian (ville et district du Khorassan, Perse). Fort remarquable,

t. XXXV, p. 418.

Ghraat (capitale des Tuaricks, Sahara). Costumes, t. XXVII, p. 49. — Belle source, 51. — Environs. Maisons. Cimetière, 52. — Langue, 54.

Gibraltar (ville d'Espagne). Enorme rocher du détroit, t. XVIII, p. 51. — Ses fortifications, 210. — Signification de son nom, XXIII, 156.

Giequei (île près de la Nouvelle-Bretagne). Découverte par d'Entre-

casteaux, t. XV, p. 275.

Gilbert (archipel, fles Mulgrave). Sa découverte. Iles qui le compo-

sent, t. XVIII, p. 167.

Gilleskaat (file de la Norwége). Monts gigantesques, t. XLV, p. 140. — Animaux. Dépérissance des troupeaux en été, leur nourriture en hiver, 142.—Édrédon, 144.

Girafe tuée par Levaillant. Sa description, t. XXIV, p. 525. — Lieux que ces animaux fréquentent en Afri-

que, 440.

Girge (ville de la Haute-Egypte). Est la Diospolis parea, t. XXIII, p. 87. Girkea (ville du Kano, Soudan). Danses de l'Aid, t. XXVII, p. 432.

Gioen (fle de la Norwege), t. XLV,

p. 114.

Giurgere (ville de la Valachie, Turquie d'Europe), t. XLIV, p. 72.

Glace (cap, Amér. russe), nommé

par Cook, t XI, p. 66.

Genadendal (vallée du cap de Bonne-Espérance). Etablissement des missionnaires, t. XXVI, p. 52. — Aspect, 55. — Eglise, 56. — Maisons, manufactures, 57, 62. — Population, 59. — Mœurs et usages des naturels, 59, 62. — Huttes, 60.

Glosen (rivière du Sonderfields, Norwège), t. XLV, p. 42, 45, 47.—

Flottage de sapins, 49.

Gioscerter (iles du Duc-de-, arch. Dangereux), découvertes par Carteret, t. III, p. 109.

Gluckof (ville du gouvernement de Tchernigov, Russie d'Europe), tom.

XLIV, p. 570:

GMELIN. Son voyage en Sibérie, t. XXXI, p. 245. Goa (fle et ville de Bedjapour, Hindoustan). Situation, climat, terroir, histoire, prise par Albuquerque, t. I, p. 105. — Beau port, XXXI, 81.

Goddak (ville de la Mongolie, Tartarie chinoise). Beaux édifices, fontaines, beaux environs, t. XXXI,

p. 59.

Gojam (province de l'Abyssinie). Etendue Sol. Troupeaux Population, t. XXIII, p. 329

Golbery. Son voyage au Séné-

gal, t. XXII, p. 68.

Gommier. Plante remarquable des fles Malouines, sa description, t. IV,

р 63.

Gonzquois (tribu hotentotte) Les femmes se graissent et se poudrent le corps, t. XXIV, p. 129, 149, 159. --- Episode de Nariva et de Levaillant. Mœurs de la peuplade, 151 et suiv. -Figure Saluts, 142, 187. - Habillemens, ornemens, 142, 158, 167.— Soins pour les vieillards, 150. -Retenue des femmes, 155, 166, 186. - Huttes, 156. - Soins des mères, 160. — Mariages, couches, 162. — Armes, 169. — Animaux domestiques, 173 et suiv. — Légumes, fruits, 177. — Funérailles, 179 — Danses, musique, 182. — N'existent plus aujourd'hui , XXIX , 5.

Gondar (province d'Abyssinie). Mont Lamalmon, t XXIII, p. 279. — Climat, 280. — Péages, 281. — Plaines et sources au sommet, 282. — Voyage dans le pays, 283 et suiv — Langue, mœurs des habitans du Lamalmon, 284. — Emfras, 388. — Joli village d'Azazzo, 592. — Rivière, 393. — Première église catholique, 394 — Pays de Gorgora, 594.

**397**.

Gondar (capitale du Gondar et de l'Abyssinie). Aspect, t. XXIII, 289.

— Fonctions de l'acab saat, 298. —
Entrée triomphale du roi, 505. —
Audience accordée à Bruce, 509, 513.

— Situation. Maisons. Palais, 583. —
Bouffons, 464. — Marchés, 465. —
Palais de la reine, 468.

GONNEVILEE, Français. Découvre des terres au-delà du cap de Bonne-Espérance en 1503, t. I, 122.

Gore. Prend le commandement du

vaisseau de Clerk, qui remplaçait Cook, t. XI, p. 383. — Longe la côte du Japon, 459. — Découvre l'île de Soufre, 463.

Gorce (le voisine du cap Vert, Sénégal), colonie française, Sol. Popu-

lation, t XVIII, 420.

Gorgone Description de ce zon-

phyte, t. XLV, p. 189.

Gorgone (île, côte de Colombie), nommée par Pizarre. Obscurité de ses baies. Ses montagnes. Son climat, t. XXXVIII, p. 321.

Gorgora (pays du Gondar. Abyssinie). Première église catholique. Cli-

mat, t. XXIII, 394, 397.

Goreaki (ville du gouvernement de Moscou, Russie d'Europe). Célèbre jardin botanique, t. XLIV, p. 470.

jardin botanique, t. XLIV, p. 470.

Gorochovetz (ville du Wladimir,
Russie d'Europe), t. XLIV, p. 470.

Gotha (la). Rivière de la Suède),
t. XLV, p. 8.

Gothembourg (ville de la Gothie, Suède). Sa description, t. XLV, p 4

et sniv. — Environs, 7.

Gothie (partie de la Suède).

Voyage dans l'intérieur, t. XLV, p. 4
et suiv. — Gothembourg, 4. — Campagne, 7, 9. — Villages. Forêts de pins, 7 — La Gotha, 8. — Chute de Trolhatta. Lidkoping. Lac Wener, 9. — Effroyable quantité de loups, 11. — Helsingborg, XLVI, 288. — Joenkoeping. Linkoeping, 289. — Norkoeping, 291.

Gouber (province du Haoussa, Soudan). Kalawawa, capitale, t. XXVII, p. 404; XXVIII, 222 et suiv. — Ma-

geria, 227, 228.

Gough, Voy Diego Alvares

Gounahbad (ville et district du Khorassan, Perse). Importance Population, t. XXXV, p. 96, 416.

Gounds (caste de l'Hindoustan). Mœurs. Occupations: Caractère,

t. XXXVI, p. 411.

Gour (ville du Bengale). Son antique splendeur. Ses vastes ruines, t. XXXVI, p. 98.

Goutto (pays d'Abyssinie). Langue. Bétail Miel. Campagne, t. XXIII,

ր. 400, 409

Gower (ile, Australie). Découverte gar Carteret, t. III, p 136. — Piroues construites avec art, 138.

Graaf-Reynet (village du Sneewberg, colonie du cap de Bonne-Espérance). Fertilité du sol, t. XXVI, p. 345. — Rues. Église, 346. — Productions du sol, 348.

Gracia (ile de, mer des Antilles). Découverte par Colomb, t. XXXVIII,

p. 177.

Graciosa (ile, Açores). Découverte par les Portugais, t IX, p. 157. — Population, productions, 159; XX,

444

Graham (ville de la colonie du cap de Bonne-Espérance). État. Population. Arbres. Situation, t. XXIX, p. 247. — Famille de fermier, 249. — Chariots. Objets de commerce avec les naturels des frontières, 250. — Animaux divers. Chasse aux éléphans, 254. — Déprédations des tribus frontières, 256

Granville (île, Polynésie). Découverte par Edwards, t. XIII, p. 427.

Grantley (port, Amérique russe). Découvert par Beechey. Sa description. Naturels : lenrs armes, leurs huttes, t XIX, p. 449 et suiv.

Gray (port de, Nouvelle-Albion, Amérique septentrionale). Rivage, productions, naturels, pirogues, ar-

mes, t. XIV, p. 376, 378.

GRAY et DOCHARD. Leur voyage dans l'Afrique occidentale, t. XXVIII, p. 285.

Grebatof (ville du Wladimir, Russie

d'Europe), t. XLIV, p. 469.

Grèce. Montagnes, t XLIV, p. 290, 322. — Murailles de Tirynthe. Lac de Lerne, 295. — Nouvelles monnaies de même dénomination que les anciennes. Manière de voyager, 296. - Ruines et bois sacré d'Hiéron, 297. — Ruines d'Epidaure, 304 — Miel du mont Hymette Eleusis, 311. - Mégare, 312. - Elémens de prospérité, 314. – Campagne, 315, 316, 318. — Vortizza. Fameux raisins. Platane immense, 316 et suiv. — Le Parnasse, 322, 325. — Voyage de Ponqueville, XLVI, 206. — Navarin, 207. — Thèbes, Sparte, Spezzia, 213. — Hydra, 214. — L'Illissus, 215.

Voy. Athènes, Corinthe, Napoli,

capitale; Patras.

Grecs anciens. Leur premières navigations, t. I, p. 3. — But réel de l'expédition des Argonautes, ibid. Grecs modernes. Leur caractère, t. XLIV, p 293. — Leurs cafés, 320. — Leurs mariages, 322 et suiv. — Mœurs guerrières des Maïnotes, XLVI, 208, 210 et suiv.

Grenade (ville et province d'Espagne). État florissant de l'ancien royaume Maure, t. XLVI, p. 166 et suiv. — L'Alhambra, 167. — Salubrité du climat. Agrémens de la ville, 168. — Antequerro, Malaga, 169.

Grenade (Nouvelle-, province de la Colombie). Surface. Population, t. XXXVIII, p. 389. — Productions, 397 et suiv. — Nombres des divers

habitans, XLII, 402.

Griqua (ville et tribu de Betchouamas), t. XXIX, p. 37. — Agréable
situation, 39. — Climat, 40. — Origine, progrès, étatactuel des Griquas,
41. — Conseil de guerre, 46. — Bataille contre les Mantatis qui sont
vaincus, 101 à 112, 136. — Alliances avec les Coranas, 197.

GRIJALVA. Découvre l'île Saint-Thomas dans la mer du Sud, t. I, p. 164.

Grodno (gouvernement de la Russie d'Europe). Voyage dans l'intérieur, Bielsk, Bialistok, t. XLVI, p. 139. — Juifs, 140.

Grodno (chef-lieu du gouvern.). Sa description. Le deuxième partage de la Pologne y fut signé, t. XLVI,

p. 139.

Groenland (grand pays de l'Amérique septentrionale). Sa découverte. Signification de son nom, t. I, p. 10.

— Saisons et leurs phénomènes, XL, ij et suiv. — Température, vj. — Côte de Londres, Hope Sanderson, île des Femmes, nommée par Davis, xvij, 256. — Verte campagne. Signification du nom du pays, 34. — Maisons, 36. — Caractère du Groënlaudais. Productions, 38. — Lits des ravines, 257. — Animaux, 259.—Voy Esquimaux, Holsteinberg.

Groningue (fle de, archipel des grandes Cyclades). Découverte par Rogewin, t. II, p. 65; IV, 278

Groot-Berg (rivière de, colonie du cap de Bonne-Espérance). Bac. Péage, t. XXVI, p. 106.

Grossa (fle du golfe Adriatique),

t. XLIV, p. 331.

Groupes (îles, archipel Dangereux). Découvertes par Cook. Description des habitans, t. V. p. 90, 93.

Grurby (vallée du Fezzan). Voyage dans la vallée, t. XXVII, p. 30 à 37.

Guada (ville de l'Yaouri, Guinée). Le Niger. Canots, t. XXX, p. 216.

Guadeloupe (îlé, Petites Antilles). Découverte par Colomb, t. XXXVIII, p. 164. — Amazones. Productions, 165. — Aspect, XLI, 275. — Promenade de la capitale, la Soufrière, 276.

Guanaque. Description de ce qua-

drupède, t. III, p. 241.

Guanjook (bourg de l'Abyssinie). Bosquets, gibier, t. XXIII, p. 473. Guarda (lac du Tyrol), t. XLV,

p. 399, 400.

Guari (ville et province du Zeg-Zeg, Soudan). Ancienne et nouvelle ville. Situation, t. XXVIII, p. 204, 205, 268.

Guasco (ville du Chili). Mines.

Sol, t. XLI, p. 406.

Guatimala (république de l'Amérique septentrionale). Surface. Population, t. XXXVIII, p. 389 et suiv. Compagnie pour la section de l'isthme de Nicaragua, 406. — Campêche, XLI, 5, 167. — Indigo renommé, 108. — Montagnes, 411. - Bornes. Montagnes, XLII, 449. Rivières, productions, 450, 457. — Habitans et leur nombre. Milices, 451. — Population des principales villes, 452. — Ponvoir législatif, 455. — Caractère, vie, usages, etc.; des Indiens valientes, 456. — Récolte de la vanille aromatique. Projet de réunion entre les deux mers, 458.

Guatimala (capitale de la république). Histoire. Nombreuses vicissitudes, t. XLII, p. 452, 453. — Climat. Maisons. Grande place. Églisc. Amphithéâtre. Université, etc., 454. — Population. Chambre du Sénat. Progrès de l'instruction publique,

455.

GUATIMOZIN (empereur du Mexique). Fait prisonnier par Cortez, t. XXXVIII, p. 315.—Est mis à la torture. Sa fin tragique, 316.

Guaraquil (ville de la Colombie),

t. XLII, p. 431.

Gaham (lle, Mariannes). Décrite par Dampier. Productions, maisons, chaloupes des habitans, t. I, p. 380 et suiv. - Sa description par Roggers, II, 23. — Description de la ville d'Ágana, XVII, 237, 246. — Description du village et des maisons de Massn, 238. — Détails sur les relations de l'île avec les Carolines, 241 et suiv. — Aspect de la côte orientale. Sol, 467. — Productions, animaux, XVIII, 86.

Guiane (pays d'Amérique méridionale). Origine des établissemens français et hollandais, t. XXXVIII.

p. 344.

Guyane anglaise. Voyage dans. l'intérieur et dans les déserts de l'ouest, t. XLI, p. 173. — Poison wourali, ses singulières propriétés, etc. Voy. 🗻 nom. — Plantations, 174. — Beauté des arbres, grosseur de quelques espèces , etc. , 174 , 176 , 193 , 194 , 198. — Arbres croissant sur d'autres arbres, 178. — Fertilité du sol, 179. – Quadrupėdes , 179 , 193 , 203 , 231 . - Le paresseux, 180. — Magnifiques oiseaux, 181, 197, 198, 201, 203. 231 et suiv., 234. — Vampires, 183. 237. — Reptiles, 183, 185, 230, 241 et suiv., 256, 284. — Poissons, 185, 198. — Climat, 185. — Insectes, 185, 203, 231, 240. — Pays de Macoushie, 198, Voy. ce nom. — Gomme élastique, 198 — Position de l'Eldorado, 200, 202, 201. — Savannes, 201. — Grandes fourmilières, 203. - Habitudes, nourriture, etc., de l'oiseau-mouche, 231 et suiv. — Grosses fourmies rouges, 240. — Chasse au serpent, 251 à 258. — Chasse au caiman, 260 a 265.

Voy. Demerary, rivière ; Essequibo, rivière; Macoushis, Indiens; Stabrock,

capitale. \*

Guiane française. Le coq de rocher, t. XLI, p. 228. — Grosse fourmi rouge. Autres insectes, 240. — Reptiles, 241 et suiv. Voy. Cayenne.

Guiane hollandaise. Voyage dans le pays. Paramaribo. Nouvelle-Amster-

dam, t. XLI, p. 228 et suiv.

Guianes (Indiens des). Meurtre de l'un des jumeaux, t. XXXVIII, p. 379. — Veuvages abortifs, 381.

tume, ornemens, 188, 246. — Tatouage, 188, 246. — Demeures, 187, 189, 192, 198, 202, 263. Tribus principales. Huttes. Membles. Occupations, 244. — Liqueur fermentée, 245. — Maladies, 246. — Religion , 247. — Caractère , 249. — Mode de communication, 249. — Amour de l'indépendance, 250,

Voy. Macoushis.

Guillaume (entrée du Prince-, Amerique russe). Explorée et nommée par Cook, t. X, p. 439 à 452, et XI, 1 et suiv.—Entrevues avec les naturels, X, 440, 442, 448, 449. — Costumes, ornemens, 440, 443. — Chants, 440. — Pirogues, 441, 443. — Passion des naturels pour les grains de verre et le fer, 444. — Ils essaient de piller le vaisseau de Cook, 445, 446. — Baie du Réduit fermée, 448. — Raisons de croire que l'eutrée ne donne pas un passage au nord , 450. --- Ile Montagu. Les Vertes, 451, 452. ---Etendue de l'entrée , XI , 1. — Figure des naturels, 2. — Leur vétemens, 5. — Ornemens suspendus et inorustés, 5, 7. — Lèvre inférieure fendue, 6. — Coloriage de la figure, 7. — Canots, 8. — Armes, instrumens de pêche et de chasse, 9. — Meubles, 10. — Outils, 11. — Nourriture, cuisine, 12. — Idiome, 13. Animaux, 14. — Belles fourrures, 15. — Oiseaux, 16. — Poissons, métaux abondans, 17. — Végétaux, 18. - Reconnaissance des côtes. Entrevues avec les naturels, XIII, 292 et suiv. — Formes physiques, 337, 339. — Vie nomade. Gouvernement, 337. — Cheveux. Ornement des lèvres et du nez Barbe, 338. — Costumes. Productions du pays, 339. — Animaux. Amour des naturels pour le fer et le verre. Nourriture. Cuisine, 340. — Sont d'une race sauvage et endurante, 341.

Guillaume-Henri (ile du Prince-, Polynésie). Découverte par Wallis,

t. III, p. 503.

Guinde. Découverte par les Portugais, t. I, p. 11. — Visite à l'établissement des nègres délivrés à Sierra-Léone, et observations sur l'abolition de l'esclavage, XXVIII, 375 et suiv. — Jeux, danses, XLI, 176. — Cos- — Traitement des esclaves, XXX, 278.

Yoy. les provinces de Achesti, Aiquomi, Boussa, Calabar, Côte des Esclaves, Ebot, Engareki, Fanti, Funda,

Yatriba, l'Ue Fernando-Po.

Guinde (Nouvelle-, ou terre des Papous, Australie). Découverte par l'Espagnol Saavedra, t. I, p. 162. — Insulaires noirs, et à sinquante lieues . blancs, ibid. — Comment ils conservent le gibier, 430. — Animaux de l'ile. Figure, ornemens, pêches des Papous, 433 et suiv. — Font usage d'un feu semblable à celui de la poudre à canon, VI, 413, 415. habitans de l'intérieur et des côtes, XVIII, 182. — Description de trois races d'habitans, 312. — Jalousie maritale, 515. — Industrie. Nouriture. Musique. Mœurs, 314. — Histoire de la reconnaissance, XX, 583. Baie Astrolabe. Naturels. Armes. Canots, 386. — Oiscaux de paradis. Beauté du pays. Bois précieux, 388. - Productions, animaux, XLIII, ix. - Religion, figure, les Papous, les Endamènes, xx. Voy. havre Derei, baie Astrolabe.

Gudbransdal. Belle et riche vallée de la Norwége, t. XLV, p. 56.— Aspect des chaumières, population et cul-

ture, 61.

Guigo (fle du Niger), t. XXX, p. 551. - Etendue de l'île. Caractère des habitans, 354.

Gerepa (ville du Brésil), t. XLII,

Gurnheal (Etat de l'Hindonstan). Capitale. Théttre principal de la mythologie hindone, t. XXXV, p. 478,

479 et suiv.

Guserete (prov. de l'Hindoustan). Voyage daus l'intérieur, t. XXXI, p. 66. — Autre voyage, XXXVI., 361. – Animaux , 361, 396. — Jhalloda , 362.—Barreah, 365.—Arbres, 561, 366, 377, 391, 397. — Charretiers, 362.—Villages, 363, 368, 377, 591, 392, 396. — Campagne, 364, 377, 390, 397. — Ville et Etat de Baroda, 569 à 576. - Soldats, 565, 369 et suiv.—Provisions de foin, 377.—Costume, figures, etc., des Kholis, 579 et suiv. - Divers habitans, 580. - Fertilité. Tabac. Sucre, 584.--Climat désastreux, 386, 394.—Animaux venimeux, 588. --- Pierres précieuses, 589.-Rareté des palmiers et des bembous, 591. - Chefs de village, 591. — Vaste caravanseral de Kim-Chowley, 396. Voy. Baroche, Bheile, Diu, Chitpour, Karrah, Kholis, Parsis, Pitland, Swate.

H

Hosano (ile du groupe Hapace, ar-

chipel des Amis ), IX, 850.

.Heareur-al-Raschild. Description de son tombeau, t. XXXV, p. 217 et suiv., 235.

Hainan (île de la mer de Chine). Etendue, t. XVIII, p. 447. — Forêts.

Habitans. Productions, 448.

Hatti ou Hispaniola (ile, Grandes Antilles), découverte par Colomb., t. XXXVIII, p. 106.—Naturels. Cacique, 108. — Masque d'or donné à Colomb, 109. — Echanges avec les matelots, 112. — Colonie espagnole. 115. — Sa ruine, 155. — Fondation de la ville Isabelle, 138, 144. - Province Cibao, 142, — Mines, 143, 163, 200. — Fondation du fort Saint-Thomas, 145: — Ruse par laquelle Colomb se rend maître d'un mée par d'Urville, t. XVIII, p. 504.

cacique ennemi de la colonie, 152. - Défaite de l'armée indienne, 155. - Tributs exigés, 156. - Fondation de Saint-Domingue, 172. — Bovadilla remplace Colomb dans le gouvernement, 181. — Impôt sur les mineurs, 200. — Ovando remplace Bovadilla, 499. — Perfidie d'Ovando contre les Indiens, 208. - Dépopulation, 246, — Atroces procédés à l'égard des Indiens, 255. - Population, 409.

Halai (village du mont Taranta, Abyssinie). Figure des habitans. Bé-

tail, t. XXIII, p. 208.

Halfaia (ville du Sennaar, Nubie). Aspect. Étendue. Manufacture, tom. XXIII, p. 491.

Halgan (ile, groupe Loyalty). Nom-

Hell (ville de la Bavière). Famouses mines de sel, t. XLV, p. 375 à 380.— Intérieur de la ville. Manufacture, 376.

HALL. Son voyage de découverte à la côte occidentale de la Corée, t. XXI, p 1.—Visite un chef coréen, 14 et suiv., 26, 39.— Arrive à l'île Loo-Choo, 59.— Reçoit d'un haut chef une visite qu'il lui rend, 87, 93 et suiv., 167.— Fait un promenade à terre, 109, 121, 132, 162.— Découvre et décrit le port Melville, 132 à 143.— Reçoit visite du prince, 167.

Hall (groupe de Sir-James-, mer Jaune). Apect. Habitans, leurs vêtemens, leur naturel insociable. Vil-

lage, t. XXI, p. 1 et suiv.

Halouan (the du Nil). Souvenir de l'olivier de Strabon, t. XXIII, p. 74. Hanoa (the, archipel des Amis),

t. X, p. 46.

Hammersest (port de l'île Qualoën, Norwége ). Maisons. Hospitalité. t. XLV, p. 200. — Baie. Poissons, Habitans, 231. — Soirées, chants, 232. — Belles femmes. Toilettes, 234. —Un hiver passé dans le pays, 247 et suiv. — Phosphorescence de la mer Polaire, 248. — Approches de l'hiver, 251. — Départ des Lapons, 253. — Effet produit sur l'horizon par le soleil au-dessous. Aurores boréales, 260. — Etablissement commerciaux, 277. — Pepulation. Nature du commerce, 278. — Vie intérieure des colons, 279 à 283.

Hanore (Nouvelle-, Nouvelle-Bretagne, Amérique septentrionale).
Nommée par Vancouver, t. XIV, p. 451. — Aspect du pays, 419. — Fourrure d'un animal indigène. Mutilations et ernemens extraordinaires des naturels, 429. — Leur figure, 422. — Ile Hawkesbury, 429. — V. Détroit de la Reine-Charlotte,

Archipel de Pitt.

Hanovre (Nouvelle-, fle, archipel de la Nouvelle-Bretagne). Découverte

par Carteret, t. III, p. 155.

Heoussa (royaume du Sondan). Renseignemens divers, t. XXV, p. 164, 245. — Voyage dans l'intérieur. Bedekarfie, XXVII, 330. — Objets du commerce, 333. — Pays et tribu des Bédites, 334, 541. — Arbres remar-

quables, 334. — Agriculture, 358, 346. — Province de Bede Guna, 338. - Huttes, 341. - Sansang, 342, 344. — Yacoba. Cannibalisme, 356. — Campagne, 366, 395, 398. — Costume et armes des guerriers, 374. - Boxeurs, 384. - Kadania, 394. — Faniroce, 395. — Province de Cachena, 396 — Voyage dans l'intérieur à travers le Guari, le Zeg-Zeg, XXVIII, 183 à 267.—Kotoncora, 202. Magaria, 222, 227. — Mœurs, usages et contumes des Cambriens, XXX, 219 à 222. — V. provinces ou tribus de Bedices Cotica, Felatahs, Guari, Gouber, Kan, Katagoum, Yacoba, Zamfra, Zeg-Zeg.

Haoussa (capitale du Haoussa), tom.

XXV, p. 164, 245.

(groupe, archipel des Hapaee Amis). Reconnaissance et description des îles du groupe, t. IX, p. 350 à 383. — Aspect. Iles qui le composent, 350 — Denrées, 351. — Cérémonial de la réception qu'on y fait à Cook, 552 et suiv. - Combats simulés partagés par les femmes, 355. — Amusemens nocturnes des naturels, leurs chants et leurs danses, 558 à 568. — Femme oculiste. Singulier moyen pour raser les cheveux, 374. — Respect pour le roi, 581. Voy Foa, Haanno, Hoolaira, Lefooga.

Hapleton (tle, groupe Burdet, Polynésie). Nommée par Beechey, tom.

XIX, p. 434.

Harapa (ville du Penjab, Hindoust.). Ses ruines, son histoire, t. XXXVII, p. 423.

Hardouar ou Hurdwar (ville de l'Hindoustan). Situation. Description de sa célèbre foire, t. XXXVI, 453 et suiv.

Haren. Appartement des femmes d'Orient. Le médecin est le seul étranger qui y soit admis. Précautions, t. XXII, p. 406. — Détails sur les harens de Perse, XXXI, 230. — Détails sur l'intérieur des harens de Turquie, XLVI, 88 à 90, 108 à 114.

Harpe (ile de La, archipel Dangereux). Découverte et décrite par Bougainville, t. IV, p. 203. — Est probablement celle que Cook nomma plus tard du Lagon, VII, 150.

Hartford (ville du Connecticut,

États-Unis). Remarquables établissemens publics, t. XXXIX, p. 174.

Hauza (ville du Wogora, Abyssinie). Situation. Monts remarquables,

t. XXIII, p. 257, 258.

Havanne (capitale de l'île de Cuba). Son heureuse position, t. XXXVIII, p. 411. — Population, port, rues, 413. — Bel aspect. Edifices, 414. -Améliorations. Cendres de Colomb et de Cortez, 415. — Environs. Climat, 416, 420.—Institutions diverses, 423. Loterie, 441. Vie du Cubanais, 442 et suiv. - Belle promenade. Figure. Costume. Education des femmes, 444. — Meurtre. Lit de sieste, 446. — Aspect. Habitans, XLI, 168. — Jardiu botanique. Palais épiscopal. Marchés, 169. — Marché aux esclaves. Climat. Rues. Théâtre, 170.

Havor (ile du Finmark, Norwege), roc de Hæsten, t. XLV, p. 211. -

Talc , 212.

Hawat, voy. Sandwich.

Hawkesbury (île, Polynésie). Découverte par Edwards, t. XIII, p. 431.

Hawkes bury (ile, Nouvelle-Hanovre. Nommée par Vancouver, tom. XIV, p. 429.

Hardos (ville de la Roumélie, Tur-, quie d'Europe), t. XLIV, p. 52.

Hazortas ( tribu d'Abyssinie). Couleur. Vétemens, etc., t. XXIII, p. 202.

Heap. Son voyage à travers les Pampas et les Andes, pour explorer les mines d'or et d'argent. Préliminaires, t. XLI, p. 278.—Franchit la Cordilière, 342 à 369.

Hebbeh (ville de l'Irak-Akari, Turquie d'Asie). Dépravation des mœurs,

t. XXXII, p. 486`

HEBER. Son voyage dans les provinces supérieures du Gange, tom. XXXVI, p. 1. — Ses entrevues avec le nawab d'Aoude, 187 et suiv. -Refuse une invitation de la célèbre Begum-Sumrou, 264. — Est présenté à l'empereur de Delhi. Cérémonies. Cadeaux, 275 à 282. — Visite le rajah de Bullumghur, 285. — Le nawab de Sikre, 288. — Le rajah de Baroda, 369, 373 — Le nawab de Madras, 432.

Hébrides (archipel des Nouvelles-, Austral.). Iles Aurore, de la Pentecôte, du Pic-de l'Etoile, t. IV, p. 267.—Décrit et nommé par Cook, VIII, 329, 421. -Vilains habitans, 340 -Leur corps semblable à celui d'une fourmi, 541. - Ornemens, armes, 342 — Grus figuiers, 391. — Voy. fles Ambrym, Apée, Erromago, Erronam, Grandes-Cyclades, Immer, Lepreux, Loyalty, groupe; Mallicollo, Pacom, Pentecôte, Pic-de-l'Eloile, Sandwich, Saint-Bartheleng, Sepherd, Tanna, Terre du

Saint-Esprit.

Hedjaz ou Arabie Pétrée (province de l'Arabie). Voyage le long de la côte, t. XXIII, p. 131 à 137. — Beauté du pays. Mont Ruddua, 135. -Voyage de Burckhardt , XXXII , 5. — Naturels sont portés au commerce, 17. — Etat des chrétiens, 20, 161. Denrées, 28, 32, 241, 246, 253. -Portefaix, 41. — Huttes à café, 45, 73. — Montagnes, Vallées, 45, 52, 57, 240, 244, 251, 252, 258, 261, 266, 340. — Naturels ne voyagent que de nuit, 46. — Sol, 47, 237, 240, 254. – Arbres, 48, 55, 236, 259. — Usages des pèlerias, 51, 57, 69, 77, 115. Ras-el-Kora, 55. — Productions, 55, 243, 253, 307. — Maisons des Hadheïls , 56. — Costume du pèlerin , 69 et suiv. — Musique. Chants, 165. - Rabegh, 246 et suiv. — Ordre de marche des chameaux, 243. — Puits, 246, 250. — Baume, 255. — Voleurs, 257. — Djedideh, 258. — Remarques sur la direction des vallées, 266. -Espèces de dattes, 298. — Volcan, 300. — Manque de chevaux. Moutons, 325. — Torrent de Wady-Akik, 537. – Beder, 343 à 345. — Aigles , 346. — Croyances sur la peste, 349, 355, 357. — Eaux thermales. Forêts de dattiers, 374. Voy. Djdda, la Mecque, Medine, Sinat, SufragTaief, Tor, Wadi-Muna, Yembo.

Heibuk (ville de la Tatarie indépendante). Château de briques, t. XXXVII, p. 136. — Maisons. Costumes, 137. Helgelands-Vær (iles de la Norwége),

t. XLV, p. 120.

Hellespont, ou détroit des Dardanelles (entre la Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie). Aspect des rives, t. XLIV,

Heltingborg (ville de la Gothie, Suède), t. XLVI, p. 288.

Heme (ville de la Syrie, Turquie d'Asie). Fortifications. Maisons. Mosquées. Combats simulés, t. XXXII, p. 455.

Hemus (mont), t. XLVI, p. 28, 58. Herat (ville du Khorassan, Perse). Comparable à Ispahan, Grande place, Bazars, Mosquée. Population,

t. XXXV, p. 417. •

HERGEST. Ses opérations aux Marquises, t. XIV, p. 377. — Découvre les îles Trevenen et Sir-Henri-Martin, 381. — L'île Robert, 384. — Est tué par les naturels de Woahou, 387.

Hergest (groupe de l'archipel des Marquises). Exploré par Hergest, nommé par Vancouver. Iles Riou, Trevenen, Sir-Henri-Martin, Robert,

p. 379 à 384.

Hermanstadt (ville de la Transylvanie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 105, 106.

Hermine. Description de cet animal et de ses habitudes, t. XLV, p. 91.

HÉRODOTE. Ses voyages, t. I, p. 4.

Herrer (ile d', ou Terrouggemon,

Atooa, Polynésie). Découverte par

Cook, t. VIII, p. 36. — Aspect. Naturels, IX, 321. — Leurs ornemens,
leur idiome, leurs pirogues, 322.

Hieron (ville de la Grèce). Ses ruines, son bois sacré, t. XLIV, p. 297. Higlanders (montagnards d'Ecosse),

t, XLVI, p. 276.

Himaloya (montagnes de l'Asie). Voyage de Fraser, t. XXXV, p. 425. — Portion visitée, 425. — Aspect sauvage, 426. — Vėgėtaux. Animaux, 432, 478. — Habitans. 433. — Teint, 434. — Costumes, 435, 437. — Figure et état des femmes, 436. — Mariages. Religion, 437. — Castes, 438. - Polyandrie, 462. - Maisons, 464. - Religions. Funérailles, 465, 466. - Cornes sacrées, 478. — Sources de la Djemma, 482, 485, 486. — Demeure des esprits. Eaux thermales, 483, 488. — Pic de Bender-Pouch, 484. — Théatre des faits mythologiques hindous. Superstitions, 485. — Bains des divinités, 486. — Sources saintes, 488. — Cérémonie du ghat, 490. — Sources du Gange, 493. — Climat pestilentiel du mont Almorah, XXXVI, p. 211. — Aspect des monts dans le Rohilcund, 213. — Bois dé-

sertés périodiquement, 214. — Voyage dans les monts du Kemaonn, 216. — Hibou (brouillard). Ses déplorables effets, 215, 218, 220. — Productions, 224, 225. — Animaux , 225. — Paysans khasyas, 226. — Aspects dans le Kemaoun, 229. — Beauté du Ganghur, 229, 232, 248. — Hauteur des principaux monts, 234. — Arbres, 245. — Jolies femmes de Luckwarie, 457. — Polyandrie, 458. — Temple hindon, 459. — Etablissement pour les convalescens européens. Effet des piqures d'un insecte, 460, 468. — Point de vue magnifique, 461 et suiv. — Hommes filant, 467. — Aspect des monts des rives du Sutledge, XXXVII, 4. — 16, vues du Penjab, 31. Voy: Djemma, Gangotri, Khasyas, Hawur, Theog.

Hindou-Kouth (mouts du Caboul), t. XXXVII, p. 114, 116. — Passe d'Hajeiheiguk, 117, 119. — Mœurs, physionomie des montagnards, 118. — Passe de Kalou. Précipices affreux, 120. — Son aspect à Koundouz, 150

*Hindous*, Peuples de leur race, t. XXXI, p. 20. — Caravenserais, 65. — Charlatans, 66. — Pagode de courtisanes, 67. — Manière de traverser les rivières, 68. — Marque distinctive des purifiés dans le Gange, 75. — Idoles, 77. — Tombeaux, 78. - Chasses, 87 et suiv. - Antique origine, 338. — Sobriété. Repas, 339 — Habillement, Ornemens, Femmes, 340. — Habillement of ornemens des femmes, 342 et suiv. — Vetement des veuves, 344. — Voyages, 346. — Castes ou état des personnes, 348. — Importance du mariage. Polygamie. Disproportion d'age. Couches, 349, 350. — Infériorité des femmes, 351, 352. — Règles de conduite pour les femmes, 353 à 356. — Education, vie, costume, réputation des Bayadères hindoues, 348, et XXXVI, 438. Pélérinages à la Mecque, XXXII, 198. Formes physiques, XXXIV, 239 à 246. — Ablutions, XXXVI, 21. -Détails et observations sur le Sutter ou sacrifice des veuves, 34, 134, 154, 289. — Ridicules austérités, 38. — Consommation de l'huile de moutarde, 56. — Habitudes domestiques, 85. — Bijoux des femmes, 119. — Compassiou pour les animaux, 121, 227, 29!; 395.— Suicides fanatiques, 135, 154.

— Caractère, 136, 322. — Le persan, langue de communication, 137. — Fête de Ramaguna, 165. — Durée de la vie, 205. — Casherpour, lieu de pèlerinage, 251. — Fête et foire du Nusund, 309. — Esprit d'égslité des Hindous du centre, 322, 337. — Houley (carnaval), 344. — Trinité hindoue, 410. — Superstitions, 443.

Hindoustan. Voyage dans l'intérieur, t. XXXI, p. 62. — Caravenserais, 65. — Pagodes de courtisanes, 67. — Lions et léopards apprivoisés, 69, 87. — Idoles, 77. — Tombeaux, 78. — Chasses, 87 et suiv. — Voyage de Sonnerat, 537. — Bel arbuste. Son utilité pour les femmes, 343. — Maisons, 345. — Meubles. Voyages, 346. —Notice sur les établissemens français, 457. — Tours. Lieux divers, XXXV, 427 et suiv. — Voyage dans les provinces supérieures, XXXVI, 1. -Shaddoc. Plantains (fruits), 2. — Premier établissement des Anglais, 6. — Introduction de la pomme de terre, 8. — Pagodes, 27, 149. — Animaux sacrés, 60, 145. — Scorpions, 120. -Avenues, 140.— Célèbre vishvagesar, 149. — Sanctuaire le plus révéré de l'Hindoustan, 157.—Caravanserals, 171. — Ancienne manière de passer les rivières, 231. — Confection de la glace, 254. — Cabanes des contrées supérieures, 257. — Gypseys (espèce de Bohémiens), 259. — Jumna-Musjeed, le plus bel édifice musulman, 266, 452. — Hôpitaux pour les animaux, 395. — Caverne cruciforme. Trinité hindoue, 408 à 410.— Grande foire d'Hardouar, 452. Voy. Ghattes, monts.

Hindoustan (Etats ou provinces des contrés de l'). Voy. Adjemir, Agra, Allahabad, Aoude, Behar, Bengale, Belsum, Bischur, Cachemire, Carnatic, Cochin, Concan, Comharseim, Daoudpoutra, Dekkan, Delhi, Djoubel, Gurwhal, Guzerate, Kemaoun, Malwha, Népaul, Penjab, Rajpoutana, Rewain, Rohilcund, Sindhy, Théog.

Hindoustan (castes, tribus de l'). Voy. Bayadères, Bhats, Bhetls, Boras, Brahmines, Gounds, Gypseys, Jains, Khasyas, Kolis, Parsis, Puharleis, Rajpouts, Seiks.

Hindoustan (fleuves de l'). Voy. Djemma, Gange, Houghy, Hydaspe, Indus.

Hinza (village de la Gafrerie). Mobilier d'une hutte, t. XXIX, p. 303.

— Costume et taille du chef, 304.

— Femmes cafres, 306. — Usage du cheval, 309.

Hipalus, Mousson du sud-ouest ainsi nommé par les Romains, t. I, p. 8.

Hippa (tle de la Nonvelle-Zélande), t. VII, p. 306.

Hippopotame. Description de cet animal, t. XXVI, p. 245. — Est sensible à la musique, XXVII, 208.

Hispaniola, Voy. Hatti.

Hoapinsu (île, mer de Corée). Son

aspect, t. XII, p. 326.

Hobart-Town (capitale de la terre de Van-Diémen). Ses maisons, ses rues, t. XVIII, p. 318, 324. — Situation, 323. — Port, monumens, 324.

*Hogoleu*(archipel) ou de Bergh, ou de Torre, iles Carolines). Iles qui le composent. — Habitans, t. XVIII, p. 180. – Nommé groupe Bergh par Maurell, XX, 207, 212. — Bel aspect, 207. — Récifs, 209. — Canots divers, voiles, 301 et suiv. — Ustensiles de pêche, deux races d'habitans ennemis, 304, 317. - Figure des naturels, vêtement, belles femmes, ornemens, occupations, 306 et suiv. — Mœurs louables, adresse, 312. — Religion, 314. — Mariages, funérailles, 316. — Combats, armes, 318. — Habitations, lits, 320. — Fertilité, 322. — Productions de tous les règnes, climat, **324.** 

Hollande. Conquêtes des Hollandais dans les Indes sur les Portugais, t. I, p. 119. — Ont seuls, des Européens, la permission de visiter le Japon, XXXI, 111, 132, 161. — Leurs hommages à l'empereur, 138. — Voyage et réception de l'ambassade, 150. — Moyens employés pour mouopoliser le commerce des épices. Voy. Moluques. Voyage dans l'intérieurde la Hollande, aspect de la campagne, bonheur du peuple, t. XLVI, p. 190. — Canaux, digues, 191. — Saisons, 192. — Propreté des Hollandais, 192, 193. — Leurs mœurs et habitudes, 193, 194.

Hollande (Nouvelle-, ou Australie). Découverte par Tasman, t. I, p. 344. — Décrite pour la première fois avec soins par Dampier, 390, 426. — Manque d'arbres fruitiers, d'animaux, 391. — Description du pays par Cook. Voyez Nouvelle - Galles méridionale. — Recherche des causes du petit nombre de ses naturels, VI, 385, 404. -Côte sud-ouest explorée par Vancouver qui nomme plusieurs caps, baies, etc., XIV, 14 et suiv. — Réservoirs de poisson, 27. — Remarques sur le pays et les productions de la côte sud-ouest, 32 à 50. — Climat, 40. — Arbres, 42. — Quadrupèdes, 45. — Oiseaux, 44. Productions marines, 45. — Reptiles, animaux nuisibles, insectes, 46.—Dévastation extraordinaire produite par le feu, 49. — Sol sablonneux, XV, 105.—Divisions territoriales, XVIII, 15. — Historique des reconnaissances XXI, 326. — Remarques sur ce qui reste à faire sur les côtes, 428. — Productions, animaux, XLIII, ix, x. - Voyage de Sturt dans l'intérieur, 168 à 276. — Ses résultats, 276 et suiv., 279. — Situation, température, 168. — Rivières, 169, 176, 177, 244. — Causes de stérilité, 171. — Plantes, 171, 227. — Rivages, 172, 173. Belle végétation de l'Illawarra, 173. — Oiseaux, 172, 182, 252, 257, 297, 307, 332, 537, 346, 351. — Sécheresses périodiques, 173, 178, 274. — Historique des découvertes faites dans l'intérieur, 175 à 178. -Montagnes bleues, 175. — État présumé de l'intérieur, 178. — Exploration du cours de la rivière Macquarie, 179 à 226. — Arbres, 183, 185, 186, 188, 190, 195, 224, 283. — Lac Buddah, 188. — Sécheresse des environs, 190. — Monts Harris, 198, 199, 225, 264. — Mont Forster, 199. - Marais de la Maquarie, 202, 210 à 216, 218, 223, 261. — Incendies, 211, 212, 250, 261, 262. — Plateau d'Oxley, 217, 240, 242. — Groupe d'Urban, 217, 241. — Mont de New-Year, 220, 230, 233. — Campagne, 226, 227, 255, 239, 262, 273, 302. — Mosquites, serpens, 227. — Mouche kangarou, 234. — Contrée désolée, 235, 237, 302. — Montagues,

Violettes, 236, 269. — Taillis, 238 et suiv. — Contrée fertile, 240. — Rivière salée, 244. Voy. Darling .-Village indigène, 248. Son étrange entendu dans la campagne, 254. -Etangs de Wallis, 266. — Étangs de Morrissette, 266. — Rivière Castelreagh, 267 à 271.—Melons savoureux, 275. — Expédition sur les rivières Morumbidje et Murray, 279. Rochers de quartz, 382. — Plaines d'Yass, montagne Pouni, 283. Caractère du pays entre l'Undevaglia et la Morumbidje, 284, et suiv. — Plaine Pondebadjeri, 291. — Mirage, 301. - Lac (Alexandrina) où se jette la Murray, 334. — Baie Encounter, 536, 379. — Remarque générale sur l'intérieur. Traces du déluge, 363 à 366.—Observations sur le golfe Saint-Vincent et ses rives, 368 et suiv. 381. — Belles vallées du cap Jervis et des environs, 368 et suiv. — Mont Barker, 370. — Port Américain, Port Liucoln, 380.

Voy. Australiens, naturels; Darling, Lachlan, Macquarie, Nouvelle-Galles méridionale, Morum-bidje, Murray, Terre de Lewin, Terre de Nuyts, Terre de Witt, Jackson.

Hollande, hottentote (province de la colonie du cap de Bonne-Espérance). Voyage dans l'intérieur, campagnes, productions, t. XXVI, p. 40.—Lieux de repos, 47.—Maisons de bains d'eau thermale, 48.—Hôpital de lépreux, 51.

Holsteinborg (district du Groënland), t. XI, p. 35 — Maisons de Tiriéniak-Pudlet, 36.

Holy-Rood. Château d'Édimbourg, t. XLVI, p. 285, 286.

Honeof ou Oneof (ile, archipel des Amis). Sa description. Ses naturels, t. IX, p. 446 et suiv.

Hongrie (province de l'empire d'Autriche). Ses plaines comparées aux savanes, tom. XXXVIII, pag. 372.—
Voyage dans l'intérieur; XLIV, 115 à 131.— Ranconnement des voyageurs, 115.— Villages et maisons, 116, 117, 120, 122, 124, 126, 150, 158, 181.— Rivières, 116, 122, 123, 164.— Couvent célèbre. Belle vue, 118.—Grandes steppes, 119, 120, 123, 150.— Radna. Hyppa. Arad, 118, 119.—

Costume, servitude, occupations des paysans, 121. — Beau clocher de Saint-Martin, 122. — Sibourkatsch, 123. — Grandes roues horizontales. 125, — Différence dans les formes physiques des Hongrois et des Autrichiens, 129. — Raab. Le pilori, 130, - Presbourg, 136. - Denrées, productions propres au pays, 139, 146, 153.—Vins de Tokai, 146. —Brigandage des nobles, 148.—Caractère, habitudes des Hongrois, 149. Troupeaux 150. Manufactures, commerce, 152 -Tolna, 151, 154.—Champs de batailles, 158, 163. — Vuckovar, Kamenitz, 161. — Petervardein. Prêtres grecs, 162. — Semlin. Belgrade, 163. –Etablissement d'une route sur les bords du Danube, 182. — Orsova, 183. -Abus crians qui subsistent encore, 186. — Aperçu de la constitution, 188. — Etat des personnes, 189. — La bulle d'or. Priviléges des nobles, 190, 195. — Prérogatives royales, 191 et suiv., 199. — Dignité de palatin, 193. — Magnats. Leur costume, 194, 208, — Villes libres, 196. — Diète, 197, 198.— Revenus de la cou ronne, 198.—Armée, 199 — Voyage dans le pays.—Origine des Hongrois; XLVI, 127. — Priviléges conservés. La diète, 128. — Récolte du vin de Tokai, 130 à 132. — Habitans divers du pays, 218 et suiv.—Les Czingares, 219, 224. — Sol. Montagnes. Fleuves, 221. — Coup d'œil sur la province et ses habitans, 222 à 224. Sol, ses rapports avec celui de l'Égypte. Eaux salées, 222. — Caractère, figure, langue, costume, signes distinctifs du noble, 223. — Religion, 236. — Juifs, 239. Voy. Bude, Pesth. Hood (ile, archipel des Marquises), Nommée par Cook, t. VIII, p. 189.—

Nommée par Cook, t. VIII, p. 189.— Son aspect, 205; XVI, 133. — Son origine, productions, animaux, 415.

Hood (fle de Lord-, Polynésie). Découverte par Edwards, t. XIII, p. 419, 440. — Et non par Wilson, comme le dit Beechey; XIX, 152.

Hoolaira (fle, groupe Hapaee, archipel des Amis), t. IX, 350. — Sa description 377 et suiv

description, 377 et suiv.

Hope (pointe, Amérique russe). Nommée par Beechey, t. XIX, p. 255. — Laideur des naturels, 256. Ho-Tcher (ville de la Chine). Rois de l'enfer. Théâtre, tom. XXXIII, p. 401.

Horeb (mont de l'Hedjaz, Arabie),

t. XXIII, p. 133.

Horn (cap, à l'extrémité sud de l'Amérique méridionale). Découvert par Le Maire, t. I. p. 285. — Dangereux et difficile à doubler, II, 110. — Son aspect, IX, 75. — N'est point difficile à doubler, XII, 63, XV, 330. — Son aspect imposant, XXI, 273; XLI, 374.

Horn (fle de, Australie). Découverte par Le Maire et Schouten, tome I, page 302, 312. — Description de l'île, des habitans, de leurs maisons. Singulières politesses et cérémonies du roi et de sa cour, 303 à

312.

Hornemann. Son voyage du Caire à Morzouk, t. XXV, p. 416. — Repas

du soir à la caravane, 419.

Hottentots (peuple du sud de l'Afrique). Connaissent l'art de fondre le cuivre. Singulière bénédiction nuptiale. Le prétendu tablier de chair des femmes, t. VII, p. 131, 132. — N'ont aucune religion, XXIV, 51. - Gloutonnerie, 124. — Retenue des femmes, 155, 166, 186. — Vêtemens. Ornemens, 158.—Soins des mères, 160.— Mariages. Couches, 162. — Armes, 169. - Ignorance de l'agriculture, 171. — Usage du tabac, 172. — Animaux domestiques, 173. — Légumes, fruits, 177. — Mesure de l'année, 178. — Funérailles, 179. — Danses, 182. — Instrument de musique, 183. - Occupations journalières, 186 — Proportions du corps, 187. — Mœurs, 187. — Langue, 193. — Du tablier de chair des femmes, 220. — Description d'une Hottentote, XXVI, 97. -Jeu singulier, 138. — Voyage dans le pays, 163 et suiv. - Kraals (villages), 178, 180, 184, et sniv., 302, 381, 388. – Missionuaires, 197. – Instrument de musique, 275. — Le kraal de Ramah, XXIX, 21. — Voracité, 178. Aspect. Laideur des femmes, 274. — Sont ennemis des Cafres, 276. — Moralité, 277. — Armes, 278. — Missionaires. Eloquence, 295. — Description du Sibilo, 388. Voy. Bosters-Blancs, Gonaquois, Hollande hottentote, Klaarwater, Lily-Fountain,

Macasses, Namaquas, Ramah.

Hough (branche occidentale du Gange). Ses rives, t. XXXVI, p. 5, 7.

— Première possession des Anglais, 6. — Promenade sur sa rive. Ablutions, 21.

Hourey (district du Galam, Sénégambie). Sa description, t. XXVIII, p. 355.

Hout-Bay (colonie du cap de Bonne-

Espérance, t. XXIV, p. 44.

Houtniques (pays du cap de Bonne-Espérance). Beauté. Miel, t. XXIV,

p. 72. — Colons, 74.

Houzouanas (peuple au nord du cap de Bonne-Espérance). Redoutés de leurs voisins, t. XXIV, p. 389, 411. — Mœurs, 408, 414. — Taille, formes, 412. — Huttes, 413. — Vie errante, 414. — Comment découvrent les sources, 416. — Armes, 416. — Sont distincts des Boschimans, 417. — Bornes de leur pays, 418. — Masse de chair au bas du dos chez les femmes, 419. — Se graissent le corps, 422. — Signaux de nuit, 423.

How (iles du Lord-, archipel de la Reine-Charlotte) Découvertes et décrites par Carteret, t. III, p. 133.

How (île du Lord-, Polynésie, près d'Otaīti). Découverte par Wallis, t. III, p. 380.

Home (iles, Polynésie). Découvertes

par Edwards, t. XIII, p. 427.

Howell (ville du Massachussetts, États-Unis). Importantes manufactures, t. XXXIX, p. 154. — Mariages des ouvriers, 155. — Établissemens divers, 158.

Hoaheine (île, archipel de la Société). Découverte par Cook, t. V, p. 325. — Productions. Grands haugars pour les pirogues, 329. — Coffre entièrement semblable à l'arche d'alliance et appelé Maison de Dieu, 330. — Habitans, 333. — Description de l'île, VII, 443 — Chiens, 448. — Mauvais traitement qu'y éprouve un des compagnons de voyage de Cook. Belle conduite du roi, 449 et suiv. — L'insulaire O-Maï s'embarque sur un des vaisseaux de Cook, 456. — Arréoys, ou sociétés secrètes. Leur but immoral, VIII, 263, 272, 274. — Représentations dramatiques, 267. — Cook à son retour y établit O-Mai, X, 177 et suiv.

Hudikswall (ville de la Suède),

t, XLV, p. 333.

Hudson. Ses recherches du passage au nord de l'Amérique, t. XII, xxj. — Découvre le détroit et le golfe ou mer de son nom. Sa fin tragique, xxij.

Hudson (rivière des Etats-Unis). Son lit, t. XXXIX, p. 23. — Beauté de ses bords, 32. — Paquebots, 40.

— Communications, 78.

Hudson (mer d', Amérique septentrionale). Découverte par Hudson. Climat, t. XXXVIII, p. 31; XL, xxij.

— Aspect de l'île des Passages, 390.

— Baie Repulse. Traces d'habitans. Animaux, 391, 392. — Baie haviland, 394. — Ile Burchnan, canal Hurd, cap Montargie, 395. — Anse Duckett, 397. — Ile Vansittart, 399.

— Établissement des compagnies, 477. — Mœurs, usages, etc., des Indiens creeks, 479. — V. Cumberland-House, Southampton.

Hue ( cap de la Cochinchine ). Fortifications de l'embouchure de la rivière, t XXXIV, p 369, 370.-Beaux canaux de Ceinture, 377. — Beauté des rives de la rivière, 378. - Propreté des villages environnans, 379. — Chevaux. Sol des environs, 380. — Citadelle de la ville, 381, 393, 394. — Portes, 382, 394. — Visites au mandarin des éléphans, 383 et suiv. — Mandarins français, 383. — Acteurs chinois. Musique, 384, 392, 436. — Audience royale refusée à des Anglais, 392. V. Finlayson. — Bazars. Greniers publics, 395. — Casernes royales. Costumes, 396. – Arsenal d'artillerie, énorme canon, 397. — Supériorité due aux Français, 398, 401. — Influence française ruinée, 398 et suiv. — Pauvreté du bazar, 404. — Visite au Tacoon, 424 434. — Tablettes et boites ornées de Mia, 424. — Repas, 430. — Canal hors de la ville, 440.

Humboldt. Son voyage aux régions équinoxiales d'Amérique, tom. XXXVIII, p. 355 — Son étude comparative des savanes, steppes, déserts, 571 et suiv.

Hurey-ka-Putlun (ville du Penjab,

Hindoustan). Bac. Hospitalité, tom.

XXXVII, p. 8.

HUTTON. Son ambassade dans le pays des Achantis, Guinée, t. XXVIII, p. 580.— Son objet, 585. — Sa visite au roi, 597, 405.

Hutton (île, mer Jaune). Aspect Naturels, leurs vêtemens, leurs for-

mes, t. XXI, p. 9 et suiv.

Hydaspe ou Jelum (rivière du Penjab). Son lit Ses eaux. Ses crocodiles. Bateaux des Macédoniens, tome XXXVII, pages 55 et suivantes. — Sa sortie des montagnes, 45.

Hydra (ville de la Grèce), tom.

XLVI, p 214.

Hydrabad (capitale du Sindhy, Hindoustan). Présentation à l'émir, t. XXXVII, p 357, 358. — La cour, 359.—Environs. Indus, 361.—Population. Demeure de l'émir. Fort, 362. — Canot de l'émir, 365.

Hypogées, ou catacombes égyptiennes admirablement décorées. Description de ceux de Thèbes, t XXII,

p. 450 et suiv.

1

Idnistik (ville de la Sibérie). Bâtimens publics. Couvens. Caractères,

t. XXXI, p. 273.

Ra-na-Mawi ou Eaheinomauwe (l'une des deux grandes îles de la Nouvelle-Zélande). Exploration des côtes par Cook, t. VI, p. 1 à 115. — Situation de ses habitans différente de ceux de Tavai - Pomanou. Son littoral, XVIII, 256. — Etendue, XX, 175. — Pour les détails, voy. Nouvelle-Zélande.

Iles-lagunes. Ce qu'est cette sorte

d'iles, t. XIII, p 419.

Ilimsk (ville des Tungouses, Sibérie). Vie des habitans, tom. XXXI, p. 284, 287.

Illinois (un des Ktats-Unis). Ses

plaines, t. XXXIX, p. 580.

Illissus on Ilissus (fleuve de la Grè-

ee), t. XLVI, p. 215.

Imao (île près de Taïti), t. V, p. 172, 176.

Immer (fle, archipel des Nouvelles-Hébrides), t. VIII, p. 401, 426.

Immirations (peuple de l'Immiratie, province de la Russie d'Asie). Leur territoire. Leurs traits, leurs formes. Habitudes. Rivières du pays, t. XLV, p. 450. — Productions. Vente d'esclaves, 451.

Indiana (un des Etats-Unis). Pays sans agrément, t. XXXIX, p. 580. — V Cincinnati.

Indo-Chine (presqu'ile au-delà du Gange). Ses fleuves et ses chaînes de montagnes, t. XXXIV, p. 449 et suiv. —Inondations périodiques, 451.—Divisions territoriales, 451, 452. — Langues, 453. V. Cochinchine, Ma-

laca , Sian.

Indus on Sind (fleuve d'Asie). Exploré sous Alexandre, t. I, p. 5.—Son état dans le Penjab, XXXVII, 52, 54. — Sable aurifère, 55. — Exploration de son cours, 539. - Manque de renseignemens sur le fleuve, 340. — Ses embouchures, 342: — Souvenirs d'Alexandre, 343, 344, 378, 385. - Alluvions du Delta, 345. — Son état à Taltah, 354. - Barques, bateaux, 355, 363, 378. — Différens bras, 353, 355, 375. — Rives, 361, 565. — Château de Schwan, 366. — Ile. Forteresse de Bukkur, 575. --Désert entre l'Indus et le Chenab, 410. Voy. Setledge.

Inglis Son voyage en Bavière et

au Tyrol, t. XLV, p. 537.

Inkerman (ville du gouvernement de la Tauride). Ses cavernes, t. XLIV,

p. 413.

Inn (rivière du Tyrol). Sa belle vallée, t. XLV, p. 362. — Lieux remarquables de la vallée, fameuses mines de sel de Hall, 375 à 380. — Abbaye de Wilten, 575. — Villages, 575, 580, 382. — Schwartz, 380. — L'Achensée, 381. — Rives, 404.

Inaccessible (the du groupe Tristan d'Acunha), t. XX, p. 147.

Inquashilligee, Voy. Wonjerque.
Inspruok (capitale du Tyrol). Environs, t. XLV, p. 363, 384. — Jolis édifices. Aspect. Processions, 364. — Bogers, 367. — L'évation, 368. —

Divertissemens, drames sacrés, 369.

— Ermitage de Maximilien. Détails historiques, 370, 371. — Cathédrale. Tombeau de Maximilien, 372. — Autres églises. Beaux tableaux, 373, 374. — Cimetière. Cabinet d'histoire naturelle. Galerie de tableaux, 374. — Population. Température, 383.

Navigation dans leurs eaux, t. XLIV, p. 325; et XLVI, 198. — Itaque. Céphalonie, 201. — Zante, 203. — Cy-

thère, 205. Voy. Corfou.

Irak-Akary (province de la Turquie d'Asie). Hebbeb. Dépravation de mœurs, t. XXXII, p. 486. — Bagdad, 487 et suiv. — Ruines de Babylone, 495.

Irkoutsk (ville de la Sibérie). Fondation. Situation. Maisons, Gouverneur. Évêque. Police. Environs, Gi-

bier, t. XXXI, p. 282.

Irlandais. Leur caractère comparé à celui des Écossais et des Anglais,

t. XLVI, p. 273.

Irlande (Nouvelle-, ile, archipel de la Nouvelle-Rretagne). Découverte et description du détroit qui la sépare de la Nouvelle-Bretagne, t. III, p. 149 et suiv. — Longues pirognes, 153. — Usages des naturels, 154. — Naturels, leurs armes, nourriture, industrie, pirogues, XVIII, 145, 146. — Productions de l'île. Naturels, XX, 372 et suiv.

Isabelle (île des Lucayes). Découverte par Colomb. Animaux. Maisons. Hamacs. Ornement d'un indigène, t. XXXVIII, p. 100.

Isabelle (ville de l'île Haïti). Fondée par Colomb, t. XXXVIII, p. 138,

144.

Isalam. Indiens de Batavia. Leur

occupation, t. VII, p. 88. — Leur nourriture, 89. — Toilette des fem-90. — Opérations que les deux sexes font à leurs dents, 91. — Extravagante et sanguinaire pratique, 92. — Opinion absurde sur le diable et sur les couches des femmes, 92.

Iser (rivière de la Bavière et du Ty-

rol), t. XLV, p. 358, 361.

Islande (île, océan Atlantique). Découverte par les Scandinaves, t. I, 10. — Saisons et leurs phénomènes, XL, ij et suiv — Est une dépendance du Groënland, XLVI, 6. — Premiers établissemens d'Européens. Détails historiques. Taille, figure, vêtemens des Islandais, 78. — Maisons. Occupation des deux sexes. Caractère. Amusemens. Imprimerie. Poésie. Sagas, 79. — L'Edda. Climat. Nourriture. Maladies des habitans, 80. — l'Hécla. Sources d'eaux chaudes. Basalte, 81.

Ispahan (ancienne capitale de la Perse), t. XXXI, p. 207. — Médecin persan, XXXV, 46. — Cupidité des

Persans, 48.

Istrie (province de l'Illyrie, empire d'Autriche). Rovigo, t. XLIV, p. 333.

- Aspect de la côte, 334.

Italie. Voyage de M. Albert-Montémont, t. XLVI, p. 260. — Dimensions, 261. — Division. Climat, 262. — Montagues, lacs, fleuves. Caractère des Italiens, 263. — Gouvernemens. Religion. Coup d'œil sur ses État set leurs capitales, 264 et suiv. — Culture passionnée des lettres. Etat des femmes, 269 et suiv. — Adultère toléré, absence de tendresse conjugale et maternelle, 272.

Ithaque ou Thiaqui (ile Ionienne),

t. XLVI, p. 201.

J. Chercher à Dj les mots que l'on

ne trouvera pas à J.

Jackson (port de la Nouvelle-Galles méridionale, Nouvelle-Hollande). Sa description, t. XLIII, p. 5. — Fondation de l'établissement pénal, 175.

Jadou (ville de l'Yarriba). État des veuves du chef, t. XXX, p. 63. —

Leurs priviléges. Costume des habitans. Hippopotames des environs, 64.

Jaffatsen (ile, mer Rouge), t. XXIII, p. 131.

Jains. Secte de l'ouest de l'Hindoustan, t. XXXVI, p. 151, 323.

Jalapa ou Xalapa (ville du Mexique). Belle route qui y conduit. Bel

aspect de la ville, t. XII, p. 22 -Son ancien état florissant, 23. -Maisons. Eglises. Costume des femmes, 24. — Magazins, boutiques. Mœurs et usages des habitans, 25 et suiv. — Repas, 27. — Café, 107. Jalap, 108 — Salubrité du climat. Beauté des environs, 111.

Jalofs (peuple de Sénégambie). Figure, t. XXII, p. 45. — Mœurs. Cérémonial. Epreuves judiciaires, 46. - Armes, 48. - Religion. Figure, XXV, 34, 35. — Taille. Caractère.

Cases, XXVIII, 438.

Jamarque (île des Antilles). Découverte par Colomb, t. XXXVIII, p. 146. — Premiers chiens lachés par les Espagnols contre les Indiens, 211 — Colomb annonce une éclipse aux Indiens et en obtient des vivres, 217. — Première colonie espagnole. Forme, étendue, montagnes, climat de l'ile, XLII, 459. — Villes principales, 460. — Remarquable caractère des habitans, 461.

Jambu-eyer. Description de ce fruit,

t. VII, p. 70.

James (ile, groupe Gallapagos) Ses tortues, t. XVI, p. 102. Ses autres animaux, 105, 107. — Sol, 106.

Jamuschewa (ville de Sibérie). Fameux lac salé, t. XXXI, p. 263.

Jamabad (ville du Delhi, Hindoustan). Maisons. Palais impérial, tom. XXXI, p. 72.

Jannah ( ville de l'Yatriba). Sculptures. Rues, t. XXVIII, p 123. -

Marché. Manufactures, 124.

Japon (empire du). Découvert par les Portugais, t. I, p. 108. — Iles qui le constituent, XII, 333. — Immobilité des coutumes. Préservatifs contre le froid. Gouvernement, XVII, 16. — Les Hollandais ont seuls des Européens la faculté de visiter le pays, XXXI, 111, 132, 161. — Voyage dans le pays, 111 et suiv. — Nom du pays chez les naturels. Iles qui le composent. Superficie. Population, 112. -Histoire. Gouvernement, 115, 125, 126. — Histoire. Priviléges, etc., de l'empereur temporel, 115, 158. — Histoire. Privilèges de l'empereur ecclésiastique, 115, 126, 158. — Climat. Terroir, 119. — Tremblemens de Belle campague, lvi. — Villes, lvij. terre. Mines. Vegétaux. Arbres, 120. — V. Batavia, Isalams,

Agriculture. Animaux, 122. — Productions de mer, 124. — Domaine de l'empereur, 129. — Gouvernement des villes, 135. Voyage et hommages des Hollandais'à la cour de l'empereur, 138, 150. — Précautions de voyage, 139. — Grandes routes. Milles géométriques, 141. Maisons, villes, 144, 162 — Postes. Hôtellerie, 146. Vivres. Voyageurs. Pèlerins. Mendians Nonnes, 148. — Armée, 159. - Boutiques, 163 - Manière de voyager, 166. Voy. Jedo, capit. et ile Miako, résidence de l'empereur ecclésiastique; Niphon, Kiusu, Sikolf.

Japonais. Habitations. Vétemens, t. XII, p. 336, 337. — Peuple de race japonaise, XXXI, 22. — Histoire, 115, 125. — Race. Religion. Superstitions, 116. — Nouveau culte. Différences avec les Chinois. Frugalite, 118. — Oiseaux d'augure, 124. — Fétes, 127. — Couvens, 128. — Maisons de débauche, 133, 150, 159. - Punition des crimes ou délits. Funérailles, 136. — Précautions de voyage, 139. — Voyageurs. Pèlerins. Mendians. Nonnes, 148. — Encyclopédie japonaise, 157. — Sectes religieuses, 157. — Caractère, 159. – Hérédité des professions. Industrie, 160. — Gouvernement. Concubines. Fiançailles, 164.—Voyages, 160.

Jarra (ville du Ludamar, Sénégambie). Situation, t. XXV, p. 127. —

Maisons, Habitans, 131.

Jaune (fleuve, Chine). Sacrifice au fleuve, t. XXXIII, p. 477, 478.

Java (île de l'Océanie). Découverte par les Portugais, t. I, p. 106. – Divisions politiques, IV, 377. – Productions de l'île, VII, 63 à 79. Animaux domestiques, 80. — Tigres, rhinocéros, 82. — Description de Smarang, XIII, 433, - Audience du roi, XXXI, 81. — Cherté des enterremens, 82. — Montagnes, XLIII, vj, liv. — Volcans, vij. — Rivières, viij. — Productions, viij, liv. — Animaux, x, liv. — Superficie. Population, liij. — Détails divers sur la partie hollandaise, liv, lvij. -Climat, liv.  $\longrightarrow$  Nids - comestibles, lv. - Partie indépendante. Fertilité.

Javanais. Fanatisme des pèlerins. Enterremens, t. XXXI, p. 82. — Civilisation. Riche littérature, XLIII, xij. — Religion. Pèlerinages à la Mecque, xxij. — Industrie. Commerce, xxix. - État des femmes, xxxj. — Langue, xxxij. — Formes. Teint, lv. — Maisons, lv, lvj. — Polygamie, lv. — Divertissemens, lvj. - Meubles, lvij. - Costume, lvij. — Caractère. Circoncision, lviij. Jbbel-Macouar (fle, Egypte, mer

Rouge), t, XXIII, p. 120.

Jbbel-Siderget (ile, mer Rouge). Signification du nom, tom. XXIII, p. 116. — Puits, 117. — Coquillages,

Jebbel-Teir (ile, merRouge, E.). Signification du nom. Volcan, t. XXIII,

Jean (prêtre). Nom donné en Europe au roi d'Abyssinie. Son origine,

t. XXIII, p. 347

Jedo ( île Niphon, cap. du Japon ), t. XXXI, p. 129. — Hommages au sultan, de la part des Hollandais, 138. — Grandes routes, Milles géométriques, 142. — Situation, 155. — Aspect Maisons, Palais, 156. — Chateau impérial. Encyclopédie japonaise, 157. - Jelum. Voy. Hydaspe.

Jenna (vifle de l'Alquemi, Yarriba). Environs. Costume du chef, t XXX, p. 47. — Barbares usages à la mort du chef, 49, 54 et suiv. — Dépopulation, 50. — Industrie. Nourriture. Usages divers, 52.—Femmes dévouées à la mort, 54 et suiv. — Tambours

cisclés, 58.

Jerkin (ville du Sondersfields, Norwège ). — Danses, t. XLV, pag.

78. — Le Dovrefrield, 79.

Jesso (ile, mer du Japon). Confusion dans les notions sur cette fle, dissipée par La Pérouse, t. XII, p. 418 et suiv. — Distinction d'Etat. Commerce d'huile de baleine, XIII, 10. - N'était point connue des Russes quand La Pérouse la découvrit, 13. - Race des naturels, 15.

Jésuites. Fondent les missions du Paraguay, t. IV, p. 107. — Lenr dévouement, 108. — Comment ils gouvernaient les missions, 111. — Sont chassés d'Espagne et du Paraguay, 115. — Leur première église en Abys-

sinie, XXIII, 394. — Etaient chargés de la rédaction de l'almanach de l'empire chinois, XXXIII, 210, 427.

Jésus-Maria (île, Australie). Son aspect. Ses naturels, t. XV, p. 51, 52.

Jeppour (ville du Rajpoutana, Hindoustan). Environs, tom. XXXVI. p. 310. — Fortifications, 311. — Hotel de la résidence. Climat. Magnificence de la ville, 312. — Maisons. Tour. Population, 313. — Magnifique palais, jardins, appartemens. absence d'escaliers, 313 à 317. — Régularité des quartiers, 319. — Absence de politesse, 322.

Jhalloda (ville du Guzerate, Hin-

doustan), t. XXXVI, p. 362.

Joag (ville du Galam, Sénégambie.) Population, Fortifications, tom XXV, p. 84.

Joenkoeping (ville de la Gothie, Suède ). Petitesse des lits suédois, t. XLVI, p. 289.

Joggabath (ile du Sharg, Soudan).

Aspect. Gibier, t. XXVII, p. 242. Johar ( tribu du Kaarta, Sénégambie ). Religion. Superstition , t. XXV. p. 114.

Johnston (détroit de ; entre l'île de Quadra et Vaucouver et la côte d'Amérique). Découvert par Vancouver, t. XIV, p. 291.

Johnston (île, Polynésie). Découverte par Douglas. Etendue. Aspect. Productions. Naturels, tom. XIII, p. 376.

Jootsi-Sima (fle, mer du Japon). Son aspect agréable, ses édifices,

t. XII , p. 339.

José-Basco (Don., ile, Australie). Découverte par Maurrell. Misère des habitans. Leur figure, t. XIII, p. 217, 218.

Jourdain (rivière de la Syrie, Turquie d'Asie), t. XXXII, p. 389. -Figure des habitans de la vallée, 395.

Juan-Fernandez (île de la côte opest de l'Amérique méridionale). Découverte par Juan - Fernandez qui la peuple de chèvres, t. I, p. 370. — Sa description: terroir fertile, arbres aromatiques, terre plus rouge que le vermillon, plantes, beauté des vallées, race des chèvres détruites par les chiens, abondance de lions marins et de morues, II, 132 à 147. — Carteret la trouve fortissée par les Espagnols, III, 85. — Voy. Masa-

Fuero, Selkirk.

Juis du Maroc. Leurs belles femmes, t. XXII, p. 157, 179. — Leur vie. Sont très méprisés, 164, 169, 173, note. — Leur industrie, 167.

Julabad. Voy. Djelalabad.

Jullinder (ville du Penjab, Hind.) Muraille. Rues, t. XXXVII, p. 457.

Jura (montagne, entre la France et la Suisse), t. XLVI, p. 26. — Hauteur des principaux points, 44.

Jurien (île de l'archipel de la Louisiade). Découverte par d'Entrecas-

teaux, t. XV, p. 266.

## K

Kaaba, Voy. La Mecque. Kaadjaga. Voy. Galam.

Kaarta (royaume de la Sénégambie). Coiffure des femmes, tom. XXV, p. 39, — Voyage dans le pays, 112 et suiv. — Tribu des Johar, 114. — Kemmou, capitale, 115. — Cour du roi, 116. — Fruits du lotus, 122. — Guerre contre Bambara, 128. — Naura, blé, 211. — Saransang, 356. — Bengassi, 357. — Sobi, 359. — Sandjarra: cérémonie précédant la circoncision. Polygamie portée à l'excès, XXVIII, 373.

Kabailes. Vos. Berbers.

Kabanka-Pampana (rivière du Kouranko, Sénégambie). Bords pittoresques, t. XXVII, p. 50.

Kabou (pays de la Sénégambie),

t. XXVIII, p. 441.

Kabobiquois (tribu au nord du cap de Bonne-Espérance). Costume d'un chef, t. XXIV, p. 356, 358. — Mutilation dans le cas de maladie, 359. — Idiome, 359. — Ornemens. Vêtemens, 361, 369, 371. — Bœuf de guerre, 362. — Figure, 368. — Retenue des femmes, 370. — Mœurs, 374. — Armes, 574. — Chasses, 375. — Autorité du chef, 376. — Son habitation. Aridité du pays, 377.—Animaix, 388.

Kabshari (ville du Bournou, Soudan). Ses huttes, t. XXVII, p. 194.

Kadania (ville du Haoussa, Soudan),

XXVII, p. 394.

KEMPFER. Sa vie, t. XXXI, p. 109.

— Son voyage au Japon, 111 à 157.

Kaffa (ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 418. — Description, 432. — Situation. Fortification. Population. Maisons. Histoire. Terroir. Rade. Commerce. Climat, XXXI, 173, 174.

Kairah (ville du Guzerate, Hin-

doustan). Habitation particulière, caserne anglaise, t. XXXVI, p. 385.

— Climat désastreux, 386. — Fortification. Maisons. Beau temple, 387.

Karr-Wan (ville du royanme de Tunis). Ruines antiques, t. XXII, p. 194.

Kakafungi (ville du Bourgou, Guinée). Situation. Hospitalité. Danses,

t. XXX, p. 148.

Kakunda (ville et province de l'Yarriba, Guinée). Est indépendante. Gouvernement. Naturels. Ornemens. Vétemens, t. XXX, p. 375. — Signes distinctifs des naturels. Caractère. Huttes. Chasse, 381.

Kalawawa (capitale du Gouber, Sou-

dan), t. XXVII, p. 404.

Kalgan (ville de la Chine), t. XXXIII, p. 162. — Rue, 164. — Coups de canon quotidiens. Ce qu'ils indiquent, 166. — Signification du nom. Les deux villes, forteresse, etc., 168, 169. — Environs, 170.

. Kama (ville du Kouranko, Séné-

gambie), t. XXVIII, p. 65.

Kamalia (ville du Manding, Sénégambie). Séjour de Mungo-Parck, t. XXV, p. 283. — Fête de la circoncision, 291. — Écoles, 308.

Kamato (ville du Kouranko, Sénégambie). Funérailles d'un chef, t. XXVIII, p. 67. — Population. Fortifications, 69. — Escorte de l'un des rois, 109.

Kaminou-Kois, Voy, Caminouquois.

Kamsin ou vent chaud. Voy. Simoun. Kamtschatka (Russie d'Asie). Description de la baie d'Awstka et de la ville de Saint-Pierre et Saint-Paul, t. XI, p. 508, 309. — Village Karatchin, 328. — Voyages en 'traineaux, 330 et suiv. — Chiens, 331, 418. — Ostrog (village) de Natchéekin, 334. — Eaux thermales, 335, 403. — Description géographique du pays, 394. —

Rivières, 395. — Sol, productions, 396. — Climat, 598. — Volcans. 401. — Sources chandes, arbres, 403. — Arbrisseaux, plautes, 405 à 412. — Description de la plante sarana, et de l'herbe douce, 406, 408, -Ortie remplaçant le chanvre, 412. Quadrnpėdes , 412. — Oiseaux , 419. Amphibies, 421. — Poissons, 423. - Pêche, 426. - Trois sortes d'habitans, 428. — Commerce d'importation, 439. — Trois sortes d'habitations, 443. — Koriaques, 455. -Voyage au volcan voisin de Pétropawlowski, XIII, 23 et suiv. — Gouvernement équitable des Russes, 43. – Résumé de la conquête des Russes, 54. — Gouvernement russe, XVII, 25. — Détails sur les saisons, 382.— Attrait du pays, 385. — Brebis sauvage, 386. — Oiseaux. Découverte et conquête, 387. — Population en 1822, 396. — Voyage dans le pays; XXXI, 357. — Géographie, 357 et suiv — Montagnes. Rivières, 358, 361, 363. — Volcans. Eaux thermales 364. — Productions, 367. — Sol, 368. — Climat, 370. — Métaux. Minéraux. Arbres, 372. — Arbustes. Fruits. Plantes, 374. Chiens. Renards, 576. — Béliers. Zibelines, 379. — Marmottes. Goulu. Onrs, 380. — Rats: fables sur leur compte, 383. — Sortes d'animaux amphibies, 386 à 394. Voy. Austka, Bolcheretsk, Pétropawlowski, Tschutsky.

Kamischadales. Vētemens, t. XI, p. 326, 447. — Danses, 345. – Chasse de l'ours, 385, 416. — Cc qu'ils doivent à cet animal, 388. — Leur origine, 428. — A quelle époque connus des Russes, 430. — Précis de leur histoire, 431. — Leur état actuel, 438. — Ne sont pas portés vers l'agriculture, XIII, 29, 61. — Leurs danses, 34. — Sont portés vers les mœurs russes, 42, 61. — Ont adopté la religion grecque, 48. - Commerce de pelleteries, 58. --Bains de vapeur, 60. — Mœurs, 25. 🛶 Religion. Tradition du délnge , 388. — Usages avant la conquête, 391. — Mœurs actuelles, 393. — Chasse à l'ours, 396. — Effets de la neige sur la figure, XXXI, 371: —

Manteaux, nattes, etc., faits avec une plante, 376. — Utilité du chien, 376. — Chasses, 378 à 385. — Pêches, 388 et 394. — Ressemblance avec les Mongols. Figure. Nourriture, 395. — Vêtemens, 397. — Progrès du luxe, 399. — Maisons. Meubles. Outils, 400. — Canots. Traineaux, 402. — Manière de voyager, 404 414. — Armes, 405. — Grossièreté de mœurs. Couches. Traitement dés enfans. Vieillesse méprisée, 406. — Mariages, 409, 410. — Modestie des femmes. Occupations des hommes et des femmes, 411. — Divertissemens, 415. — Religion. Magiciennes. Superstitions, 417.

Konem (pays du Bournou, Soudan). Voyage dans l'intérieur, t. XXVII, p. 98 et suiv., 318 et suiv. — Lari, 98 à 101, 318. — Négresses kanembous, 99. — Animaux, 102 et suiv. — Barah, 104. — Woodie, 105, 106. 322. — Naturels, 106. — Corps militaire de Kanembous, 196, 200, 270. — Mendoo: défaite du cheik de Bournou, 288 à 300.

Kangarou. Description de ce quadrupède, t. VI, p. 292, 316. — Est bon à manger, XVIII, 19. — Description. Habitudes, etc., XLIII, 28, 55 à 58. 60.

Kangarous (fle des, côte de la Nouvelle-Hollande). Sel. Colonie de déportés, t. XLIII, p. 3. — Stérilité. Lacs salés, 380.

Kaniagama (ville du Kouranko, Sénégambie), t. XXVIII, p. 60.

Kankan (ville et pays de la Sénégambie). Gouvernement. Religion, t. XXIX, p. 389. — Propreté. Industrie. Arbres. Commerce, 390.

Kang-Tchou-Fou (ville de la Chine). Truffes. Figuiers, t. XXXIII, p. 416. — Bourse. Belle tour, 417.

Kano (prov. du Haousa, Soudan). Voyage dans l'intérieur, t. XXVII, p. 362 à 396 et 432. — Girkwa, 432. — Voyage, XXVIII, 210 à 216. — Beabaegie, 210 à 214. — Campagne, 211.

Kano (capit. du Kano). Maisons, t. XXVII, p. 368. — Entrevues avec le gouverneur. Sa demeure. Ses priviléges, 371. — Population. Climat. Portes, 376. — Maisons. Marché. Denrées, 378 — Boucherie. Repas, 380. — Marché aux esclaves, 382. — Jongleurs, 383. — Boxeurs, 384. — Arbres. Préparation du coton, 387. — Teintures. Naturels se teignent partie du corps. Jarres, 388, 390. — Costumes. Barbiers. Médecins Maladies, 390. — Mariages. Funérailles, 392. — Rhamadan, 431.

Kuo (fle, archipel des Amis). Sa forme, t. XIII, p. 143. — Son as-

pect, 144.

Kaomingza (ville de la Chine). Tour. Idole. Environs, t. XXXIII, p. 394.

Karass (ville du Caucase, Russie d'Europe). Colonie écossaise, tom. XLIV, p. 446.

Karasiou-Bazar (ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 429

Karikarris (tribu de Betchousnas),

t. XXVI, p. 471.

Karro (Grand-, défilé de la colonie du Cap). Voyage dans l'intérieur, t. XXVI, p. 121 à 140. — Arbres, 124. — Belles routes, 126. — Etendue. Signification du nom, XXIX, 98.

Karro (Roggeweld). Voy. Rogge-weld. — Kashna. Voy. Cachena

Kasrowa (ville du Fezzan), tom.

XXVII, p. 59.

Kasson (royanme de la Sénégambie). Coiffure des femmes, t. XXV, p. 39. — Voyage dans le pays, 94 à 112. — Kouniakary, capitale. Audience du roi, 106. — Armée, 109. — Voyage dans le pays, XXVIII, 368 à 372. — Asamagantary, 371. Voy. Tissi.

Katagoum (pays du Haoussa, Soudan). Cour. Audience du gouverneur, t. XXVII, p. 347, 349, 358, 364. — Limites. Armes. Productions,

354. — Mourmour, 360.

Matagoum (capitale du Katagoum). Situation, t. XXVII, p. 346. — Fortifications, 355. — Maisons, 356.

Katunga (capitale de l'Yarriba, Guinée), t. XXVII, p. 363. — Le roi, sa demeure, son costume, XXVIII, 136, 147, 151. — Ne veut pas laisser approcher du Niger, 141. — Situation. Fortifications. Sculptures. Marchés, 146. — Formalités avant d'entrer dans la ville. Costume. Cour du

roi, XXX, 98, 99. — Saluts des courtisans, 100. — Apathie. Marchés Denrées, 102, 108. — Cou tume relative aux présens, 104, 106. — Discrétion au sujet du pays, 107. — Caractère. Progrès des Felatahs, 108. Kava. Voy. Ava.

Kawen (groupe, fles Radack). Découvert par Kotzebue. Nombre d'îles, t. XVII, p. 183 à 197. — Ile Tjan. Bel aspect. Douceur de ses habitans, 187. — Ile Olot, 189, 196. — Ile Airick, 191. — Visite à la reine.

Pantomine, 192.

Kamen (ile de, groupe Kawen), Découverte par Kotzebue, t. XVII, p. 185. — Ornemens du chef, 184.

Kayaye (ville du Bambara, Soudan). Situation. Habillement. Danse. Musique. Autre Amusement, tom. XXVIII, p. 303 et suiv.

Kaye (île de, côte ouest de l'Amérique septentrionale). Découverte par Cook, t. X, p. 432, 434. — Son étendue, 434. — Description du pays, 435. — Oiseaux, 437.

Kasroun (ville du Dechtisten, Perse). Ancienne renommée, tom.

XXXV, p. 23.

Keda, Voy. Queda,

Reeshee (ville de l'Yarriba, Guinée). Fortifications, p. XXX, 115.—Races d'habitans. Jolies femmes, 116.—Gouverneur, 119.—Superstitions, 121.

Kei (rivière du sud de l'Afrique),

t. XXIX, p. 297 et suiv.

Kemaoun (province de l'Hindoustan). Voyage dans l'intérieur, tom. XXXVI, p. 211 et suiv. — Aspect de l'Himalaya, 213, 229. — Bois désertés périodiquement, 214, 222. — Essence de hibou (brouillard). Ses effets, 215, 218. — Hideux habitans, 215. — Campagne, 216, 219, 220, 221, 232, 246 — Invasion de Meir-Khan, 217. — Jackals, 222. — Productions, 224, 225.—Figure. Costume. Industrie des Khasyas, 225. 227.—Jolie vallée de Beim-Thal, 227. — Lac, 227. — Belle gorge de Ganghur, 229, 232, 248. — Villages, 229, 237, 243, 244. — Ancienne manière de traverser les rivières, 231. — Arbres, 238. — Caractère. Mosars. Population, 239. — Oiseaux. Quadrupèdes,

240, 241. — Pain extrêmement grossier, 244. — Riz renommé. The sauvage, 247. — Forêts spontanément incendiées. Boa constrictor, 258. Voy. Almorah, capitale; Casherpour, Chilteah, Khasyas, Ruderpour,

Kemmou (capitale du Kaarta, Sénégambie). Situation, tom. XXV, p. 115. — Cour du roi, 116.

Kemmouts (peuple d'Abyssinie). Sa religion, t. XXIII, p. 471. — Ornemeus des femmes, 472.

Kentucky (un des Etats-Unis). Sa campagne. Ses villes principales. t. XXXIX, p. 394. Voy. Louisville.

Keppel (ile de, archipel de la Reine - Charlotte ). Découverte par Carteret, t. III, p. 134.

Keppel (ile de, archipel des Amis). Déconverte par Wallis, t. III, p. 581. N'est d'après Cook autre que l'île des Traitres de Le Maire, t. VIII, p. 73. — Habitans, 325. — Comment appelée par les naturels, X, 44.

Keppel (îles de, côte est de la Nouvelle-Hollande). Découvertes par Cook, t. VI, p. 253.

KERGUELEN. A découvert les sles Ronde et de la Fortune, t. VII, p. 222. — Les fles Croy, Roland, du Rendez-Vous, etc., IX, 186. — La terre qui porte son nom, 203, et XX, 36. — Son voyage au prétendu continent austral, XII, 23.

Kerkouk (ville du Kourdistan, Turquie d'Asie), t. XXXII, p. 484.

Kerma lec ( îles de la Polynésie). Ile Macauley, t. XV, p. 143.— Ile Raoul, p. 144.

Kernuk, Voy. Loggum.

Kérouart (îles, Amérique russe). Reconnues et nommées par La Pérouse, t. XII, p. 220.

Kersherma (ville des Tibbous du Bilma-Sahara), t. XXVII, p. 82.

Kertch (ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe). Tombeau de Mithridate, tom. XLIV, p. 433.

Kharaik (ville du Fezzan), tom.

XXVII, p. 31.

Khasyas (paysans de l'Himalaya, dans le Kemaoun, Hindoustan). Figure. Costume. Ornemens des femmes. Industrie, t. XXXVI, p. 226. - Se disent du pur sang Rajpont.

Leur compassion pour les animanx, 227. — Caractère. Mœurs, 228, 231.

Kherson (gouvernement de la Russie d'Europe). Voyage dans l'intérieur, t. XLIV, p. 386 à 399. Steppes, Villages, 386. — Stations militaires. Colonie de Cosaques, 387. - Postes , 389. — Campagne , 389 , 597. — Colonie militaire. Nicolaif, **395.** 

Kherson (chef-lieu du gouvernement). Environs' Situation, t. XLIV, p. 397. — Fondations. Edifices, 398.

Kholis (tribu de l'Hindoustan). Costume. Figure. Armes, t. XXXVI, p. 379. — Leur origine. Leur état dans le Guzerate, 380. — Courage. Vigueur, 382. — Costume. Armes, 383. — Expéditions de maraude, **384.** 

Khorassan (province de la Perse). Sa description. Limites, t. XXXV, p. 91. — Sol. Montagnes, 92, 101. - Désert de sable, 95. — Désert salé, 96, 103, 142, 171. — District qui le bornent, 96, 142. — Tourbet, 96, 416. — Célèbres mides de turquoises, 99, 191, 193, 195. — Habitans des montagnes, 102. — Férocité des tribus des frontières, 104. — Voyage dans le pays, 121 à 310. — Situation des villages, 129 — Caravanserai, 129, 137, 139, 168, 181. — Tombeau d'un coureur, 130. — Défense contre les Turcomans. Forts et tours de terre, 132, 135, 141, 168.— Colonie syrienne, 135. — Sol. Campagne, 135, 143, 171, 181, 202, 276, 300, 310, 320. — Doulet-Abas, 139, 141.—Rostam, 152.—Crainte qu'inspirent les Turcomans, 158, 170. — Voyage d'une caravane, 162, 164, 177. — Colonie géorgienne, 167. — Ruines, 173, 188. — Coton. Mûrier. Etoffes, 176. — Fameux Caravenserai, 181. — Rapacité chefs, 185. — Extraction des turquoises, 195. — Moutons sauvages, 196. — Productions, 203, 283, 305, 321, 412, 415 et suivantes. — Jardins de Derroud, 208. — Tombeau d'Haroun-al-Raschild, 216 à 223, 233. — Berceaux de voyage en chameau, 255 note. — Crème salée, 271. - Lienx divers, 277, 279,281,300,. 302, 506, 412 et suiv. — Indifférence

religieuse, 296, 299. — Magnifique Coran, 298. — Chasse au sanglier. 508. — Ville et district de Birdjourn-Kain, 412. — Tombeau d'un célèbre poète, 418. — Esclaves des Turcomans, XXXVII, 241, 263, 277. — Aspect des montagnes, 265. — Plante à snif, 266. — Voyage dans le pays. Tours de la frontière de la Tatarie, 281. — Lieux divers, 281, 286, 307. — Eaux thermales, 281. — Tarentule, 284. — Campague, 296, 305, 307. — Climat, 296, 305. — Boujnourd. Vallée de la rivière Attrok, 304, — Vagabonds Ilyats, 305. Voy. Abbassabad, Cotchoun, Danghan, Elbours, Counabbad, Chorian, Herat, Meched, capitale; Mezinoun, Nischapore, Sebzewar, Semnoun, Schahroud, Tebbes, Tous, ancienne capitale; Turcomans, Yezd.

Khouloum (ville de la Tatarie, indépendante). Beaux environs. Population. Caravenserai, tom. XXXVII.

p. 138. — Fruits, 151.

Khureer (ville et oasis de la Boukharie, Tatarie). Bel aspect, tom. XXXVII, p. 169. — Population. Maisons. Lieu de naissance de Timour, 171. — Etendue de son oasis,

Khyrpour (ville et Etat du Sindhy, Hindoustau). Cour et costume de l'émir, t. XXXVII, p. 371. Voy. Bukkur.

Kiama (ville et Etat tributaire du Bourgou, Guinée). Costume et escorte du chef, t. XXVIII, p. 154, 156, 161. — Latitude. Huttes. Commerce. Religion, 158. — Population. Gouvernement, Saluts. Denrées, 160. - Costume d'un chasseur, 162. -Exigence du roi, 276. — Huttes, XXX, 129. — Hutte du roi, 131. — Vice des prêtres mahométans, 135 — Figures eu bois, Cérémonie du békum-Sala, 136.—Courses de chevaux, 138, 141. — Cour du roi. Costumes, 139. — Caractère des naturels, 248.

Kichmi (ile, golfe Persique). Aspect désolé. Décadence. Population,

t. XXXV, p. 12.

uvernement de la Russie Kief (g d'Europe). Voyage dans l'intérieur, distinctif de la cité, 424. — Manière t. XLIV, p. 375 à 386.— Campagne, de faire le commerce aux environs, 382 385, 385. — Vassilkov, 382. — 427.

Bois, 385. — Villages, 383, 384. - Habitans juifs et polonais, 383. - Zvenigorodka, Uman, 384

Kief (capitale du gouvernement de ce nom). Son aspect, t. XLIV, pag. 375. — Le knout, 376. — Description de la ville, 377 à 382. - Arsenal, 378. - Monastère. Catacombes, 379. — Eglises. Le vieux Kief. Le Podole, 381. — Environs, **382.** 

Kin-Chowley (ville du Guzerate, Vaste caravenseral, Hindoustan).

t. XXXVI, p. 396.

Kiming (ville de la Chine). Environs. Couvent, t. XXXIII, p. 176, 177. — Indifférence pour le verre, 178. — Temples, 346.

Kinitakouro (ville des Mandingues,

Sénégambie), t. XXV, p. 312.

King, Explore les côtes de la Nouvelle-Hollande, t. XXI, p. 326 à 360, 368 à 418. — Nomme différens points, 341, 343, 348 et suiv., 378, 583 et suiv., 598 et suiv., 412, 425. - Ses entrevues avec les naturels, 407, 421. — Remarque sur ses voyages, 428.

King (ile de, mer de Behring). Nommée par Cook, t. XI, p. 53.

King (île de, côte de la Nouvelle-Hollande), t. XLIII, p. 36.

Kingka (province) du Bourgou, Guinée), t. XXX, p. 248, 251.

Kingston (ville du Haut-Canada),

t. XXXIX, 100, 102.

Kiolén ou Alpes - Scandinaves, (monts entre la Snède et la Norwége), t. XLV, p. 7, 93, 300 -Le mont Solivara, 304. — Chaine de Chouis-Niumi, 307. — Lacs, 307, 508. — Tempète de neige, 508. — Direction des monts, XLVI, 41. --- Hauteur des principaux points, 45. — Région des glaces, 52.

Kirklessi (ville de la Roumélie, XLIV, Turquie d'Europe), tom.

Kirri (ville de l'Yarriba, Guinée). Marché, t. XXX, p. 415, 419. — Palaver (conseil de guerre), 419 et suiv. — Formes. Vêtemens. Incisions dans la figure. Belles femmes. Signe Kisber (ville des Tibbous du Bilma-

Sahara), t. XXVII, p. 69.

Kistes (habitans du Caucase). Mœurs, usages, etc., etc., t. XLV, p. 425 à 427 et 444 à 451. Voy. Caucast.

Kinsu (ile de l'empire du Japon), t. XII, p. 333; XXXI, 114. Voy.

Nangasaki.

Llaarwater (station de missionnaires en Hottentotie), t. XXVI, p. 197, 282. — Batiment, 201. — Service divin. Eglise, 202. — Mariages. Ecoles. Village, 204. — Maisons, 206. — Naturels, 207. — Autorité des chefs des naturels, 208. — Jardins, 210, 212. — Blé. Légumes, 212. — Habitations des missionnaires, 214. — Saisons, 216. — Maladies, 218. — Vétemens, 234.

Klaproth. Son voyage au mont

Caucase, t. XLV, p. 409.

Klausen (ville du Tyrol). Son Christ,

t. XLV, p. 393.

Kloof (krasl hottentot). Sa description, t. XXVI, p. 180, 184 et suiv.

Knight (ile, Nouvelle-Zélande, sudest). Découverte par Broughton. Son aspect affreux, t. XIV, p. 69, 70. — N'est autre que les Suares découvertes par Vancouver, 86.

Kochelsee (beau lac de la Bavière),

t. XLV, p. 359.

Kolakouka (ville du Kouranko, Sé-

nėgambie), t. XXVIII, p. 69.

Kolor (ville du Woulli, Sénégambie). Singulière répression des troubles domestiques, t. XXV, p. 58.

Komango on Amango (ile, Poly-

nésie), t. IX, p. 556.

Komia (ville du Soulimana, Sénégambie). Etendue. Danses. Jeux, t. XXVIII, p. 76.

Konfodah (port de l'Yémen, Arabie). Campagne. Climat, t. XXIII, p. 141.

d'Afrique), Kong (montagne t. XXII, p. 7; XXVIII, 113.

Kongsvinger (forteresse, Sonderfields, Norwège), t. XLV, p. 42 à 45.

Konkodongore (ville du Soulimana, Niger, 103.

Sénégambie). Mines d'or. Albinos, t. XXV, p. 321.

Konkofil (ville du Kouranko', Séné-

gambie), t. XXVIII, p. 57.

Konstantinogorsk (ville du Caucase, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 448.

Koolfu (ville du Nifé, Guinée). Très commerçante, t. XXVIII, p. 195. — Marchés. Population, Etat. des esclaves, 196. — Caractère. Occupations. Usages des naturels, 198.

Koras (tribu au nord de la colonie du cap de Bonne-Espérance). Vêtemens. Traits, t. XXVI, p. 190, 195. - Mœurs, Usages, Pays, 192. —

Kraal (village), 296, 378.

Koraquois (tribu au nord de la colonie du cap de Bonne-Espérance), Taille. Vêtement. Pays aride, Vie errante, t. XXIV, p. 352. — Idiome, **5**59.

Koriaques, Fixes et errans. Tribus du Kamtschatka. Leur état, t. XI, p. 453.

Korokon (province du Bourgou, Guinée), t. XXX, p. 248, 251.

Koseir (port d'Egypte). Fortifications. Commerce, t. XXIII, p. 112.

Kotoncora (ville et province du Haoussa, Soudan), t. XXVIII, p. 202.

Kotoo (ile, archipel des Amis),

t IX, p. 385.

Kotzebue. Son premier voyage autour du monde, t. XVII, p. 29. — Découvre les îles Romanzoff, 45. — Spiridoff, 46. — La chaîne de Rurick, 47. — Le groupe Krusenstern, 48. — Découvre les groupes Kutusoff et Suwaroff, 62. — L'île Ratmanoff, 75. — L'île Saritscheff, 79. — Chamisso, 85. — Découvre le détroit de Kotzebue, 103. — L'île du Nouvel-An, 127. — L'ile du Bouc, 144. — Les îles des Oiseaux, 146, 155. — L'île Orned. Entrevues intéressantes avec les naturels, 156, 161, 168, 177, 229, 362, 370. — Decouvre les différens groupes des îles Radack, 164 à 209, 254. — Le groupe Legiep, 231. — 2º Voyage, 255. – Découvre l'île Predpriate, 266. —Décrit l'État de Taïti en 1824, Sénégambie), t. XXVIII, p. 79. — 275 à 326. — Est visité par la reine. Environs, 80. — Vue des sources du 305 et suiv. — Décrit les fles des Navigateurs, 327. — Découvre l'île Konkodov (canton du Fouladou, du Pêcheur, 339. — Ses relations

avec la reine convertie et lettrée de Sandwich, 435, 438, 444 et suiv. — Découvre le groupe Rimski-Korsakoff, 463.

Kotzebue (détroit de, mer de Behring). Découvert par Kotzebue t. XVII, p. 103. — Ornement labial des naturels, XIX, 241. - Pelleteries. Ustensiles. Scupltures. Armes, 242. — Figure des naturels. Canots recouverts, 244. — Couches de glaces sur les montagnes, 249. — Pointe Eléphant, 249, 251. — Habitations, 251. — Voy. Chamisso.

Kouban (Heuve du Caucase). Steppes de ses bords, t. XLIV, p. 386. — Son cours, 435. — Temrouk, 437. — Tours de guet et autres fortifications, 438, 443. — Yékatérinodar, 439. — Établissement des Cosaques, 442. —

Villages, 443.

Kouchan. Voy. Cotchoun.

Kouga (rivière du cap de Bonue-

Espérance), t. XXIV, p. 113.

Kouka (capitale du Bourdou, Soudan). Audience du cheik, t. XXVII, p. 117. — Denrées. Vêtemens, 118. - Esclaves, 118, 216. — Belles négresses, 177. — Environs, 179. — Caravane d'esclaves, 204. — Séjour dans la ville. Usages. Mœurs, 209.-Mariages, 214. — Saisons, 215, 227. — Esclaves lutteurs, 223. — Fourmis blanches et noires, 228. — Médecins. Charlatans, 250. — Eunuques, 234. – Victoire contre les Begharmis, 268 et suiv. — Observance du Rha- . Kourdes dévalisent les voyageurs. Cosmadan, 277, 279. — Punition contre ceux qui l'enfreignent, 281. — Célébration de la fête de l'Aid-Kebir, **307.** 

Koulikorro (ville du Bambarra, Soudan). Commerce de sel, t. XXV, p. 264. — Habitée par des brigands, **XXVIII**, 357.

Kouloufa (ville du Kouranko, Sénégambie), t. XXVIII, p. 49.

Koum (ville de Perse, proprement dite). Tombeau de Fatima, t. XXXV, p. 50. — Population, Inhospitalité,

Kouma (ville du Bambarra), t. XXV,

Koundouz (ville de la Tatarie indépendante), t. XXXVII, p. 142. -Manière de prendre le thé, 145. —

Situation, 149. — Climat insalubre. Population. Citadelle, 150.

Kouniakary (capitale du Kasson, Sénégambie). Audience du roi, t. XXV, p. 106.

Kour (fleuve de Géorgie, Russie d'Asie). A donné son nom à Cyrus,

t. XXXI, p. 191.

Kouranko (province, dépendant du Mauding, Sénégambie). Voyage dans l'intérieur, t. XXVIII, p. 43 à 74. — Mœdrs et usages des naturels, 45 et suiv. — Campagne, 47, 50, 56, 59, 64. — Productions, 48, 72. — Kouloufa, 49. — Rivière de Kabanka-Pampana, 50. — Soubo-Sumbounia, 51. — Ménestrels, 52. — Boundagia, 56. — Nynish, Konkofil, 57. — Neta-Kouta, 59. — Rivière Tongocelle, 61, 62. — Kaniagania, 65. — Funérailles d'un chef, 67. — Etendue, bornes, villes principales, 69. — Ressemblance des naturels avec ceux du Tinumani et du Manding. Costume de femmes, 70. — Mariages, occupation des femmes, 71. — Maisons, 72. — Renommée d'éloquence des naturels. Funérailles, 73. - Jugemens. Gouvernement, 74. — Manière de traverser les rivières, 75. - Sources de la Rokelle, 104. - Escorte d'un chef, 100. — Voy. Kanato, Laing, Simera.

Kourdistan (province de la Turquie d'Asie). Voyage dans le pays, t. XXXII, p. 470, 471 et suiv. — Comment les tumes. Armes, 471. — Physionomie, 472. — Divertissemens, 475. — Arbelles, 485. — Altorm, Kerkouk, 484. — Observation de mœurs,

t. XXXV, p. 419. Kouriles (fles, mer d'Okhotsk). Ile Paramousir, soumises par les Russes, t. XI, p. 449. — Explorées par La Pérouse. Noms donnés à plusieurs lieux, XII, 419. — lle de la Compagnie, 431, 437. — Figure, mæprs et coutumes des naturels, XVII,

Kourkarani (ville du Bondou, Sénégambie). Religion, t. XXV, p. 67.

Kricko (rivière de la Séné Son cours, t. XXV, p. 111.

Krogoen (ile de la Norwège), t. XLV, p. 118.

Krolovets (ville du gouvernement de Tchernigov, Russie d'Europe). Palais du dernier hetman de l'Ukraine, t. XLIV, p. 371

KRUSENSTERN. Son voyage autour

du monde, t. XVII, p. 5.

Krusenstern (groupe, archipel Dangereux). Découvert par Kotzebue, t. XVII, p. 48.

Krusenstern (île, mer de Behring). Nommée par Beechey, t. XIX, p. 237.

Kuara (province de l'Abyssinie). Sol. Climat. Nègres paiens. Pouvoir du gouverneur, t. XXIII, p. 552.

Kumi (tle, mer de Corée). Insulaires, leur vétement, leurs piro-

gues, t. XII, p. 323.

Kufstein (ville du Tyrol), t. XLV, p. 381.

Kuruman (capitale des Mantchlapis, sud de l'Afrique). Situation. Maisons, t. XXIX, p. 48. — Habitation des chefs. Rues, 50. — Grand couseil, 55, 82. — Service divin, 59.

Kuruman (rivière du pays des Mantchlapis). Sa source, t. XXIX, p. 63.

Kusnetz (ville de la Sibérie). Sa description. Habitans. Travaux, t. XXXI, p. 270.

Kussery (ville du Bournou, Soudan). Singulières huttes, t. XXVII, 249. — Fortifications, 250.

RUTTHER. Ses voyages, t. XLVI,

p. 155,

Kutusoff (groupe, Polynésie). Découvert par Kotzebue, t. XVII, p 57, 62. — Canots, insulaires très doux, 58. — Leur figure, 60.

L

LABAT. Ses voyages en Europe, t. XLVI, p. 76.

Labor (ville du Yarriba, Guinée). Beaux alentours, t. XXVIII, p. 120. — Visite au chef, 121.

Labrador (Nouvelle-Bretagne, Amérique septentrionale). Nommé par Cortéréal, t. XL, p. xj. Voy. Esqui-

*Laby* (ville du Tenda, Sénégambie),

t. XXV, p. 341.

Labyrinthe (iles du, archipel Dangereux). Découvertes par Roggewin,

t. II, p. 57; VIII, 214.

Lachtan (rivière de la Nouvelle-Hollande). Communication présumée avec la Morumbidje, t. XLIII, p. 303, 364.

LACOUR. Son voyage en Grèce,

t. XLVI, p. 210.

LADRILLEROS. Son voyage par le détroit de Magellan, t. I, p. 151. — Résumé de ses voyages, XVIII, 191.

Laforey (île de la Polynésie). Découverte Edwards. Indices de sacrifices

humains, t. XIII, p. 430.

La Guarra (ville du Vénézuéla, Amérique méridionale), t. XXXVIII, p. 363.

Lagon ( fle du, archipel Dangereux). Découverte par Cook. Description des habitans, t. V, p. 86. — Est prabablement celle de La Harpe, que Bongainville avait nommée avant lui, VII, 150. — Son aspect, XIX, 159. — Belles formes des naturels. Vêtemens, 161.

Lagune (fle). Ce qu'est cette sorte

d'île, XIII, 419.

Lahadjan (ville du Ghilan, Perse). Population. Bazars, t. XXXV, p. 363.

Lahore (capitale du Penjab, Hindoustan). Environs, t. XXXI, p 86.

— Antiquité. Situation, 92. — Ancienne splendeur, XXXVII, 13. —
Fréquence des tremblemens de terre, 15. — Fête du printemps, 22. —
Riche palais du Summum-Bourj, 24. —
Aspect de la ville, 432. — Présentation de Burnes à Runjeet-Sing, 434. — Salle d'audience royale, 438. —
Revue militaire. Commandemens en français, 438. — Description de la ville, 440. — Tombeau impérial, 441. — Jardin de Shah-Jehan, 442. Voy. Runjeet-Sing.

LAING. Son voyage dans le Timani (Sénégambie). Faits préliminaires, t. XXVIII, p. 1. — Audience du roi de Timani, 11. — Assiste à une assemblée publique, 13, 17. — Voyage dans le Kouranko, 43 et suiv. — Bien reçu par des chefs, 50, 57, 79. — Complot contre lui, 63 et suiv.

— Voyage dans le Soulimana, 74. — Assiste à une fête, 76. — Assiste à des réjouissances publiques, 81 à 89, 93 et suiv. — Aperçoit les sources du Niger, 99 et suiv. — Renseignemens sur son assassinat recueillis par Caillié, XXIX, 406.

La Loubère. Son voyage à Siam,

t. XXXI, p. 241.

Lamalmon (mont du Gondar, Abyssinie). Voyage au sommet, t. XXIII, p. 279. — Climat, 280. — Péages, 281. — Plaines et sources au sommet, 282. — Langue, mœurs des habitans, 284.

Lamanou (île et pic de la mer du Jap.). Nommé par La Pérouse, t. XII, p. 359.

Lanciers (fle des, archipel Dangereux). Découverte et décrite par Bougainville, t. IV, p. 200. — Nommée ensuite par Cook fle du cap Trumb, V, 88; XIX, 162.

Landeck (ville du Tyrol), t. XLV,

p. 405.

LANDER (Richard). Domestique de Clapperton en Afrique, continue son journal, t. XXVIII, p. 237.—Inhume Clapperton, 243. — Goûte du serpent cuit, 261. — Aventures remarquables, 276, 282. — Son voyage avec son frère John dans le but d'explorer le cours et l'embouchure du Niger, XXX, 1, — Notice biographique, 2. — Rend visite au roi de Badagry, 8, 17, 20, 27. — A différens chefs, 35, 38, 44, 48. — Au roi de l'Yarriba, 99, 113. — De Kiama, 129, 131. — Nomme le mont Cornouaille, 158. — Visite le roi de Boussa, 164, 169, 228, 275.— Le Niger, 166. — Recherche les papiers de Mungo-Park, 170, 194, 199. Visite le sultan d'Yaouri, 193, 203, 211. — Descend le Niger, 256 et suiv. — Visite le roi de Ouaoua, 534. — Assiste à une grande fête musulmane, 259 à 269. — Entrevue avec le roi de l'Eau Noire. Beaux costumes, 315 et suiv. — Entrevue avec le roi de Kakunda, 376. — Est attaqué et pillé, 416, 423.—Visite le roi d'Eboé, 435, 441, 444. — En est rançonné, 444, 447, 454.

Laos (province du Siam), t. XXXIV,

p. 452.

Lapasna (ville du gouvernement de Moscou, Russie d'Europe). Marché

du Dimanche, tem. XLIV, p. 559. LAPLACE. Son voyage autour du monde, t. XVIII, p. 419. — Nomme les îles Belle et Duperrer, 450.

Laponie norwégienne. Voy. Finmark. Ses différens noms, t. XLV, p. 226.

Laponie russe (partie de la Finlande, Russie d'Europe). Voyage dans le pays, t. XLV, p. 317. — Aspect du pays, 317, 320. — Arbres. Lacs, 317. — Haltan, 318. — Vie nomade des naturels, 320. — Rivières, 321, 324. — Munioniska, 321. — Bains de vapeurs, 322. — Le Muonio, 323. — Foire de Kangis. Rivière Tornéa, 324.

Lapons du Nordland, t. XLV,

p. 168.

Lapons du Finnark. Sont le type de la race, t. XLV, p. 235. Amour des liqueurs fortes, 175, 268. — Peches de la baleine, 180. — Singulières tabatières, 188. — Taille, figure, formes, 194, 243. — Agilité. Force, 195, 243, 273. — Famille lapone, 202. — Costumes, 203, 204, 241, 242, 249, 295. — Traiement des rennes, 205. — Berceaux, 206.— Préparation du lait, 208. — Cabane, 218. — Hiver passé dans leur pays, 225. — Soirées, 231, 233. — Chants nationaux, 232. — Le Lapon du Finmark est le type de la race, 235. —, Classes de Lapons, 236. — Pourquoi ils fuient les forêts en été, 237. — Émigrations, 259. — Tente, 239. 240. — Caractère, 241, 265, 267. — Teint. Vie nomade, 244. — Troupeaux. Gloutonnerie, 245. — Nourriture. Cuisine. Lait, 246, 247. Goût pour les couleurs voyantes, 249. - Magot du montagnard. Contributions, 257. — Familles, 258. — Accouchemens, éducation des enfans, 258 à 260. — Chasteté, 265. — Rareté des vols, 266. — Restes de superstition, 266, 269, 292, 293. Bonne santé, 267. — Maladies. Médecine, 268. — Armes. Chasses, 269. — Patins à neige, 272. — Fête à la réaparition du soleil, 274. — Intérieur d'une gamme, 275. — Lapons marins, 276. — Noces, 286 et suiv.— Sieste, 289. — Idées sur les aurores boréales, 292. — Difficulté de dessiner un Lapon, 293. — Danse, chant, costume du montagnard, 294,

295. — Traineaux, 296. — Sont babillards, 301. — Vie d'un prêtre lapon. Cimetières, 311. — Tente à rennes, 313. — Pipes, 316. — Pour leur pays, voy. Finnark.

Larache (ville du Maroc). Description de la ville et des environs,

t. XXII, p. 90, 138.

Lari (ville du Kanem, Soudan), t. XXVII, p. 98, 318. — Huttes, 98 a 101, 318.

Laroque. Son voyage dans l'Arabie-

Heureuse, t. XXXI, p. 238.

Larro (ville de l'Alquemi, Guinée). Fétiche du lieu, t. XXX, p. 43. — Costume du chef. Figure des naturels,

44. — Progrès du pays, 46.

Las Casas. Ses commencemens, t. XXXVIII, p. 253. — Peint les atroces procédés des Espagnols contre les Indiens, 255. — En instruit le roi, 256. — Ses plans pour exploiter les Antilles, 258. — Sa première colonie ne réussit pas, 260. — Ses représentations au roi sur le sort des Indiens, 261 et suiv.

Lasdjird (village du Khorassan, Perse). Fort remarquable, t. XXXV,

p. 131, 132.

Lasta (province de l'Abyssinie). Habitans. Cavalerie, t. XXIII, p. 327, 328.

Latika ou Ludice (ville de la Syrie, Turquie d'Asie), t. XXIII, p. 45.

Laité (île, Polynésie). Découverte

par Maurrell, t. XIII, p. 232.

Laughlan (iles, Australie). Nombre.

Aspect, t. XVIII, p. 307.

Lebeda (Leptis Magna, ville de l'État de Tripoli). Ruines antiques, t. XXIII, p. 59.

LE BRUYN. Son voyage au Levant,

t. XXXI, p. 238.

Le Cap (capitale de la colonie du cap de Bonne-Espérance). Salubrité du climat, jardin de la Compagnie, t. III, p. 63. — Bâtie par les Hollandais. Sa description, VII, 121, 193. — Climat, 125, 199. — Animaux. Productions, 126. — Jardin de la Compagnie, 127. — Naturels du pays, 128. — Quai, 133. — Description de la montagne de la Table, et du pays d'alentour, 194. — Vins du Cap,

198. — Aspect. Rues. Population, XX, 120; XXIV, 8. — Poisson. Gibier. Fruits, 10. — Effets du vent, 12. — Maladies, 14. — Pluies, 15. - Vignobles, 41. - Boissons, 43.-Arbres, 46. — Habitations voisines, 48. — Nègres affranchis, 49. — Moutons du Cap, 175. — Colons descendans des réfugiés français, 239. - Fripiers, 251. - Absence de jeux, 272. — Bel aspect intérieur de la ville, XXVI, 7. — Maisons, 8. — Climat, 8, 27. — Eglises et autres monumens. Fleurs, 10. — Fortifications. Plantes des environs, 14. — Historique, 19. — Habitans, Commerce et prix des esclaves, 20. — Première mission, 54. — Chariots, 81. — Société, XXIX, 231. — Jardin du gouverneur. Danse des esclaves. Mariages, 232. — Amusemens. Variété des costumes, 235. — Equipages. Bals. Courses de chevaux, 236.

Lecce (ville du royaume de Naples),

t. XLVI, p. 197.

Lee-Boo. Fils du roi des sles Pelew. S'embarque avec Wilson pour l'Europe. Curieux détails sur les impressions que produisent sur lui tous les objets nouveaux. Son bon caractère. Son intelligence, t. XIII, p. 386 à 417. — Arrive à Londres, 408. — Sa mort, 416.

Leschee (ville de l'Yarriba, Guinée). Résidence du chef. Niger, t. XXX,

p. 309. — Canots, 310.

Lefooga (ile, groupe Hapaee, archipel des Amis). Sa description, t. IX, p. 369. — Son étendue, 370. - Femmes oculistes. Coiffeurs, 374. – Mondrain factice , 376. – Denrées, 351. — Cérémonie de la réception que l'on fait à Cook, 352 et suiv. — Combats simulés, partagés par les femmes, 355. — Danse remarquable, 358. — Description particulière des amusemens nocturnes des naturels, de leurs chants et de leurs danses, 359 à 368. — Description de l'île. Sol. Culture, 369. — Maisons, 370. — Tombeaux. Mondrains factices, 370, 376. Étendue. Côte, 370. — Femme oculiste. Singulier moyen pour raser les cheveux, 374. — Pierre remarquable, **376.** 

LEGENTIL DE LA BARBINAIS. SOU

voyage autour du monde, t. II, p. 33. — Est le premier circumnavigateur français, 40.

Legeta (lieu de la Haute-Egypte),

t. XXIII, p. 104.

Legiep (groupe, iles Ralick). Déconvert par Kotzebue. Naturels, t. XVII, p. 231.

Leigh (île de, Australie). Découverte par Carteret, t. III, p. 148. — Gros crocodiles, XVIII, 307.

Lekor (île de la Norwége), t. XLV,

p. 118, 120.

LE MAIRE ET SCHOUTEN. Leur voyage autour du monde, t. I, p. 278. –Découverte de laTerre des Etats, du détroit de Le Maire et du cap Horn, 284, 286. — De l'île des Chiens, 287. —De l'île Sans-Fond, 290.—De l'île de Waterland, de l'île des Mouches 291. — De l'île des Cocos, 295. — Des îles des Traîtres et de l'Espérance, 300. - Des iles de Horn, 312. — Des iles Vertes, 314. — De l'île de Moïse, 320. – De l'île du Volcan , 321. — De l'île d'Arimoa, 324. — Ile Schouten, 327. -Arrivent aux îles de la Sonde où ils sont arrêtés. Le Maire meurt empoisonné, 331 et 278. — L'Ontong-Java découvert par Le Maire, XIII, 225. – Résumé de leur voyage, XVIII, 195.

Le Maire (détroit entre la Terre de Feu et la Terre des Etats). Découvert par le navigateur de ce nom, t. I, p. 284, 286. — Plantes de cent vingt pieds de haut, V, 47. — Remarques de Cook sur son gisement, 75.

Lemming. Description de cet animal et de ses habitudes. Singulière croyance à son égard, t. XLV, p. 92 à 96,

183 à 185.

Lemnos (ile de l'Archipel), t. XLVI, p. 98.

Leobadda (ville de l'Yarriba, Guinée), t. XXVIII, p. 134.

Léon (Jean Ponce de). Découvre la Floride, t. XXXVIII, p. 248.

Léon (ville d'Espagne). Sa déca-

dence, t. XLVI, p. 173.

Leon (province d'Espagne). Voyage dans le pays. Supériorité de Salamanque sur Léon, t. XLVI, 173.

Léopards de mer. Leur description,

t. XXI, p. 215.

Lépreux (fle des, Nouvelles-Hé-

brides). Découverte par Bougainville. Description des habitans. Etoffes à dessins. Armes, t. IV, p. 271. — Son gisement, VIII, 423.

Lerma (ville du Mexique), t. XLI,

p. 156.

Lesghis (habitans du Cauçase). Mœurs. Usages. Caractère, etc., etc., t. XLV, p. 421 à 425, et 444 à 451. — Limite de leur territoire 451. — Figure. Caractère. Traitement des prisonniers. Vengeance, 452. — Punition de l'adultère. Paresse des hommes. Occupations des femmes, 453. — Hospitalité. Habitations. Ustensiles. Meubles. Nourriture, 454. — Religion, 455.

Leutkirch (ville de la Bavière),

t. XLV, p. 340.

LEVAILLANT. Notice sur sa vie, t. XXIV, p. 1. — Son 1er Voyage en Afrique, 7. — Ses chasses d'animaux féroces, 18, 30 — Id. de bêtes fauves, 61. — Id. d'oiseaux, 75, 275, 312, 318, 322, 335, 384. — Id. d'éléphans, 92. — Id. d'hippopotames, 127, 311. 320. — Id. de girafes. Leur description, 324. — Id. de gazelles, 451. - Ses collections perdues, 25. — Préparatifs de sa grande excursion 52. — Détail sur les animaux qui font partie de sa caravane, 64, 68. — Dangers qu'il court, 77, 94, 365. — Aspect de sa caravane, 111. — Episode de Narina, 151 à 142. – Sa visite au chef des Gonaquas, 146. — Episode des Caminouquois, 189. — Son 2º Voyage, 233. — Son excursion chez les Namaquois, 290. — Chez les Caminonquois, 329. — Chez les Kabobiquois, 356. — Leur achète un bœuf de guerre, 362. — Se rend chez les terribles Houzouanas, 395, 404. — Chez les Gheyssiquois, 442.

Levanger (ville du Nordenfields, Norwége). Foires, t. XLV, p. 105.

Lever (ville du Ouaoua, Soudan).

N'appartient pas au roi de Ouaoua,
t. XXX, p. 294. — Population, 297.
— Sa fondation récente, 298.

Danses. Chants, 301. — Niger, 304.

Lézards (île des, côtes de la Nouvelle-Galles méridionale). Découverte par Cook. Sa description. Ses huttes. Ses lézards, t. VI, p. 345, 346. — Ses

productions, 350.

Lhassa (capitale du Thibet), t. XXXI, p. 419, 421. — Signification du nom. Riche monastère, 451. — Couvens. Dalai-Lama. Crédulité, 452.

LHERMITE (Jacques). Son voyage autour du monde, t. I. p. 332. — Explore et décrit la Terre de Feu,

335 et suiv. — Meurt, 344.

Liban (montagnes de Syrie). Couvent de Maronites. Grotte des Fous. Cèdres, t. XXXII, p. 452.

Lidkoping (ville de la Gothie,

Suède), t. XLV, p. 9, 10.

Lienz (ville du Tyrol), t. XLV,

р. 390.

Ligurie (province du royaume de Sardaigne). Coup d'œil sur le pays.

Gênes, t. XLVI, p. 266.

Lily-Fountain (village hottentot, Namaqua). Fondé par les missionnaires, Habitans. Leur nombre, tom.

XXIX, p. 223.

Lima (capitale du Pérou). Mœurs, habitudes, costumes des dames, t. XLI, p. 389. — Route de Lima à Callao, 391. — Environs. Arc de triomphe Églises, 392. — Rues. Trottoirs, 393. — Théâtre, 394. Voy. Callao.

Linck. Son voyage en Portugal,

t. XLVI, p. 188.

Lindau (ville de la Bavière), t. XLV,

p. 338.

LINDENAU. Ses voyages à la recherche d'un passage au nord de l'Amérique, t. XL, p. xix et suiv.

Linkoeping (ville de la Gothie,

Suède), t. XLVI, p. 289.

Lions ou sléphans marins. Leur description, t. II, p. 15. — Plus d'étaillée, 142. — Leur description, IX. 81. — Leurs mœurs, 82. — Leurs combats acharnés au temps de la copulation, XVII, 216; XXI, 316; XXXI, 387 et suiv.

Lion (tête du, montagne du cap de Bonne-Espérance). Sa description,

t. XXIV, p. 268.

Lion (fausse tête du, montagne du Cap). Sa description, t. XXIV,

Lippa (ville de la Hongrie, empire

d'Autriche), t. XLIV, p. 118.

Lisbonne (capitale du Portugal),

t. XLVI, p. 188, 189.

Lisburn (cap, Amérique russe).

Nommé par Cook, tom. XI, p. 71. Lissa (île du golfe Adriatique),

t. XLIV, p. 530.

Litakou (capitale des Bachapins-Betchouanas, sud de l'Afrique). Euvirons, t. XXVI, p 416 et suiv. 454. — Maisons, 420. — Chefs. Réception de Burchell, 421 et suiv. — Usages des puissans, 430. — Danse, 444. — Etendue, 451. — Intérieur de maisons , 452. — Repas , 455 , 456 Peintures, 457. — Forgeron, 459 et suiv. — Gisement de la ville, 463.— Etendue Population. Sépultures, 464. – Pāturages. Animaux domestiques , 467. — Climat, 469. — Abandonnée par les habitans. Son étrange aspect, XXIX, 69. — Quartiers. Industrie de la nouvelle ville, 337. --Vallée du Miel, 338. — Ancienne et nouvelle ville. Canal des Missionnaires, 345.

Liverpool (ville de la Nouvelle-Galles méridionale, Nouvelle-Hollande), t. XLIII, p. 23, 30. — Ses

plaines fertiles, 37, 39.

Livingston (île, archipel des Carolines). Découverte par Morell. N'est que l'île Onoun, t. XX, p. 214.

Loaise. Son voyage autour du monde, t. I, p. 153. — Dévoûment de son aumônier, 157. — Meurt dans la mer du Sud, 159. — Voy. Salazar.

Loffoden (iles de la Norwége).
Pêche, préparation, etc., de la morue, t. XLV, p. 145 à 152. — Aspect des îles, 163. — Golfe de Vest, 165. — Ile Hindoën. Parties habitées.
Fertilité. Ile Rost, 166. — Marsouins, 167. — Description d'un Lapon, 169. — Ile Senjen, 169. — Renards blens, blancs, rouges, noirs, 169, 170.

Loggun (pays du Soudan). Monnaie, t. XXVII, 255. — Race. Caractère des habitans, 256. — Deux sultans, 257. — Productions, 265. — Industrie. Métiers, 266. — Animaux. Eaux stagnantes. Insectes, 267. — Défaite des Begharmis, 268 et suiv.

Loggun on Kernuk (capitale du Loggun). Population. Teintures. Monnaie de métal, tom. XXVII,

p. 255.

Lohsia (port de l'Yémen, Arabie). Aspect. Sol. Provisions. Gouvernement, t. XXIII, p. 146. — Ornemens des femmes, 148.

Lombard-Venitien (royaume, province de l'empire d'Autriche). Divisions, t. XLVI, p. 266. — Limites. Milan. Venise, 267.

Londres (capit. du royaume uni de la Grande-Bretague). Aspect de cette ville. Son intérieur, t. XLVI, p. 280 et suiv. — La ville et ses habitans comparée à Paris et aux Parisiens, 282, 283.

Long-Island (ile du New-York, États-Unis). Sa formation. Traces du déluge, t. XXXIX, p, 208.

Long-Island (tle de la Malaisie). Découverte par Wallis, t. III, p. 396.

Longue (île, Nouvelle-Zélande). Découverte par Dampier, t. I, p. 454.—

Sa description, VII, 310.

Loo-Chao (ile, mer de Corée). Port Napa, t. XIX, p. 595. — Costumes, 396. — Interrogatoire des étrangers, 397, 400. — Bonté des naturels, 402 et suiv. — N'aiment pas à laisser pénétrer les étrangers dans l'intérieur de l'île, 401, 403, 405, 409. — Tombeaux, leur intérieur, 407, 408. — Campagne cultivée, 410. — Capitale de l'île, 410. — Monnaie, 412. — Mouchoirs de papier, 415. — Population. Figure et mœurs des naturels, 418. — Instruction. Vêtemens. Naturels ont-ils des armes? 420. — Répression des crimes, 422. — Religions, 424. — Commerce. Manufactures. Connaissances géographiques, 426. — Costumes. Canots, t, XXI, p. 62, 67, 70, 81, 195. — Entrevue's avec les naturels. Leur affabilité, 67, 74, 87, 93, 103, 136, 167. — Leur figure, 70, 145. — N'aiment pas à laisser débarquer les étrangers, 72.— 78, 80, 102, 120. — Pont. Cimetière, 76, 85, 177. — Festin, 96, 114, 156, 167, 179. — Prêtres non respectés, 98, 198. — Intérieur des terres, 109 et suiv 121. — Intérieur d'une maison, 122. — Temple, jardin, 126. - Description du port Melville, 132 à 143. — Tatouage, 145. — Funérailles, 147. — Timidité des femmes. 163. — Cérémonial, costume du prince, 167, 173. — Religion, 187. — Cimetières, 188. — Le roi seul a plusieurs femmes, 190, — État des

femmes, 191. — Littérature. Armes. Justice, 192. — Musique, 194. — Bétail, culture, manufactures, 196. — Fabrication du sel, 198. — Gouvernement, XLIII, xxviij.

Lopatka (cap du Kamtschatcka),

t. XI, p. 456.

Loppen (ile, du Finmarck, Norwège). Les Lapons, t. XLV, p. 194. — Caverne, 195. — Étendue, sol, 196.

Lostange (île, archipel Dangereux). Découverte par Duperrey, t. XVIII,

p. 140.

Los-Reyes (ville du Pérou). Fondée par Pizarre, tome XXXVIII, p. 535.

Lougou (province du Bourgou, Guinée), t. XXX, p. 248, 251.

Louis XIV. Son ambassade à Siam. Mieux acceuillie que ne le furent celles des Anglais, t. XXXIV, p. 219.

— Voy. Finlayson.

Louisiade (archipel de l'Australie). Ile Saint - Aignan, t. XV, p. 255. — Groupe de Bonvouloir, 258. — Aspect riant de la grande fle, 259. — Naturels font des ornemens d'os humains. Leur pudeur, 262. — Combat de deux pirogues, 263. — Naturels sont cannibales, 263, 265. — Boucliers, pirogues, 264. — Iles Jurien, Trobriand, 266.

Louisiade (golfe de la , Est de la Nouvelle - Guinée). Découvert par Bougainville, t. IV, p. 290 et préc.—

Beauté du pays, 284.

Louisiane (un des Etats-Unis). Usage de la langue française, t. XXXIX, p. 366, 386, 389. — Aspect des forêts, 386. — Voy. Nouvelle-Orléans, capitale.

Louis-le-Grand (île du détroit de

Magellan), t. IV, p. 189.

Loutres (ile aux, mer de Behring),

t. XIX, p. 281.

Loutre de mer. Sa description, t. X, p. 371; XII, 164, 244; XIII, 359, 372; XVII, 406. — Est différente de la loutre de rivière, 407. — Sa chasse, 408.

Louisville (ville du Kentucky, États-Unis), t. XXXIX, p. 375. — Beaux

arbres, 376, 394.

Loyalty (groupe, Nouvelle-Héb.). Iles Chabrol, Halgan-Tupinier, tom. XVIII, p. 304.—Ile Britannia, 305.

Lord (port de l'île Peel). Nommé

par Beechey, t. XIX, p. 431.

Lucares (iles, Amérique). Premières terres découvertes par Colomb, t. XXXVIII, p. 94, 240. — Voy. San-

Salvador.

Lucknow (capitale de l'Aoudh, Hindoustan). Gazetier, t. XXXVI, p. 180.

— Entrée dans la ville, 181 et suiv.

— Rues, 181, 182, 185. — Mendians, 181, 190. — Mosquées. Pagodes. Bazars, 182, 185. — Caractère des habitans. Tombeau royal, 185. — Collège musulman, 186. — Bean palais, 186. — Audience du nawab. Sa demeure. Sa couronne. Ses œuvres scientifiques, 187 et suiv.

— Usage de reprendre les cadeaux, 191. — Population. Ponts, 193. — Chrétiens; autres habitans, 194.

Luçon (île, archipel des Philippines).

Désavantage du gouvernement des Espagnols, t. XII, p. 299. — Extrême fertilité du sol, 303. — Pirateries des Mores ou Malais mahométans, 305. — Garnison, 311. — Tremblement de terre, port de Sisiran, XIII, 206 à 212; XVIII, 403. — Division en paroisses, 440. Climat. Sol. Productions. Objet d'exportation, XX, 217 et suiv. — Habitans, XLIII, xiij, et suiv. — Voy. Cavite, Manille.

Ludamar (royaume Maure de Sénégambie). Voyage dans l'intérieur. Coiffure des femmes, tom. XXV, p. 126. — Jarra: maisons, naturels, 127, 131. — Dina, 135. — Fabrication de la poudre, 137. — Musique, 138. — Captivité de Mungo-Park au camp près de Benoum, 140 et suiv. — Armée, 182. — Limites, 182. — Voy. Maures de la Sénégambie.

Lugan (ville du Voronedje, Russie d'Europe). Grande fonderie de ca-

nons, t. XLIV, p. 456.

Lukojas (tribu de Betchouanas, sud de l'Afrique), t. XXVI, p. 470.

Luioa (ville du Nordland suédois),

t. XLV, p. 329.

Lune (monts de la). — Voy. Amid-Amid.

Luxor (ville de la Haute-Égypte). Belles ruines, t. XXIII, p. 91.

LYALL. Sou voyage en Russie,

t. XLIV, p. 354.

Lybie (désert de, partie du Sahara). Ses oasis doivent renfermer de curieuses ruines, t. XXII, p. 319. — Natron du bois de Bir-el-Malha, XXV, 395. — Arbres pétrifiés, 421. — Oum-Essogneir: site, maisons, habitans, 422. — Voy. Oasis de Syouah.

Lynx. Description de cet animal,

t. XLV, p. 90.

## M

Maasoë (île du Finmark, Norwége),

t. XLV, p. 212.

Maboum (ville du Timani, Sénégambie). Composée de denx villes très différentes, t. XXVIII, p. 27, 43.

Mœurs et usage des Mandingues, 45 et suiv. — Campagne. Productions, 48.

Ma-Bung (ville du Timani, Sénégambie), t. XXVIII, 23. — Gri-gri

(sorcier), 25.

Macao (île et ville de la Chino, en face de Canton). Autrefois très riche, t. II, p. 292. — Fondée à quelle occasion par les Portugais, comment ils l'ont perdu, XII, 276. — Fortification du fort, 277. — Population, 278. — Quelques priviléges des Chinois, 279. — Gouvernement, 280. — Aspect riant de la ville, 282. —

Portugais soumis aux Chinois, XVIII, 404. — Aspect de l'île, 442. — Marchés. Maison du Camoëns, 447. — Son buste, XXXIII, 423. — Climat, XXXVIII, 420. — Voy. Tigre.

Macarief (ville du Nijni-Novogorod, Russie d'Europe). Description de ces célèbres bazars, t. XLIV, p. 466

à 469.

MACARTNEY. Son voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartarie. Préliminaire historique de son ambassade, t. XXXIII, p. 426. — Arrive à Péking, 447. — Discussion pour le cérémonial d'hommages, 453, 464. — Part pour la Tartarie, 458. — Recoit audience de l'empereur, 466, 467.

Mac-Askill (iles, archipel des Carolines). Productions, tom. XVIII,

XLVI.

p. 177. — Naturels. Vétemens. Ornemens, 178.

Macassar (ville de l'île des Cèlèbes). Situation. Environs, t. III, p. 205, 211. — Comptuirs de son départe-

ment. Sa garnison, IV, 382.

Macasses (peuple de la race Hottentote). Teint, Habillement. Armes. Superstitions, Etendue de leur pays, Circoncision, t. XX, p. 127 et suiv.

Macaular (iles Kermadee, Polyné-

sie), t. XV, p. 143.

Machaous (tribu de la race de Betchouanas, Afrique). Mœurs et

coutumes, t. XXIX, p. 558.

MACHENZIE. Ses recherches du passage au nord de l'Amérique. Découvre la rivière de son nom, tom. XL,

p. xxvij et suiv.

. Mackenzie (fleuve de l'Amérique septentrionale). Sa découverte. Ses trois bras. Son cours, t. XXXVIII, p. 37, 38. — Charbon de bois brûlant sur ses rives. Terre mangée par les Indieus, t. XL, p 490. — Productions des rives. Indiens, 491. — Lac du Grand-Ours, Fort Franklin, 492.

Macon (ville de la Géorgie, Etats-Unis). Fondation récente. Singulier aspect, t. XXXIX, p. 340 et suiv.

Macoushis (Indiens de l'ouest de Guiane). Leur pays, t. XLI, p. 198. — Leur fabrication du terrible wourali (poison), 205 et suiv. — Son usage à la chasse, 208, 212. — Armes, 208 et suiv., 210, 213. — Costume de chasse, 210, 211. — Ruses de chasse, 212. — Remèdes au poison, 214.

Macquarie (île de la colonie de la Nouv.-Hollande). Morne aspect de la campagne. Colons, tom. XLIII, p. 116.

Macquarie (rivière de la Nouvelle-Hollande). Sa découverte, t. XLIII, p. 176. — Expédition pour reconnaitre son cours, 179. — Renseignemens recueillis, 181. — Rives, 183, 185, 192, 196. — Arbres, 183, 185, 186, 195. — Affluens, 184, 186. — Rapides, 185. — Beauté du Casuarina, 185. — Entrevues avec les naturels, 187, 191, 193 et suiv., 212. - Lac Buddab, 188. — Cataracte, 190. — Marécages, 194, 202, 210 à 218, 223, 261. — Sécheresse, 196.— Le mont Harris. Ses alentours, 198 et suivantes. — Roseaux , 201 , 205 ,

207. — Excursions de Sturt, 202, 204 à 208, 210, 218, 222. — Fin de la rivière, 205, 221, 225. — Exploration des marais. Son résultat, 210 à 216, 223. — Inondations, 225.

Madagascar. Premières notions sur cette ile obtenues par Covilham, t. I,

p. 30.

Madère (ile, océan Atlantique). Découverte par les Portugais. Origine de son nom, t. I, p. 20. — Vins excellens, 11, 75. — Bel aspect de l'ile, V, 6. --- Pressurage du vin, 7. - Productions de toute espèce, 10. - Description de la ville de Funchal, 10. — Population de l'île, 12. Description de Funchal, VII, 165. — Gouvernement de l'île, 167. — Description des indigènes, 169. -Description de l'île. Sol volcanique, 171. — Culture de la vigue, 173. - Animaux domestiques et sauvages, 174. — Origine du nom. Incendie des arbres, XXII, 9. - Aspect de Funchal, XLII, 81, 86. — Rues. Moyens de transport, 82. - Bouls. Origine. Costume des gens de la campagne, 85. — Figure et vêtemens des femmes, 84. — Mendians, Maisons, 85. — Arbres des environs, 86. — Monastère de Notre-Dame. Vœux des marins, 87. — Marsouins, poissons volans, 88

Madibou (village du Bambara). Poissons. Crocodiles, t. XXV, p. 237.

Madison. Voy. Nouka-Hiva.

Madras (capitale du Carnatic, Hindoustan.) Aspect intérieur, t. XVIII, p. 435. — Aspect. Les Masuli et les Catumarans, embarcations, XXXVI, 429. — Cathédrale, Maisons, Arbres, 431. — Climat, 432. — Parc d'artille-

Madrid (capitale de l'Espagne). Ses environs. Son origine. Le Prado, t. XLVI, p. 175. — Résidences royales des environs : l'Escurial, Saint-Ildefonse, Aranjuez, 175, 176.

Maëlstrom (fameux gouffre de Norwege), t. XLV, 155, 160.

Maiar on Moiar (lac de la Snède),

t. XLV, p. 15, 335.

Magaria (ville du Gouber, Haoussa), t. XXVIII, p. 222.— A été promptement agrandie, p. 227. — Prières des musulmans, 228. Magdalena (ile, archipel des Marquises). Relation de sa découverte, par Mindana, t. I, p. 197; XV, 366, 568 et suiv. — Physionomie des habitans, 373.

Magellan, Part de Séville pour arriver aux Moluques par l'occident, t. I, p. 123.—Découvre l'île des Oies, 128. — Prend possession de la Pata-gonie au nom du roi d'Espagne, 135. - Découvre le détroit qui porte son nom et la Terre de Feu, 140. ---Nomme l'océan Pacifique, 141. -Découvre les îles Malheureuses, 143. --- Les iles des Larrons, 145. --- Les Philippines, 146. — Est tué dans un combat dans l'Inde, 147. — Son équipage continue sa route et arrive en Espagne, 149. — Il est le premier qui ait fait le tour du monde, ib. Son vaisseau conservé comme un monument de son expédition, 150. — Résumé de ses voyages, XVIII, 190.

Magellan (détroit entre Terre de Feu et Amérique). Découvert par Magellau), t. I, p. 140. — Ses dimensions, 155. — Ses marées. Ses rives convertes d'une neige bleue, 156; IV, 154. — Il y vente fort, on ne peut y ancrer, I, 175, 246.—Parcouru et décrit dans toute son étendue, par Byron, II, 397, 409, 427, 452. — Observations générales sur sa navigation, 448, 453. – Détails sur les deux côtes du détroit, 247, 277. — Descriptions des principaux endroits de mouillages, 277. — Table des distances et de la situation des pointes du détroit, 286. - Traversé par Bougainville, Observations et descriptions de mouillages, IV, 133, 196. — Sa longueur entière. Observation sur sa navigation, 195. — Quantité de baleires, t. XII, 61. Voy. ile Sainte-Elisabeth, port Famine, Pilares, cap.

Mageroe (île de la Norwége), tom. XLV, p. 131. — Le cap Nord, 212. V. ce nom.—Aspect de l'île Mouettes, 213.— Rareté du bois. Maisons, 214. — Habitans, 216. — Cabane, 218. — Ouragans de neige, 222. — Salubrité du climat. Aurores boréales, 223. — Sol, étendue de l'île. Abaissement de la mer. Le Knivskiærness, 224. — Maha-bali-Pour (ville du Carnatic, Hindoustan). Şes ruines. Rochers

sculptés. Allégories, tom. XXXVI, p. 436.

Maharre (vilte du Timani, Sénés

gambie), t. XXVIII, p. 9.

Mahé (ile, groupe Seychelles) Enormes tortues, t. XVIII, p. 427.— Bœufs. Français y sont regrettés, 428.

Marnotes ou Laconiens (peuple de la Grèce). Leurs mœurs guerrières, t. XLVI, p. 208.

Maitea, Voy. Osnabruck.

Maitsha (province de l'Abyssinie). Production, t. XXIII, p. 531, 402. — Sol, 402, 416. — Capitale, 461.

Makwürs (tribu de Betchouanas).

t. XXVI, p. 471...

Malabar (Etat de l'Hindoustan). Caractère des habitans, t. XXXI, p. 347. V. Calieut, Cochin, Cangonor. Malabars ou Tamouls (naturels de la côte de Coromandel). Sont de la famille Malabre, t. XXXI, p. 21. — Figure. Mœurs, usages, 338 et suiv.

Malaca (presqu'île de l'Indo-Chine). Soumise par Albuquerque, tom I, p. 104. — Fort de Queda. Animaux. Sol. Plantes, XXXIV, 31, 32. — Arbres, 35.

Malaca (capitale du royaume de ce nom). Origine. Port. Soumise par Albuquerque, t. I, p 104. — Enlevée par les Anglais aux Hollandais, XVIII, 393. — Environs. Sol. Productions, XXXIV, 38 et suiv. — Air de solitude. Climat, 41. — Familles hollandaises. Esclaves, 42.

Malaca (détroit de, mer des Indes). Structure des îles. Phénomènes de végétation, tom. XXXIV, p. 13 à 47. Voy. Poulo Dinding, Poulo Penang, Sin Capere.

Malacotta (ville du Fouladou, Sénégambie). Huttes, t. XXV, p. 319.

Malais (peuples d'Asie). Dur esclavage de leurs femmes. Religion, t. XVIII, p. 439. — Pèlerinages à la Mecque, XXXII, 238, 246. — Caractère, mœurs, usages, XXXIV, 76 à 80.—Race, 240.—Formes physiques, 240 à 246. — Teint. Nourriture. Religion, XLIII, iv.—Dominent dans l'Océanie, xj.—Diversion des races. Idiomes, xj.—Sont d'habiles commercans. Leur littérature, xii, xv.—Race. Fi-

gure, xv et suiv. Lieux où ils sont établis. — Nourriture, xvj. Costume, caractère, xvij. — Langue, xxxij. — Figure, formes, chefs. Polygamie, lxj.

Maldives (fles, mer des Indes). Ne sont que récifs de corail, t. XVIII, p. 428. — Cacaotiers, XXXIV, 26. — Embarcations. Denrées. Naturels,

XXXVI, 3.

MALDONATA. Son aventure extraordinaire à Buénos-Ayres, t. XXXVIII,

p. 349.

Mallicolo (île, Nouvelles-Hébrides).
Découverte par Cook, t. VIII, p. 329,
338. — Habitans, leurs ornemens,
330, 334. — Langue, 330, 342. —
Leurs arcs, carquois et autres armes,
336. — Cabanes, 338. — Sol fertile.
Animaux. Population. Climat, 343. —
Nourriture des habitans. Instrumens
de musique, 345. — Se versent de
l'eau sur la tête eu signe d'amitié,

. 347. — Aspect du pays, 415.

Malouines (îles, côte est de l'Amérique méridionale). Découvertes par La Roche ou Davis, tom. II, p. 45, 420. — Nommée Belgie australe, par Roggewin, 44. — Leur description, 414 et suiv. — Pourquoi ensuite nommées Malouines, 421.— Les Français qui en avaient pris possession les rendent aux Espagnols, reconnaissant leurs droits, IV, 38, 45. — Détails historiques sur ces îles, et leur établissement français fondé par Bougainville, qui croit ces terres découvertes par A. Vespuce, 39. —Leur aspect peu séduisant, 56. — Leur climat égal, 59. — Eaux. Terrain, 60. — Plantes, fruits, 63 et suiv. — Plantes marines, 68. — Coquilles, quadrupèdes, oiseaux, 169 et suiv. — Animaux marins et poissons, 78. -Différens noms qu'elles ont portés. Aspect monotone. Animaux. Température, XVIII, 116. — Tourbe, 119. - Abondance du gibier. Description des palmipèdes, 121. — Découvertes par Davis, 125. — Une perfidie des Anglais, 127; XXI, 250. — Sol, animaux, XX, 32. Voy Soledad, Falkland, New-Island.

Malwha (province de l'Hindoustan). Etoffes renommées de Seronge, XXXI, p. 66. — Tribus diverses, XXXVI, 348. — Lieux divers, 349, 350, 351, 352, 359. — Champs de pavots, 350. — Campagne, 350, 353, 355. — Suc de fleur enivrant, 351, 359. — Jus du pavot, 351. — Village de Bheils, 353. — Chariots, 355. — Abominable coutume. Banswara, 356, 357. — Limite de la province, 361.

Mamlouks. Leurs figure. Leur race est éteinte en Egypte, t. XXII, p. 258, 363. — Leurs habitudes en Egypte,

**372**.

Manora (ville de Maroc). Ruines

portugaises, t XXII, p. 101.

Man (île de, Nouvelle-Bretagne, Australie). Découverte par Carteret, t. III, p. 150.

Manado (port de l'île Célèbes),

t. XVIII, p. 350.

Manche (province de l'Espagne),

t. XLVI, p. 177.

Mandara (pays du Soudan). Voyage dans l'intérieur, t. XXVII, p. 141. — Delow, 142. — Instrumens de musique. Garde du sultan. Costume. Cour, 143 et suiv. — Mora. Singulier usage d'étiquette, 144. — Nombre des principales villes, 147. — Mosgov. Costume de chefs, 148. — Combat contre les Felatahs. Défaite du sultan, 159 et suiv. — Chaîne de montagnes, 173. — Fer. Forges, 176. — Belles négresses. Caractère, 177.

Mandavilla. Son voyage en Ar-

ménie, t. XXXI, p. 32.

Manding (royaume de la Sénégambie). Voyage dans l'intérieur, t. XXV, p. 275, 295. — Monda, 277, — Mansia, 281. — Climat, 286. — Mines d'or, 505. — Kinitatouro, 312. — Voyage dans l'intérieur, t. XXVIII, p. 8. — Manière de traverser les rivières, 75. Voy. Kamalia, Kouranko, Timani.

Mandingues (babitans du Manding). Caractère. Traitement. Enfans. Distinction du prince, t. XXII, p. 49. — Gouvernement, t. XXV, p. 56. — Lois, 57. — Caractère. Vêtement. Maisons, 38. — Maison commune, 40. — Esclaves, 41. — Contes, 48. — Singulière répression des troubles domestiques, 58. — Luttes, — Danses, 60. — Boisson, 62. — Caractère, 288. — Circoncision, 291. — Polygamie, 293.—

Noms des enfans, 295. — Division du temps. Connaissances géographiques, 297. — Religion. Funérailles. Musique, 298. — Amour du sel. Arts, 300. — Costume, XXVIII, 45. — Armes. Métiers. Distinctions de rangs. Education, 46 — Travaux des femmes, XXIX, 375. — Mœurs, 385.

Mangia (archipel, Polynésie). Découverte par Cook. Voy. Watero, We-

nooaette.

Mangia (île de l'archipel de ce nom). Découverte par Cook, t. IX, p. 289. — Description des habitans, 290, 296. — Aspect agréable de l'île. Langue des insulaires, 295. — Leur manière de saluer. Leur nombre en 1823, 296, 297.

Mangle. Sa saveur, t. VII, p. 66.

Mangoustan. Description de ce fruit,

t. VII, p. 69.

Maniana (ville et royaume du Soudan). Habitans anthropophages, tom.

XXV, p. 246.

Manille (port de l'île de Luçon, capitale des Philippines). Population, beaux environs, maisons sur pilotis, son bel aspect, t. XII, p. 296. — Désavantages de son gouvernement, 299. — Distinction des rangs. Impôt sur le tabac, 302. — Beauté des environs, 310. — Faubourg des Chinois. Usage de fumer immodérément chez les femmes, XVII, 250. — Tremblement de terre, XVIII, 403. — Combats de coqs. Eglises richement décorées, 441. — Rues. Maisons, XX, 218.

Manilles (ancien nom des Philippines). Conjecture sur l'origine de ce nom, t. 1, p. 443. Voy. Philippines.

Manna (ville du Fouladou, Sénégambie). Fruit du nitta, t. XXV, p. 316.

Manouaran (une des îles des Papous, Malaisie). Etendue. Naturels, t. XVIII, p. 77.

Mansia (ville du Manding, Séné-

gambie), t. XXV, p. 281.

Mantatis (horde cafre). Envahissent les pays de leurs voisins, t. XXIX, p. 44, 57, 71. — Combat contre les Griquas, 101 et suiv. — Perdent la bataille, 110 et suiv., 136. — Figure. Langage. Costume. Ornemens. Armes, 114. — Origine. Histoire, 132 et suiv.

— Ruinés et chassés de leur pays par les Zoolas, 152, 134. — Sont les mémes que les Ficanis, 138. — Leurs progrès vers la colonie, 140 et suiv.

Mantchlapis (tribu de Betchouanas, Afrique sud). Voyage dans le pays, t. XXIX, p. 48. — Travaux des femmes, 52. — Cérémonies dans la conversation. Améliorations dues aux missionnaires, 54. — Pitsho ou grand conseil, 55, 82 — Pays, 61. — Caractère, 119, 350. — Manteaux, 348. — Plantes. Fruits, 349. — Cuisine. Amour du tabac. Industrie. Assemblées publiques, 350. — Saluts, 350, 357. — Cruauté. Danse. Usages. Superstitions, 352 et suiv. — Circoncision. Polygamie, 357. V. Kuruman.

Mantchourie (partie de la Tatarie chinoise). Intérieur et extérieur d'un tombeau, t. XII, p. 351. — Plantes. Roches. Oiseaux. Coquilles, 353. — Côtes peu habitées, XIII, 3.— Doute sur la prétendue pêcherie des perles, 5. — Pierres, plantes, animaux, 6. — Pirogues, 8. Voy. Castries, Suffren,

Ternay.

Montchous. Saluts, tom. XXXIII, p. 80. — Leur conquête de la Chine. Leurs priviléges, 97, 231, 238, 265, note, 271. — Costumes, 207. — Forment la première division dans l'armée de l'empire, 224. — Vénèrent la pie, 239, note. — Religion, 255.

Maouna (ile, archipel des Navigateurs). Aspect, t. XIII, p. 84. — Haute stature des insulaires, 89. — Joli village, beau pays, oiseaux privés, 90, — Férocité des habitans, 92 et suiv. — Assassinat de Langle, compagnon de voyage de La Perouse, 100. — Beauté du pays. Férocité des naturels; XVII, 331. — Chevelure frisée et teinte, 335. — Tatouage n'est guère plus utile, 335.

Marrabou (ville du Bambara). Commerce du sel, t. XXV, p. 265.

MARCEL DE SERRE. Son voyage en

Autriche, t. XLVI, p. 217.

MARCHAND. Son voyage autour du monde. Préliminaires, t. XV, p. 321.

— Relâche et séjourne aux îles Marquises, 335 et suiv. — Échanges avec les naturels, 342, 346, 358. — Est volé dans une descente, 355. — Décrit les îles Marquises, et particuliè

rement l'île Santa-Cristina, 363 à 432. — Découvre les îles de la Révolution où les îles Marchand, du Pio, Plate, 434, 445. — L'île Baux, 445. — Les îles Masse, Chanal, 444. — Remarques sur son voyage, 475. — Discussion sur ses découvertes, XVI, 134.

Marchand (file, groupe de la Révolation). Découverte par Marchand, t. XV, p. 434. — Son bel aspect, 436.—Habitans semblables aux Mendocains, 439. — Prostitution forcéo des femmes, 441. — Arbres, 442. — Etendue, 446. — Discussion sur sa découverte, XVI, 154.

Manco-Poro. Célèbre voyageur. A demeuré vingt ans à la Chine, t. I, p. 11, XXXIII, 270. — Son voyage en Asie, XXXI, 33. — Est attaché au service du khan, 59, 46. — Notice biographique, 47. — Est fait prisonnier par les Vénitiens, 47, 50.

Mardia (ville d'Arménie, Turquie d'Asie), t. XXXII, p. 470. — Office divin: Mariages, 472. — Mosquées. Bains. Bazars. Population, 474.

Mar-Elias. Couvent grec, en Syrie, acheté par lady Stanhope, t. XXXII, p. 444.

Maria (île, près de la terre de Van-Diémen). Sa description : arbres, oiseaux, quadrupèdes, t. VII, p. 299. Huttes et ustensiles des habitans, 300.

Meriannes on des Larrons (lles, Polynésie). Découvertes par Magellan. Mabitans, Productions., Cabanes, Pirogues, t. I, p. 143 et suiv. - Salasar nomme l'une d'elles Borts, 159. - Les habitans adorent les os de leurs ancêtres. Travaillent le bois avec la pierre. Leurs armes, 160, 214. — Leurs canots, 191, 215, 249. — Leurs funérailles, 215.—Décrites par Noort, 247. — Méritent leur nom, 248. – Leur nombre', II, 275. — Description de leur pros ou bâtimens remarquables, 278. — Historique des différentes reconnaissances, XVIII, 85. - Productions. Animaux, 86. - Figure des naturels. Nourriture. Vétemens, 87, 88. — Gouvernement espagnol, 546. — Missionmaires, XX, 299. Voy. Assomption, Guham, Saypat, Titiat.

Marie-Galande (tie, Petites-Antilles),

t. KLI, p. 276.

Maaton. Chargé de ramener à Aoutourou le Taitien dans sa patrie, t. IV, p. 401. — Découvre la terre d'Espérance, 403.—Les îles Froides, Aride. Prise de possession, 404. — Attère à la Nouvelle-Zélande, 406. — Sa confiance envers les insulaires, 410. — Sa fin tragique, 413 et suiv. — La Nouvelle-Zélande lui est redevable de plusieurs plantes, 444, 446.

Marion ou Froides (îles, sud de l'Afrique). Découvertes par Marion, a. IV, p. 404, VII, 224, IK, 184.

Maricelle (the des Philippines). Description du village. Ravages des Maures, t. XII, p. 288. — Gouvernement, 289. — Quelques animaux, 290.

Maroc (empire de). Voyage dans l'intérieur, t. XXII, 89 et suiv. — Larache, 90, 138. — Tombeaux de pieux musulmans. Superstition, 97, 149. — Mamora: ruines portugaises, 101. — Fameux pirates de Salé, 102. — Rabat. Pirates, 103, 142. — Fruits, 105, 118, 145. — Mogadore, 112. — Climat. Etablissemens des Européens, 114. — Fidalhab, 144. – Azamore, 146. —Sol., 115, 150, 176. - Culture, 116. - Mines, animaux, 118. — Manufactures, 120. — Métiers, 121. — Maisons, vergers, 122. - Tarudant, 123. - Tanger, 133 à 135. — Dar-el-Beida, 145. — Tett, 147. —Six classes d'habitans, 162.— Gouvernement, 166.—Chevaux, 172. - Voyage dans le pays, El-Harib. Commerce, Religion, Costumes, Travaux des femmes, XXIX, 422. — El-Drach. Productions. Charrue, 423. Mincina. Arbres, 424. — Tablet: impôts, agrémens, industrie, 425. - Description de Fez, 426 à 428. Yoy, Arabes, Berbers, Chelluhs, Juifs, Maures.

Maroc (capitale de l'empire). Sa plaine, t. XXII, p. 151. — Fortifications. Palais du sultan. Mosquées, 153. — Rues, maisons, 155.—Bazar, 156. Quartier et vie des Juifs, 157. — Jardins, 158.

Maroutzis (tribu de la race des Betchonanas, Afrique sud). Industrie.

Bétail, t. XXIX, p. \$59.

Marquis de Traverse (île de la terre de Sandwich ), t. XXI, p. 432.

Marquises, Voy. Nouka-Hiva.

Marrumonuas (tribu de Betchouauas, Afrique, sud), t. XXVI, p. 471.

Marseille (Massilia). Sa fondation, t. I, p. 4.

Marschall (archipel, partie des îles Mulgraves, t. XVIII, p. 167.

Martin (île de Sir-Henri-, groupe Hergest ou archipel des Marquises). Nommée par Hergest, t. XIV, p. 381. — Discussion sur sa découverte, XVI, 134. — Est l'île Noohœvah (Nouka-Hiva). Voy. Ce dernier nom pour la suite.

Martinique (la, ile des Petites-Antilles). Beauté de la capitale, t. XLI, p. 276. — Le roc diamant, 277.

Martyrs (les, îles de l'archipel Carolines). Sont les îles Allap, Fanadik et Tamatam, t. XX, p. 228, note.

Maryland (un des États-Unis). Voyage dans l'intérieur, t. XXXIX, p. 226 — Baltimore, 227 à 250, 427, 429. — Climat, 431. — Beauté et variété des fruits et des fleurs, 432. — Papillous, oiseaux-mouches, vers luisans, 434.

Maca-Fuero on Petite tle de Juan-Fernandez. N'est point stérile, abonde en chèvres, t. II, 154.—En pintades, III, 97.—Sa forme, son étendue. Sa distance de celle de Juan-Fernandez. Poissons de ses côtes, 101 et suiv.—Signification de son nom. Sol. Climat, XX, 60, 65.

Masoate (ville de l'Oman, Arabie).

Palais de l'iman. Papulation. Costumes. Maisons, t. XXXV, p. 2. — Aspect. — Environs, 4. — Commerce, puissance de l'iman, 5, 6. — Importance des dattiers, 6. — Costume de l'iman, 7.

Masouch (ile, Abyssinie, mer Rouge). Autrefois très commerçante, t. XXIII, p. 165, 171. — Nom ancien. Étendue, 170. — Costumes de chefs, 175, 179. — Château. Musique, 178. — Maladies, 186. — Autrefois résidence du Baharnagash, 523.

Massachusetts (Un des États-Unis). Campagne, t. XXXIX, p. 43, 140, 144. — Villages, 43, 140, 143, 145, 161. — Quakers, 44.—Voyage dans le pays, 132. — Esprit d'indépendance, 133. - Concours des comités agricoles, 134. — Usage immodéré des liqueurs fortes, 138. — Beauté des villes ou villages, 140, 141, 143. — Mout Holyoke, 142.— Collége Harward, 151. — Manufactures et ouvriers, 164. — Concours de bateaux, 161. — Condition des femmes, 162 et suiv. — Éducation publique, 166 et suiv. Voy. Boston, capitale; Howell, Salem, Stockbridge.

Massacre (les du, Australie). Découvertes par Morrell, t. XX, p. 245, 290. — Cimetière royal, 253. — Formes, Vétemens des naturels, 256. — Armes. Lanots. — Biche de mer, 258. — Hostilités contre Morrell, Bataille. Canvibalisme, 276 à 291. — Groupe identique au neuf îles de Carteret, 290. Perfidie des insulaires, 329. — Morrell achète l'île Wallace des Insulaires, qui l'attaquent ensuite, 341, 361.

Masse (île, groupe de la Révolution). Déconverte par Marchaud, t. XV, p. 444. — Discussion sur sa découverte, XVI, 134.

Massouah (port de l'Abyssinie) Importance de son ancien commerce, t. XXIII, p. 164.

Mastherget (mout du Sondersfield, Norwége), t. XI.V, p. 55.

Mathias (île, Australie). Découverte par Dampier, t. I, p. 438; IV, 318; XIII, 219, 220.

Matty (île d'Australie). Découverte par Carteret, t. III, p. 165.

MAUPERTUIS. Son voyage en Laponie, t. XLVI, p. 82.

Maurelle. Découvre l'île Vavao, t. XIII, p. 137, 138. — L'île Amargura, 138. 231. — Son voyage de Manille au Mexique. Préliminaires, 204. — Découvre les îles des Ermites, des Moines, 216. — Les îles José-Basco, Saint - Michel, Jésus-Maria , Saint-Gabriel , Saint-Raphaël , Base, Dufour, les Trois-Rois, 218. -Un grand nombre d'autres îles, 222. — L'île Latté, 232. — Les îles de Majorgna, où il est bien accueilli, 233 à 250. — Les îles de Galvez, les Couleuvres, la Seule, Vasquez, 257. les îles de Consolation, Maurelle, 266. — Malheur qu'il éprouve, 260. — Se ravitaille à l'île Guham, 271. — Arrive en Amérique, 277.

Maurelle (Malaisie). Découverte par

Maurelle, t. XIII, p. 267.

Maures de la Barbarie. Sont forcés d'abandonner aux Portugais les côtes de Malabar et d'Ajan, t. I, p. 92. — Éducation, XXII, 200. — Musique, 202. — Occupations, 203. — Mariages, 204.

Maures de la Malaisie. Ce qu'ils sont. Pourquoi ainsi nommés, t. XII, p. 305. — Leur commerce, XV, 295.

Maures de Maroc. Figure, t. XXII, p. 125, 167. — Vêtemens, 126, 168. — Réception d'un étranger, 126. — Repas, 126, 169. Messagers, 129. — Saluts, 130, 171. — Usage du cheval, 131, 172. — Occupent les hauts emplois, 162. — Éducation, 167. — Ca-

ractère, 170.

Maures de la Sénégambie. Voyage dans leur pays. Etablissemens. Rançons des voyageurs, t. XXII, p. 78.— Orgueil. Figure. Vie nomade. Occupations et traitement des femmes, 80.— Lducation. Vêtemens, 82. — Langue Religion.Commerce, 84.—Hospitalité. Jugemens. Combats, 86. — Forcent les habitans de Tissi à embrasser le mahométisme, XXV, 100. — Leur figure. Origine, 132. — Retiennent prisonnier Mungo-Park, 140, 200. – Exercices du cheval , 158. — Funérailles, 159. — Noces, 160. Mœurs et habitudes, 173. — Travaux des femmes, 178. — Maladies, 179. — Justice, 180.—Gouvernement, Privilége royaux, 181. — Changemens de station, 185. Voy. Ludamar.

Maw. Son voyage à travers le nord de l'Amérique méridionale, t. XLII, 1.—Descend le fleuve des Amazones, 34 à 74.

Mayorga (fle, Australie). Découverte par Maurelle, t. XIII, p. 233, 250. — Son aspect, 233. — Patates de quinze pieds, 234. — Naturels, 235. — Respect pour le roi. Sa cour, 237, 240. — Jeux. Combats simulés, 244. — Fertilité de la terre. Productions, 250. — L'île avait été vue par des Européens avant Maurelle, 233. — Naturels se mutilent le petit doigt, 253.

Ma-Yosso (ville du Timani, Sénégambie), t. XXVIII, p. 26.

Mazanderan (province de la Perse).

Arbres. Achreff, t. XXXV, p. 839.—
Beau pont, 341. — Costume d'un prince, 342. — Teint des habitans.
Barbes teintes, 345. — Costume des femmes, 346. — Ferhabad, 352. —
Ruines du palais de Schah - Abbas, 353. — Balfrouch, 354. — Amol: antiquités intéressantes, 359. — Belle chaussée, XXXVII, 316, 320. — Ravages de la peste, 322. — Campagne. Climat. Maladies. Habitans. Animanx venimeux. Productions, 322. — Costumes. Habitations, 324. — Belle vallée de Tilar, 324, 325. Voy. Sari, capitale.

MEARES. Ses deux voyages des côtes d'Asie à la côte d'Amérique, t. XIII, p. 335, 343. — Découvre les îles de la Providence, de Tatée, 344. — Nomme en Amérique la pointe du Brisant. Nomme le mont de la Selle, le mont Olympe, les baies Shoal-Water, la Déception, Quicksand, Effingham; les caps de Désappointement, Grenville, Look - Out, Beale, 353 et suiv. — Décrit les mœurs, coutumes, vêtemens, figure, etc., des habitans du district de Nootka, 357

à 376.

Meched (capitale du Khorassan, Perse). Aspect, t. XXXV, p. 207. — Morne silence, 208. — Histoire, 210. --- Maisons, 215. --- Rues. Bazar, 214. - Edifices publiques. Belle place, 215. — Portails, Mausolée d'Harounal-Raschild, 216 à 223, 233. — Détails historiques sur ce sanctuaire, 218 et suiv. — Medressés (colléges), 223, 228, 231. — Bain's publics. Palais. Population, 227. — Moullahs, 228, 230. — Objets d'étude des colléges, 228. — Commerce, 231. — Manufactures. Velours renommes, 232. — Visite de Fraser au vizir, 235. — A de célèbres derviches, 244 et suiv. — Visite au prince, 248. — Berceaux de voyage en chameau 255, note. — Grand mausolée, 264. - Mendiant arrogant, 268. - Crème salée, 271. — Plante à suif, XXXVII, 266. — Vénération pour la ville, 282, 289. — Villages des alentours, 285. Intérieur de la ville, 286. — Rues 289. — Population. Habitations, 290. - Fameux tombeau de l'iman. Mosquée azurée, 291. — Autres édifices. Détails historiques, 292. — Illumina-

tions, 294.

Mecque (ville du Hedjaz, Arabie). Portefaix. Porteurs d'eau, t. XXXII, p. 41, 166. — Costume du pèlerin, 69 et suiv. — Obligation de tout voyageur qui arrive, 76. — Cérémonies de la visitation de la mosquée, 77 à 85. — Description de la ville. Ses titres, 85. — Environs, 86, 94. — Maisons. Terrasses, 87, 88, 102. - Rues, 87, 89. - Absence de bâtimens, 88. — Citernes. Poste' au lettres. Cimetière, 90 — Ses quartiers et leurs habitans, 90 à 101. — Mendians, pèlerins, 91, 163. — Bain, 92. — Eunuques mariés, 93. — Le Grand-Châtean. Rues remarquables, 95, 97. — Lieu des supplices, 96. — Marché d'esclaves, 97. — Femmes publiques, 100, 156. — Sermens, 101. — Description de la mosquée, 102 à 128. — Description de la Kaaba, 102, 105 à 110, 414 et suiv. — Fameuse pierre noire, 106. — Tombeau d'Ismaël, 108. — Puits du Zemzem. Sa vertu, 111, 120. — Empreinte du pied d'Abraham, 114. — Croyances, supertitions au sujet de la mosquée, 114, 117, 128. — Chaire, 115. ~ Prière du soir, 116. — Écoles, 119. - Volée de pigeons, Portes, Murailles, 121. — Ministres. Cérémonies, 122. — Notice historique sur la Kaaba, 128 à 140. — Description de l'ouverture de la mosquée, 138. -Remarques sur les habitans, 141 à, 168. — Teint. Tatouage, Vêtement. Modes, 142 à 147. — Habillement des femmes, 147. — Education, 148. 164, 173. — Esclaves. Concubines, 148. — Exigences des guides des pèlerins, 150. — Singulier office des delyls, 153. — Luxe, 154, 157. — Repas, 157. — Caractère, 158, 160. – Saluts , 159. – État de la science, 164. — Musique. Chants, 165, 166. - Noces. Réjouissances pour la circoncision, 167. — Gouvernement, 168 à 181. — Histoire des schérifs, 168, 172. — Leur costume, leur juridiction, 170. — Leurs enfans élevés chez les Bédouins, 173 — Leur caractère. Leur religion, 175. — Du kadhy et de la justice, 177. — Histoire du kadhy, 178. — Revenn du tières. Personnages remarquables in-

schérif, 179. — Climat, 181. — Maladies, 183, 234. —Du kadi on pèlerinage, 185 à 335. — Progrès de l'indifférence, 185. — Caravane syrienne, 187, 201, 233. — Pèlerinage de sultans, 188, note. — Ordre de marche, 189. — Caravane egyptienne, 192, 202. — Persanne, etc., 192 et suiv. — Pacotille du pelerin, 196. —Industrie des pélerins nègres, 197.—Pélerins hindous, 198. — Vie des pèlerins, 200. — Pèlerinage des caravanes à Arafat, 204. — Devoirs des pèlerins, 205, 212, 218, 230. — Description de l'Arafat, 207. — Sermon. Bannières, 212, 214. — Retour, 216. — Séjour à Wadi-Muna, 219. — Cérémonie des pierres, 219. - Sacrifices. Fin du pèlerinage, 221. — Retour à la Mecque, 222. — Preuves du pèlerinage, 230. — Différences avec la mosquée de Médine, 293, 294.

Médina (capitale du Woulli, Sénégambie). Fortifications. Cour du roi, t. XXV, p 46. — Population. Cos-

tnmes, XXVIII, 313, 314.

Médina-del-Campo (ville d'Espagne). Sa décadence, t. XLVI, p. 173.

Médina-Rio-Seio (ville d'Espagne) Sa décadence, t. XLVI, 173.

Médine (ville du Hedjaz, Arabie). Caractère des habitans, t. XXXII, p. 158, 322. — Obligations du voyageur, 263, 302. — Situation, 266, - Jardins, 267, 296, 300, 323. — Intérieur. Portes, 268. — Maisons, 268, 296. — Rues principales, 269. - Monumens remarquables, 270.— Fauxbourgs, 270, 296. — Mosquées, canal. Puits, 272. — Grande mosquée, 274 à 296. — Colonnades, 275, 286. — Tombeau de Mahomet, 277. - Office des eunuques, 278, 286, 288. — Fable répandue en Europe au sujet du tombeau, 280. — Tombeau de la femme d'Ali. Traditions, 281.—Cérémonies de la visite, 283 et suiv. — Lampes. Portes, 286. — Service de la mosquée, 288, et suiv. — Différences avec la mosquée de la Mecque, 293, 294. — Historique de la mosquée, 295. — Fruits. Légumes, 297. — Espèces de dates, 298. — Tamarins. Eruption d'un volcan, 300. — Cimehumés, 502. — Montague d'Ohond, 304, 506. — Village de Koba; souvenirs de Mahomet, 507 et suiv. — Remarques sur les habitans, 510 à 329. — Origine. Descendans de Mahomet, 511. — Costume, 515. — Bédouins, 514. — Commerce, 515. — Manque de denrées, 317. — Défaut d'industrie, 518. — Vie, 523. — Chiens exclus de la ville, 325. — Fête de Monled-en-Neby, 326. — Honneurs funéraires, 327. — État de la science. Langue, 329. — Gouvernement, 530 à 334. — Climat, 534. — Maladies, 336.

Méditerrance (mer). Premières navigations qui eurent lieu sur ses eaux, t. I, p. 2. — Bornes. Noms différens. Golfes, XLVI, 9. — Courans, marées, 11. — Surface, 12. — Fleuves reçus dans ses bassins, 49.

Médusa-villilia. Description de ce mollusque, t. XIV, p. 141, 144. — Méduses des régions arctiques, XL, viii

Mégare (ville de la Grèce), t. XLIV,

p. 312

Meinam (rivière du Siam) Embouchure, t. XXXIV, p. 108. — Rives, 120. — Bazars flottans, 122. — Inondations périodiques, 452.

Meirut (ville du Delhi, Hindoustan). Garnison anglaise. Ville indigène. Mur d'enceinte. Eglise chrétienne. Climat, t. XXXVI, p. 260.— Soldat de la Begum-Sumrou. Détails sur cette princesse, 262.

Mélinde (île, côte de Zanguebar, Afrique). Découverte par Vasco de Gama, beauté et régularité de la ville, son commerce, sa religion, ses productions, t. 1, p. 38 et suiv. — Naturels tous gauchers, XXII, 13.

Melville (île, archipel Dangereux). Découverte par Beechey, t. XIX,

p. 197.

Melville (port de l'île Loo-Choo). Décrit par Hall. Bel aspect des côtes. Description des villages qui le bordent, t. XXI, p. 132 à 143.

Melville (île des régions arctiques, nord de l'Amérique). Sa découverte et exploration de sa côte sud par Parry, t. XL, p. 282 à 284. — Animaux, 287, 319, 526, 528, 335, 337. — Sol. Charbon de terre, 287, 307, 331.

- Pointe Ross, baies Skene, Bridport, etc., 282. — Parti envoyé à terre, égaré pendant trois jours, 288 et suiv. — Hivernage du capitaine Parry, précautions, divertissemens de l'équipage, 295 à 344. — Effets du froid. 301, 305, 513, 516. — Aurores boréales, 305, 312. — Exhalaisons de la terre, 322. — Productions, 323, 325, 336, 340. — Voyage à travers l'île, 324 à 338. — Étang, 325. — Montagnes, 326. — Description d'un renne, 527. — Découverte de l'île Sabine, oiseaux, productions, 529, 331. — Crique Buchnan, 334 Golfe Lidden, 336; —Cap Dundan, 351.

Metville (presqu'ile, régions arctiques). Exploration de la côte est, t. XL, p. 391 à 427. — Baie Répulse, trace d'habitans, 391, 392. — Découverte et exploration du havre Lyon et de la baie Ross, 401 et soiv. — Tentes, 404. — Quartiers d'hiver de Parry, 406. - Trombe de neige, 408. — Dépècement de veaux marins, 416. — Tombeaux, 416. — Nid de cygnes, 417. — Belle rivière Barrow. Sa cataracte, 420. — Chasse au walrus, 421. — Manque de respect pour les morts. Traineaux, 423. -Funérailles, 430, 433. — Voy. Esquimaux de la presqu'île Melville.

Memmingen (ville de la Bavière),

t. XLV, p. 341.

Memphis d'Egypte. Voy. Metrahenny.

Memphis (ville des États-Unis du Mississipi), t. XXXIX, p. 391.

Menboça et Mindana. Découvrent les îles de Salomon, pourquoi les nomment ainsi, t. I, p. 168 et sniv.

— Résumé de leurs voyages, XVIII, 192.

Mendoça. Archipel de la Polynésie. Voy. Nouka-Hiva.

Mendocia (cap, Nouvelle-Albion, Amérique septentrionale). Son aspect. Productions des montagnes, t. XIV, p. 147.

Mendoo (ville du Kanem). Défaite du sheik de Bournou, t. XXVII,

p. 288 à 300.

Mendoza. Fonde Buénos-Ayres, t. XX, p. 69; XXXVIII, 349. — Épi sode de Maldonata, 349 et suiv — Fonde l'Assomption, 352.

*Meadeza* (ville de la Plata, Amérique méridionale). Climat, t. XLI, p. 286. — Pénitences générales, 302. - Situation. Rues, place, 327. -Maisons, 327. — Habitans, costumes, 328. — Promenade et promeneurs, 328, 531, 332. — Nonchalance du peuple, 329, 333. — La sieste, 329. - Bains. Licence, 331, 343. - Eavirons, 343.

Mer. Sa phosphorescence. Cause de ce phénomène, t. VII, p. 189. — Dans quelles circonstances il apparait, tome XV, page 17, XXXIV, 54,

35.

Méran (ville du Tyrol). Maison d'André Hofer, t. XLV, p. 401, 402. Mercredi (île du , Australie) Découverte par Bligh, t. XIII, p. 330.

Mère et les Filles (la, îles du Finmark, Norwege), t. XLV, p. 216 à

218.

Mère et les Filles (la, lles de la Nonvelle-Bretagne). Découvertes par Carteret, t. III, p. 150.

Mérite (île, îles Françaises). Déconverte par d'Entrecasteaux, t. XV,

**273**.

Meros (ancienne et fameuse ile de la Nubie). Ses ruines. Paraît être l'Atbara actuel, t. XXIII, p. 446; XXV, **452**.

Merre (ville de la Tatarie indépendante. Asie). Ruines et villages des environs. Restes du fameux royaume, t. XXXVII, p. 249. — Sa rivière, 249, 256.

*Mésopotamie* Voyage dans le pays, t. XXXII, p. 462. - Voy. Liak-

Akery, Al-Djezyreh.

Mételin ou Lesbos (ile de l'Archipel),

t. XLVI, p. 98.

Metrahenny (villages d'Egypte). Pyramides d'argile, t. XXIII, p. 71. - Est l'ancienne Memphis, 72, 74.

Mexique (république de l'Amérique septentrionale). Gouvernement, t. XXXVIII, p. 26. — Constitution, 28. — Conquête de Cortez, 266. — Etendue et bornes de l'empire de Montézuma, 289.—Origine de cet empire, 290. — Terrain, bourgades, histoire, gouvernement de l'ancienne province de Tiascala, 298. - Pro- 153. Voy. Ancien Mexico. grès de la population, 386. — Bor-

tions, XLI, 2. — Histoire, 5, 9. — Poissons du golfe. Ile du Sacrifice, 5, 7. Campagne, sol, 16, 18, 20, 30, 33, 46, 162. — Villages, 17, 19, 21, 51, 34, 147, 155, 158. — Oiseaux, 19, 34. — Poats. 20, 21. — Productions, 30, 32, 102 et suiv. — Fermes ou haciendas, 32, 96, 99. — Mirages, 33. — Cabanes indiennes, 83. — Chevaux et cavaliers, 92 et suiv. 97. – Mulets et carrosses, 96, 98. — Anes, 98. — Moutons, chèvres, cochons, 99. — Chiens, 101. — Cocyotie, 102. — Agriculture, 102. — Blé, orge, maïs, 103 — Fèves, pommes de terre, fruits, 104 (et 62). --- Bananes, plantations et liqueur d'aloès, 105 (et 32). — Sucre, café, coton, cacao, 107. — Jalap, tabac, indigo, 108. — Vanille. Climat, 109, 111. — Vents, 112. — Bois, 157, 162. — Mœurs, usages des Indiens, 158 et suiv. — Leurs drames historiques, 159 et suivantes.— Mines d'argent, 163, 165. — Bon traîtement des esclaves, 421. — Costume, armes d'Indiens du pays, 423. - Religion de l'État, XLII, 427. Voy. Acapulco, Bonair, Chequatam, Cholula, Jalapa, Pérote, Puebla, San-Blas, Santa-Clara; Tabasco, Themescaltepec, Tepec, Tezenco, Tolluca, Vera-Cruz.

Mexique (antiquités du). Rvinos de Zampoala, t. XXXVIII, p. 291. — Muraille, frontière de la province de Tiascala, 301. — Population, rues, temples de Cholula, 309, et XLI, 45. —Ibid. de Tezenco, de Istacpalapa, XXXVIII, 310. — Château de Chapultepee, XLI, 122, 155. — Antiquités diverses, 130. — Statues, hiéroglyphes, peintures, 131. — Le grand calendrier, 132. — Pierre sacrificiale, 133. — Statue colossale. 135. — Ruines de Tezenco. Son antique splendeur, 139, — Son Palais des caciques, 143. — Ruines du Tescosengo, 145, 146. — Le bano de Montezuma, 144, 146. — Ruines d'Huexotla. Pyramides, colonne, stuc, 147, 148. — Célèbres pyramides du Soleil et de la Lune, 149 à

Mexico (capitale du Mexique). Alennes, étendue, montagnes, produc- tours. Aspect, t. XLI, p. 48. - Beauté des rues, des maisons, 49 à 51. — Intérieur des maisons, 52. — La Plaza-Major, le marché et les denrées, 52,68 à 73. — Cathédrale, office divin, 54. — Autres églises, 55, 60. — Couvens. Hospices, 57, 59. — Hôtel du gouvernement, 57. — Monnaie, 58. — Ecole des mines, 59, 131. — Tombeau de Cortez, 60. — Palais de Chapultepec, 60. — Décadence des arts, 61. — Théâtre, 62. — Promenades publiques, 64. — Canal, 65. — Jardins flottans, 67. — La place du marché, 68 à 73. — Hôtels, 73. — Boutiques, états, 74 à 79. - Costumes des différens rangs, 79 à 83. — Cabanes indiennes, 83. — Fabriques, 84 et suiv. — Etat de l'instruction. Ecrivains publics, etc., 88. — Exécutions publiques, 89 à 92. --- Chevaux et cavaliers, 92 et suiv. 97. — Mulets, carrosses, 96, 98. — Commerce de cochons et leur traitement, 99. — Climat, 112. — Chateau de Chalpultepec, 123, 155. — Musée d'antiquités, 131. — Le grand calendrier, 132. — La pierre sacrificiale, 133. — Statue colossale, 135. — L'ancien lac, 137. — Excursion aux mines d'argent de Themascaltepec, 155.

Mexico (ancien). Entrée de Cortez dans la ville. Palais de Montézuma. Population, XXXVIII, 311.—Assiégée et prise par Cortez, 314. — Consommation de la viande, 401.—Plan de la ville ancienne, t. XLI, p. 113. -Situation, aspect, 114. — Palais et jardins , 119 , 123 .— Ménageries , 120 et suiv. — Arsenal. Artistes, 124. – Idoles. Temple Téocalli. Sacrifices d'hommes et de copal, 125, 126. -Lieu des sépultures. Tombeaux, 127. — Habileté des peintres, Fabrication du papier, 128. — Statues brisées, 129. - Véracité des auteurs espagnols sur la splendeur de l'empire, 154. Voy. Montézuma.

Mezinoun (ville du Khorassan, Perse). Vastes ruines. Populatiou, t. XXXV, p. 172. — Relations avec

les Turcomans, 174.

Miako (île Niphon, Japon). Demeure de l'empereur ecclésiastique du Japon, t. XXXI, p. 129, 153. — Temple. Rivière. Château. Rues.

Manufactures. Population, p. 154. Miæsen (lac de la Norwége), t.XLV,

p. 58, 60.

Middelbourg ou Ecoa, Eacowee (ile, archipel des Amis). Son aspect agréable, t. VIII, p. 37. - Description d'un habitant, 38. — Habitation du roi, 41. — Habitans: leurs formes, leurs tatouages jusque sur les parties les plus délicates du corps, leurs ornemens, 43. — Lourdes massues, bien sculptées; arcs et manière de s'en servir, 45. — Beauté de l'île, 47. Cimetières, 48. — Description de l'ile, 82. — Productions, habitations disséminées, animaux domestiques, poissons, filets, pirogues, outils, 84. - Naturels, leurs vétemens, ornemens, amusemens, instrumens de musique, manière de saluer, leur franchise, 86 et suiv. — Coutumes singulières : mutilation du petit doigt, 90. — Gouvernement, 93. — Aisance des habitans acquise à la sueur de leur front, 94. — Religion, langue, 95. — Aspect de l'ue, X, 28, 30. — Sol. Plantes, 30.

Milan (capitale du royaume lombard-vénitien), t. XLVI, p. 267.

Milet (ville de l'Anatolie, Turquie

d'Asie), t. XLVI, 99.

Mille-stes (archipel des, Australie). Découvertes par Roggewin, tom. II, p. 70. — Est le même que celui de l'Echiquier de Bougainville, XIII, 214, note.

Milo (tle de l'archipel), t. XLVI,

p. 94.

Mimeina (ville de l'El-Drach, Maroc). Environs. Maisons. Troupeaux. Ar-

bres, t. XXIX, p. 424.

MINDANA. Découvre les îles Salomon, t. I, p. 168. — Son prodigieux voyage dans la mer du Sud, 195. — Découvre les îles Marquises de Mendoze, 197. — De Saint-Bernard et du Solitaire, 205. — Découvre l'île de Santa-Cruz, III, 446. — Meurt et est remplacé par sa femme dans le commandement, 448. — Observations sur sa découverte des îles Marquises, XV, 363, 369.

Mindanao (île, archipel des Philippines). Description de la côte et des îles qui l'avoisinent, t. III, p. 170 et suiv. — Entrevues avec les insulaires,

leur conduite, 171 et suiv. — Baie Trompeuse, 177. — Erreurs de Dampier corrigées, 178 et suiv. — Baie de Désappointement, 179. — Aspect de la campagne, 182.

Mindelheim (ville de la Bavière),

t. XLV, p. 341.

Mingrélie ou Colchide (province de la Russie d'Asie). Étymologie du nom. Campagne. Climat, t. XXXI, 177.— Maladies. Rivières, 178.— Terroir. Productions, 179, 183.— Bon vin. Sa confection. Récolte du gom, 180.— Alimens. Priviléges des seigneurs, 183, 187, 188.— Quadrupèdes. Oiseaux, 182, 184.— Villages. Maisons, 185.— Race. Belles femmes. État des personnes, 186.— Éducation. Costume. Repas. Saluts, 188.— Le Phase, 190.— Religion, 194.

Minsk (ville et gouvernement de la

Russie), t. XLVI, p. 140.

Mirage. Ses effets dans divers pays, t. XXI, p. 417; XXXV, 64, note; XXXVII, 152; XLIII, 301.

Mirzapour (ville de l'Allahabad, Hindoustan). Sa prospérité, t. XXXVI,

p. 139.

Missions. Fondées au Paraguay par les jésuites, t. IV, p. 107. — Leur étendue, leur division, leur gouvernement, 111 et suiv. — Les jésuites en sont chassés, 115 et suiv. — Leurs bienfaits à la Nouvelle-Zélande, XX, 187 et suiv. Voy. Californie, Klaarwater, Lily-Fountain, Pella.

Missionnaires anglais. Voy. t. XIII, p. 435. — Leur premier établissement aux îles de la mer du Sud, 438, 442

et suiv

Mississipi (fleuve de l'Amérique septentrionale). Savanes de ses rives, t. XXXVIII, p. 12. — Son cours. Ses affluens. Ses eaux. Sa largeur, 37, 41, 43. — Description du fleuve et de ses belles rives, 44 à 48. — Son aspect et ses dimensions a la Nouvelle-Orléaus, XXXIX, 360, 365. — Divers genres de bateaux, 361, 362. — Ses hauteurs à la Nouvelle-Orléans, 363, 364.—Son cours, 365. — Ses crues, 365. — Ses embouchures, 368, 384. — Voyage sur ses eaux, 369. — La Balise, 370, 385. — Crevasses de la levée, 371. — Les Squatters, 372. — Confluent de l'Ohio, 374. — Confluent du Mis-

souri, 377. — Élégans bateaux à vapeur, 389. — Voyage sur ses eaux, 389. — Ses rives, 390. Voy. Ohio.

Mississipi (un des Etats-Unis). Voyage dans l'intérieur, t. XXXIX, 359 et suiv.—Natchez, 364, 390.—

Memphis, 391.

Missouri (affluent du Mississipi). Son cours, t. XXXVIII, p. 42.—Confluent du Mississipi. Ville de Saint-Louis. Eaux bourbeuses, XXXIX, 377.—Radeaux, 379.

MITHRIDATE. Sa tombe, sa monta-

gne, son siège, t. XLIV, 433.

Mittenwald (ville de Bavière), tom.

XLV, p. 361.

Mttre (ile, Polynésie). Découverte

par Edwards, XIII, p. 427.

Mobile (ville de l'Alabama, États-Unis). Son étendue. Sa baie, t. XXXIX,

p. 358.

Mocha (île, Chili). Son bel aspect. Est fréquentée par les contrebandiers, t. XVI, p. 23: Animaux. Eau limpide, XVIII, 130. — Son état en 1825, XIX, 4.

Mogadore (ville du Maroc). Fondation. Commerce. Fortifications. Intérieur de la ville, t. XXII, 112.

Moines (iles, Australie). Découvertes par Maurelle, t, XIII, p. 216.

Moue (île de l'Australie). Découverte par Le Maire, t. I, p. 320.

Moka (ville de l'Yémen, Arabie). Bel aspect, t. XXIII, p. 150. — Commerce, XXXII, 239.

Mokundona (ville du Timani, Sé-

négambie), t. XXVIII, p. 20.

Moldavie (proviuce de la Turquie d'Europe). Détails divers, t. XLIV, p. 88. — Détails sur l'ancienne histoire, 233.

Moller (ile, archipel Dangereux),

t. XVIII, p. 139.

MOLLIEN. Son voyage en Sénégambie, t. XXVIII, p. 433. — Arrive aux sources du Sénégal, 437. — Son voyage

en Colombie, XLII, 391.

Moluques (îles de Malaisie). Découvertes par les lieutenans d'Albuquerque, t. I, p. 105. — Divisions territoriales. Gouvernement. Comptoirs des Hollandais, IV, 379 à 383. — Habiles moyens employés par les Hollandais pour monopoliser le commerce des épices, 383. — Culture exclu-

sive de certaines iles, 384. — Ce commerce presque annulé par les Auglais, 386. — Précautions contre les employés. Epoque de la récolte, 385. Malignité du climat, Tremblement de terre, 387. — Chef-lieu des établissemens hollandais, XV, 72. — Politique des Hollandais, 74, 297. — Décadence de leur compagnie. Ses causes, 75, 76. — Régime oppressif à l'égard des indigènes, 76. — Extirpation ordonnée des plantes à épices, 77.-Les îles perdront le commerce exclusif des épiceries, 78. — Chinois naralisés, 80. — Jalousie entre les chefs, entretenue par les Hollandais, 207. - Beauté des végétaux, XLIII, ix. — Crocodiles, xi. — Habitans malais, xv. — Religious, xxiij. — Industrie. Commerce, xxix. Voy. iles Amboine, Banda, Boéro, Céram, Ter-

Mombassa (île, côte de Zanguehar). Découverte par Vasco de Gama, t. 1, 36. — Etendue. Sol. Habitans, riche parure, XXII, 13.

Monda (ville du Manding, Séné-

gambie), t. XXV, p. 277.

Mondrain (ile du , archipel des Philippines). Découverte par Carteret, t. III, 171. — 178, 181, 182.

Monfalout (ville della Haute-Egypte). Son ancien état, t. XXIII, p. 84.

Monghyn (ville du Béhar, Hindoustan). Aspect. Mouvement, activité, t. XXXVI, p. 116. — Maisons. Boutiques. Forgerons renommés, 117.— Environs, 118.

Mongolie ( partie de la Tatarie chinoise). Ambassade de Marco-Polo, t. XXXI, p. 51 et suiv. - De Rhoë, 57 et suiv. — Voyage dans le pays, XXXIII, 9 à 135, et 463 et suiv. — Obos ou autels de pierres , 23 , 31, 68, 114. — Rivières, 24, 33, 43, 63, 101 - Moutons à longues oreilles, 25. — Productions, 29, 31, 50, 54, 118, 120, 125 et suiv., 133. — Oiseaux, 34, 45, 90. — Rivière Schara, 34, 36. — Chapelles. Temples, 36, 70, 123, 128 et suiv.. — Caravane, 38. — Quadrupèdes, 40, 51, 69, 113, 124. — Charrettes, 41, 56.— Nourriture des habitans des steppes, 48.— Chameau blanc, 51. — Arbres, 54, 102, 106, 133. — Forets, 52, 58, —

Goddah, 59. — Usage des Kadacs!, 60. — Peines, 89. — Marais salés, 105, 109, 114. — Pierres précieuses, 110, 112, 121, 125. — Récits sur un général chinois, 111. — Monts, 114, 117, 118, 128. — Chasse de l'empereur, 119. — Granit. Aimant, 122. - Idoles gigantesques. Temples. Livres sacrés. Costume, 131. — Troupeaux de l'empereur, 134. — Voyage dans le pays des monts Souniens, 137 à 149. — Quadrupèdes, 138. — Lac salé, 140. - Monts, 141, 142. -Chevaux de l'empereur, 141. — Autel de pierre, 149. — Groupes de tentes, 154. — Souvenir de Gengiskhan, 150. Détails généraux. Campagne Sol, 323. — Climat, Productions. Population, 324. — Villages, habitans, palais impérial, 464. Voy. Cobi,

Goddah, Ourga, capitale.

Mongols. Ambassade au Grand-Mogol, t. XXXI, p. 51. - Cortége et audiences, 58. — Camp impérial, 60. — Nombreuse escorte de voyage, 85, 90. — Chasses, 86. — Nourriture, 91. — Costumes, 107. — Ressemblance avec les Kamtschadales, 895. — Contingent dans l'armée de l'empire (de Chine), XXXIII, 224. - Religion, 255. - Conclusion de marchés, 319. — Figure. Caractères, 325. — Costumes, 326. — Armes. Tentes, 327. — Nourriture. Occupations, 528. — Mariages, noces, 328 à 336.—Mois de l'année, 330. — Visite de la femme à ses pareus. Divorce, 336.—Funérailles. Arts et sciences, 338. — Etat des personnes, 339. — Règlemens divers, 340 et suiv. — Prières, 343. — Classes de religieux, 341. Voy. Delhi.

Mongols-Kalkhas, Voyage chez les Mongols-Kalkhas, t. XXXIII, p. 9 à 135.— Couleurs sacrées, 14. — Religion. Lamas, 21. — Témoignage. Politesse, 27. — Croyance à la métempsycose, 28, 45, 46. — Usage et préparation du thé, 32. — Costumes, 35, 68, 75, 131. — Equitation, 35. — Boivent le lait Je jument, 47. — Chants nationaux, 61 et suiv. - Deuil de l'empereur (de la Chine), 66, 71. — Costume de femme, 68. — Saluts, 80. — Cérémonie de deuil. Tribunal. Peines, 89.

Khan-Ola. Gigantesques inscriptions. 93. — Récits sur un général chinois, 111. — Idoles gigantesques. Livres sacrés, 131. — Buffles, 349. Rhubarbe. Marmottes, 350.

Mongols-Trakhas. Voyage dans leur pays, t. XXXIII, p. 149 à 161. — Sépultures, 151. — Idole d'Orgon, 153. — Amour du tabac, 154. — Souvenirs de Gengiskhan, 156.

Mongols-Sounites. Voyage dans. lent pays, t. XXXIII, p. 137 a 149, 348. - Coffres pour la prière, 139. -Taïdzis ou nobles, 348. Voy. Cobi.

Montagu (ile, Amérique septentrionale ouest). Découverte par Cook,

t. X, p. 451.

Montague (lady). Ses voyages en Tarquie, t. XLVI, p. 82. — Fait introduire la vaccine en Angleterre, 83.

Montaigne. Ses voyages en Europe, t. XLVI, p. 69 à 71.

Montimont (Albert). Son voyage aux Alpes et en Italie, tom. XLVI,

p. 260.

Monténégrins (habitans de Monténegro). Extérieur et intérieur de leurs maisons, t. XLVI, p. 242, 244. — Absence d'arts, 243. — Gouvernement, 244. - Physionomie, barbe, cheveux, 245. - Saluts Exercices des armes. Costume, 246. — Formes et costume des femmes. Baptême, 247. — Terribles chiens de garde. Rigidité de mœurs. Sévère punition de la fille qui a failli, 248, 249. — Mariages, 250, 251. — Fraternité d'armes. Respect pour les morts. Funérailles, 252. — Croyances supersticieuses. Caractère, 253. - Respect pour les vieillards. Vengeance héréditaire, 254.

Mon'énegro (province de la Turquie d'Europe). Situation, campagne, origine du nom, t. XLVI, p. 241. ---Rivières, climat. Absence de villes et de chemins, 242 — Gnégussi, lieu de la résidence du gouverneur, 343. - Absence d'art, 243 et suiv. —

Population.

Monterey (capitale de la Nouvelle-Californie). Description de sa baie, t. XII, p. 227. — Naturels, 229. - Rade découverte par Viscaino, 231. — Cabanes, 233. — Etat des

paturels sous les missionnaires. Fonctions des caciques, récompenses. abolitions de la Polygamie, 234 et suiv. — Habillement, 240. — Mœurs des Indiens indépendans, 241. — Population en 1853, 245. — Quelques plantes et roches, 247. - Langue, prononciation, 249. — Description de la baie. Etablissement respagnol. Fort, XIV, 364. — Batimens, 366. - Mission et présidio, XIX, 338.

Monte-Video (capitale de la république de ce nom). Rues. Maisons.

Climat, t. XX, p. 69.

Montézuma (empereur du Mextque). Envoie des députés et des présens à Cortez, t. XXXVIII, p. 280, 286. — Habileté de ses peintres, 283, - Ses courriers, 285. - Etendue. Bornes de son empire, 289. — Origine de cet empire, 290. — Reçoit Cortez à Mexico. Son palais, 311. — Sa fin tragique, 313. — Ses domestiques, XLI, 114. — Ses femmes, 115. — Cérémonial despotique, 115. — Salle des repas. Ustensiles. Plats, domestiques. Musique, etc., 116. 118. — Ses habitudes, 118, 124. — Palais et jardins, 119, 123. — Ménageries, 120 et suiv. — Arsenal. Artistes, 124. — Le Bano de Monté-zuma, 144. — Véracité des auteurs espagnols sur la splendeur de son empire, 154.

Montgomery (ville de l'Alabamu,

Etats-Unis), b. XXXIX. p. 356.

Monti (baie de, Amérique russe). Découverte par La Pérouse, t. XII, p. 151, 152.

*Montpellier* (ville de la Caroline du nord, Etats-Unis), t. XXXIX, 289.

Montreal (ile et ville du fleuve Saint-Laurent, Canada), t. XXXIX, p. 106.

Moore (John). Ses voyages en

Europe, t. XLVI, p. 81.

*Mora* ( ville du Mandara, Soudan). Singulier usage d'étiquette, t. XXVII, p. 144. — Ses environs, 179.

Moradabad (ville du Rohilcund, Hindoustan). Beaux jardins. Confection de la glace. Belles vignes, t. XXXVI, **p. 253**.

Moravie (province de l'empire d'Autriche). Sol. Température, tom. XLVI, p. 227. — Ses habitans, 228. — Etablissement des frères Moraves, 257.

Morée (partie de la Grèce ). Voyage de Pouqueville, t. XLVI, p. 206.

Morrell, Sa vie, t. XX, p 1. — Son premier voyage autour du monde, 15. — Son deuxième voyage, 67. – Combat les sauvages de la Californie, 92. — Son troisième voyage, 103. — Son quatrième voyage. Sa femme l'accompagne, 135, 137, 155, 161, 225, 297. — Découvre les groupes Westervelt, 201 — De Bergh, 207, 212. — L'ile Livingston, 214. — Récif de Skiddy, 228. — Le groupe Skiddy, 230. — Hostilités avec les insulaires, 236, 241, 276, 282, 331, 361. — Découvre les îles du Massacre, 245, 290. — Entrevues avec les naturels, 246 et suiv., 271, 275. — Construit une maison. Plante un jardin, 266. — Est trahi par les naturels, 276. — Alarme, 281. — Massacre. Bataille, 282.— Cannibalisme, 289. — Retour aux îles Massacre. Un de ses marins fait prisonnier, 337.— Récit de sa captivité, 343. — Achat de l'île Wallace, 341. — Découverte mystérieuse, 394.

Morota (ile, groupe Sandwich),

t. XI, p. 245, XIV, 403.

Morue. Description de la pêche de ce poisson sur les côtes de la Norwége. Sa préparation et autres détails, tom.

XLV, p. 145 à 152.

Morumbidje (rivière de la Nouvelle-Hollande). Exploration de son cours, par Sturt, t. XLIII, p. 281. — Caractère du pays entre Undevaglia et la rivière, 284 et suiv. — Cabane, 286. -Rives, 286, 302, 307. — Ses eaux, 287. — Riches vallées, 288. — Affluens, 288, 310. —Entrevue avec les naturels, 290, 295, 297, 303, 309, 313 et suiv. — Chasse à l'opossum, 290. — Caractère de la rivière au-delà des montagnes, 293. — Inondations, 297. — Oiseaux, 297, 307. — Figure, formes des naturels, 298 — Usages divers, 299. — Armes. Combats, 299, 313. — Privilége des vieillards, 299. – Privilége des gens mariés. Cérémonies de nuit. Etat des femmes, 300. — Arbres, 301, 302. — Mirage, 301. — Communication présumée avec le Lachlan, 303. — Vents,

304. — Plaine de roseaux, 304, 309. — Tombeau, 307. — Rapides, 310. — Arbres charriés, 311. — Se jette dans la Murray, 312, 352. Voy. ce nom. Collision avec les naturels, 354, 357 et suiv. — Infanticide. Cannibalisme, 362.

Morutzie (tribu de Betchouanas, sud de l'Afrique), t. XXVI, p. 471,

Moscou (capitale du gouvernement). Magnifique aspect, t. XLIV, p. 355.— Sa description, XLVI, 142. — Aspect. Détails historiques, 143. — Le Kremlin, 144.

Moscou (gouvernement de la Russie). Voyage dans l'intérieur, tom. XLIV, 355 à 363. — Podolsk, 356. — Lapasna. Marché du dimanche, 359. — Serputchof. Images des saints, 362. — Boghorodosk, 461. — Viasniki. Célèbre jardin botanique de Gorrenky, 470.

Mosgow ou Musgow (ville du Mandara, Soudan). Costume de chefs,

t. XXVII, p. 148.

Moskite. Laissé par Sharp dans l'île de Juan-Fernandez, t. I, 356. — Repris trois ans après par Dampier, raconte comment il s'est entretenu pendaut ce temps, 366. Voy. Selkirk.

Mouab ( résidence du roi d'Yémen,

Arabie), t. XXXI, p. 240.

Moulineau (île du Géant, Australie), découverte par Bougainville,

t IV, p. 322.

Moultan (un des Etats des cheiks, Hindoustan). Voyage dans le pays, t. XXXVII, p. 384 et suiva—Bibliothèque du khan, 392.—Shoujuabad, 399.—Introduction des dattiers, 409.—Désert entre le Chenab et l'Indus, 410.—Souvenirs d'Alexandre, 412. Voy. Ouch.

Moultan (capitale). Soumise au cheiks. Aspect. Population. Hautes maisons. Etoffes de soie. Commerce, XXXVII, 400. — Tombeaux renommés, 402, 405. — Forteresse, 402. — Antiquité de la ville, 403. — Célèbre temple Hindou, 404. — Intolérance religieuse des cheiks, 407.—Climat, 408. — Environs, 409.

Mourdja (ville du Bambara). Com-

merce de sel, t. XXV, p. 217.

Mourmour ou Murmur (ville du Katagoum, Soudan), t. XXVII, p. 360.

Moursouk (capitale du Fezzan). Preuve de bonne éducation, t. XXV, p. 427. — Situation, 428. — Palais du sultan, 432. — Fortifications, XXVII, 10. — Excursion dans les environs, 28. — Costume des femmes, 449.

Moussel (ville de l'Al-Djezyreh, Turquie d'Asie). Aspect. Rues, t. XXXII, p. 480. — Cafés. Bains. Population, Figure des habitans. Habillement. Ornemens, 482.

Moussons (phénomène des). Connu des Romains sous le règne de Claude,

t. I, p. 7.

Mouzabad (ville du Rajpoutana, Hindoustan). Temple des Jains,

t. XXXVI, p. 323.

Mowah (ville du Rajpoutana, Hindoustan). Fortifications. Bazar. Tein-

tures, t. XXXVI, p. 304.

Mowee (île du groupe Sandwich). Découverte par Cook. Son aspect, t. XI, p. 128, 244; XII, 121. — Pirogues, 123. — Explication du mot tabou, 126. — Habitans sont-ils anthropophages? 136. — Sol, villages, 137. — Meubles, étoffes, 138. — Son aspect, XIII, 168. — Habitans, tatouages, ornemens, vêtement, 169. — Gouvernement, climat, 171.

Moza (rivière de Norwège). Ses

chutes, t. XLV, p. 67.

Moyobamba (yille du Pérou). Teint des habitans. Manufacture de coton, t. XLII, p. 26. — Danses et luttes, 27.

Mozambique (île de, Afrique sudest). Découverte par Gama. Commerce. Ancienne connaissance de la boussole, t. I, p. 35; XXII, 12.

Mozdok (ville du Caucase, Russie

d'Europe), t. XLIV, p. 450.

Msensk (ville de la Russie d'Eu-

rope), t. XLIV, p. 366.

Mudge (pointe, Nouvelle-Géorgie, Amérique septentrionale). Nommée par Vancouver, t. XIV, p. 289. — Naturels, village fortifié, pirogues, 293.

Muggaby (lac du Bournou, Soudan). Hippopotame, t. XXVII, p. 192, 208. — Autres animaux, 207.

Mulgrave (groupe, archipel Radack, Polynésie). Ornemens des naturels, productions des iles, t. XVI, p. 444, 455, 461. — Disposition et

étendue des îles, 454. — Funérailles, 457. — Mariages, 459. — Gouvernement. État des personnes, 460. — Religion. Huttes, 462. — Canots, 464. — Figure des naturels, 467. — Les îles sont formées de deux archipels, XVIII, 167. Voy. archipel Gilbert, Marshall.

Mulgrave (port, Amérique russe).

Naturels incrustent des ornemens dans la lèvre inférieure, t. XII, p. 198.

— Nommé par Dixon. Naturels.

Idiome, XIII, 285. — Disposition

des morts, 287, 301.

Mullenbach (ville de la Transylvanie, empire d'Autriche), t. XLIV.

p. 111, 112

Mungo-Park. Sa vie, t. XXV, p. 1. - Son 1er Voyage dans l'Afrique vers Tombouctou, 21. — Sa route sur les hords de la Gambie, 23. — Entre dans le désert, 62. — Ses visites au roi de Bondou, 72. — Est dévalisé. 87, 101, 151, 199, 272, 356. — Ses visites an roi de Kasson, 106. — De Kaurta, 116. — Recueille des renseignemens sur le major Houghton, 126. Continue son voyage presque seul, 136. — Est conduit prisonnier à Benoum, 140. — Mauvais traitemens qu'il reçoit, 142 et suiv. 154. -Comment il recouvre sa boussole. 151. — Reçoit un singulier présent de noces, 161. — S'échappe, 197. - Ses souffrances dans le désert. 201. - Découvre et longe le Niger, 223. — Ses aventures sur ses bords, 223 à 242 et 247 à 262. — Ses rencontres d'animaux féroces, 236, 249, 257, 364. — Est forcé de revenir vers l'ouest, 242. — Fait des saphis (amulettes) pour vivre, 264. — Séjourne à Kamalia, 283, 308. — Voit un Albinos, 321. — Son deuxième Vorage, 329. — Revoit le Niger, 368. — Fin de son journal. Commencement de celui de son ancien guide envoyé cinq ans après à sa recherche, 375. — Récit de son guide , 384. — Sa mort, 389. — Renseignemens sur sa mort, XXVIII, 178, 200, 228. Recherche de ses papiers , XXX , 170. - Renseignemens sur son compte. **192**, **194**, **199**, **325**.

Mungowiens (habitans du Munga, Soudan). Expédition contre eux par

XLVI.

les Burnowiens, se soumettent, t. XXVII, p. 196, 201. — Leurs

armes, 205.

Munich (capitale de la Bavière). Environs, t. XLV, p. 345. — Bel aspect, 345. — Prospérité, Population. Riches costumes, 346. — Théâtre, 347. — Palais du roi. Objets précieux, 348. — Galerie des tableaux, 349. — Académie des beaux-arts. Le glyptothèque. Schleisheim, 350. — Détails sur les prisons, 351. — Hôpitaux, 352. — Églises, 353. — Académie des sciences. Bibliothèques et autres institutions, 354, 355. — Éducation. École de dimanche. Gaieté de caractère, 355. — Amusemens, 356. — Lieu remarquable des alentours, 356, 357.

Muntoniska (ville de la Laponie

russe), t. XLV, p. 521.

Muonio (rivière de Laponie),

t. XLV, p. 323.

Murcie (province d'Espagne). Car-

thagène, t. XLVI, p. 170.

Murong (ville du Wladimir, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 463.

MURPHY. Son voyage en Portugal,

t. XLVI, p. 185.

Murray (rivière de la Nouvelle-Hollande). Découverte par Sturt. Confluent de la Morumbidje, t. XLIII, p. 312, 352. — Démonstrations hostiles des naturels. Armes, chants de guerre, tatouages, 313 à 320, 335, 346, 351. — Rives, 314, 321, 324, 333. — Arbres, 317. — Embouchure pré-

sumée du Darling, 321, 324, 363 et suiv. — Nom donné à la rivière par Sturt, 322. — Entrevues avec les naturels, 325, 328, 329, 333, 342.— Habileté des naturels pour la pêche, 323. — Pays peuplé, 325, 326. — Saleté. Maladies, 326, 328. — Confluent du Rufus, 327, 350. — Laideur des femmes, 327, 329. — Coquillages marins, 330. — Rochers, 331, 343. — Tortue, 331. — Oiseaux, 332, 337, 346, 351. — Montagnes, 332. — Vallée, 332. — Nattes des naturels, 333. — Lac ou se termine la rivière, 334. — Communication du lac avec la mer, 335, 336, 340. — - Montagne de sable, 339. - Vallée de la rivière, 341. — Roseaux, 342. — Amas d'os, 344. — Ile, 346. — Tribns n'habitent point les rives, 349. - Naturels massacrent le capitaine Barker, 374 à 578.

Murviedo (ville d'Espagne), t. XLVI,

p. 177.

Musfeia (ville du Felatahs, Sondan). Combat contre les Arabes et les Mandariens, t. XXVII, p. 160.

Mutra (ville de l'Oman, Arabie). Baie. Eaux thermales, t. XXXV, p. 9.

Muttra (ville de l'Agra, Hindoustan). Révérée des Hindous. Respect pour les animaux. Beaux édifices, t. XXXVI, p. 291.

Mytilène (île de l'Archipel). Beauté du climat, t. XLIV, p. 282. — Le Sirocco, 282. — Havre et village de

Sigri, 283.

## N

Namaquas (grands et petits, tribus Hottentotes). Sol du pays. Villages, t. XXIX, p. 213. — Huttes mobiles. Climat. Brigandages d'Africanez, 214. — Lily-Fountain: établissement des missionnaires, 223. — Religion. Industrie. Fêtes de la puberté, 340. — Ornemens des chasseurs heureux, 342. Voy. Rivière.

Namaquas (petits). Vêtemens, ornemens, t. XXIV, p. 295, 296, 303.—
Musique, 297.— Insectes incommodes, 298.— Bœufs. Bœufs de guerre, 299.— Moutons, 300.—

Stature, 301.

Namaquas (pays des petits). Étendue, t. XXIV, p. 301. — Rareté des pluies, 304. — Partie aride, 306. — Arbustes, 312', 455. — Poison pour les animaux féroces, 455. — Campagne verte, 457. — Voyage dans le pays, XXIX, 206. — Pella: établissement des missionnaires, 209. — Bornes du pays, 211.

Namaquas (grands). Fables racoutées à leur sujet, t. XXIV, p. 336. — Taille. Couleur, 340. — Mœurs, 341, 343, 344. — Vêtemens, ornemens, 341. — Absence de religion, 342. — U sage absurde, 343. — Armes, 343 — Musique. Jeux, 345. — Mariages, 348.

Namaquas (pays des grands). République d'oiseaux, t. XXIV, p. 322. — Girafe tuée par Levsillant, 324. — Animaux venimeux, 348. — Bornes, XXIX, 211, 339. — Dépopulation, 214.

Namoulouk (groupe, archipel des Carolines). Découvert par Morrell et nommé Skiddy, t. XX, p. 230.

Nanca. Description de ce fruit,

t. VII, p. 72.

Nangasaki (tle Kinsu, Japon). Son havre, t. XXXI, p. 111, 130. — Situation, 129. — Commerce. Aspect. Rues. Rivières, 130. — Temples. Maisons de débauche, 132, 133. — Gouvernemens, 132, 135. — Ponts. Rues. Maisons. Magistrat de police, 136. — Grandes routes. Milles géométriques, 142.

Nang-Tchang-Fou (ville de la Chine). Casques dorés. Peintures sur verres. Brouettes de visites. Femmes. Mendians. Lieu d'examen militaire,

t. XXXIII, p. 410, 412.

Nanking (ville de la Chine). Rues, tom. XXXIII, pag. 396, 399. — Boutiques. Manufactures. Muraille. Portes, 396. — Idoles. Bains de vapeur. Canal, 398. — Tour de porcelaine, 400. — Son coton, 479.

Naturas (iles, mer de Chine),

4. XXXIV, p. 86

Naphte (huile de). Son extraction

au Birma, t. XXXIV, p. 472.

Naples (royaume de). Voyage dans l'intérieur, t. XLIV, p. 348; XLVI, 196. — Sybaris, Tarente, Gallipoli, Lecce, Brindes, Cannes, Bovino, 197. — Coup d'œil sur le pays, 264. Voy. Sicile.

Naples (capitale du royaume). Curieux aspect de la rue du Toledo. t. XLIV, p. 350. — Le macaroni, 351. — Le musée; 352. — Population, situation, monumens, XLVI,

264.

Napoli de Romanie on Nauplie (capitale de la Grèce). Montagne. Aspect de la ville, t. XLIV, p. 291. — Etat florissant, 292. — Grecs modernes, 293. — N'a rien d'attrayant. Ses forts. Ses rues, XLVI, 213.

Narborough (ile, groupe Gallapa-

gos). Nommée par Cowley, t. I, p. 555.

— Son beau port, ¡XVI, 64. — Sol de l'île. Aventures d'un marin délaissé, 66. — Éruption d'un volcan, XX, 85 et suiv.

Narcondam (île, groupe Andaman, golfe du Bengale), t. XXXIV, p. 4.

Nassau (îles de la Sonde). Nombre, usages, mœurs, etc., des habitans, t. XLIII, p. xlix.

Natchez ville du Mississipi, États-Unis), t. XXXIX, p. 364, 390.

Nauplie, Voy. Napoli.

Naura (ville du Kaarta, Sénégambie). Situation, t. XXV, p. 211. — Blé, 212.

Navarin (ville de la Grèce), t. XLVI,

p. 207.

Navigateure (archipel des, Polynésie). Traversé et nommé par Bougainville, t. IV, p. 265. — Naturels. Pirogues, XIII, 76, 80. — Vases, cordes, nattes, 82. — Haute stature des naturels, 89, 116. — Leur férocité, 92, 100, 116, 117. — Tatouage, vêtement, 117. — Femmes, leurs faveurs, 118. — Arts, nourriture étoffes, 119. — Langue, 121. — Origine des naturels, 122. — Gouvernement féodal, 123. - Pirogues, 125. — Sol des iles, beaux villages, animaux, productions, 126. — Les iles sont les plus belles du monde, XVII, 329, 330. Voy. Iles Cocos, Maouna, Oyolava, Pécheur, Plate, Pola.

Nawur (vallée du Népaul, Hind.). Laideur des femmes, tom. XXXV, p. 454. — Lieux divers, 454. — Huile de noyaux de pêche, 454. — Beaux chiens, 455. — Costume d'un soldat, 456. — Corruption. Civilisation.

461.

Nazia (île de l'Archipel), t. XLVI, p. 95.

Nébuleuse (île, Amérique septentrionale ouest). Nommée par Cook, t. XI, p 33.

Necker (iles, Amérique septentrionale ouest). Reconnues et nommées par La Pérouse, t. XII, p. 224.

Necker (île, près des îles Sandwich). Découverte par La Pérouse, son aspect, son gisement, t. XII, p. 258.

Nedjed (partie de l'Arabie Déserte). Tribu des Wahabites ne vénèrent point Mahomet, t. XXXII, p. 291. — Signification du nem. Villes, Capitale, Paturages. Beaux chevaux, 382.

Nedjin (ville du gouvernement de Tchernigov, Russie d'Eur.), t. XLIV, p. 372.

Négros ( îles du groupe de l'Amirauté). Bel aspect, t. XV, p. 57. -

Naturels, Leurs armes, 58.

Népal ou Népaul (État de l'Hindoustan) Observations générales sur le pays et l'armée Ghourka, t. XXXV, p. 421 et suiv. — Castes, 422. — Population des principales villes, 423. - Armée Ghourka, Armes diverses, 424. — Singulier traitement des enfans dans un village, 440 — Temples, 444. — Caractère des Ghourkas, 448. — Comment ils remplacent les poteaux indicatifs, 467. Voy. Namur. Neta-Kouta (ville du Kouranko,

Sénégambie), t. XXVIII, p. 59.

Neuf-lies (groupe des, Australie). Est le même que celui des îles du Mas-

sacre, t. XX, p. 290.

Neville (port de l'île de Quadra et Vancouver, Amérique septentrionale). Nommé par Vancouver, t. XIV, p. 296. - Village agréable, maisons, rues, 297. - Naturels, occupation des femmes, 298. — Chansons, 299. 🗕 Naturels avaient des armes à feu , **5**00.

Nemeastle (ville de la Nouvelle-Galles du sud). Edifices, t. XLIII,

p. 37. — Indigènes, 87.

New-Haven (ville du Connecticut Etats-Unis). Une des capitales de l'Etat. Inconvéniens. Collège. Cimetière, t. XXXIX, p. 176.

New-Island (ile, groupe Malouines). Barnard y est abandonné par des naufragés anglais qu'il avait recueillis dans son vaisseau, t. XVIII, p. 126; XXI, 250.

New-Island (Polynésie). Découverte

par Wallis, t. III, p. 397.

New-York (Un des Etats-Unis). Variabilité du climat, tom. XXXIX, p. 24. — Remarquable prison pénitentiaire de Sing-Sing. Vie des prisonniers, 25 à 32. — West-Point, école militaire, 33, 34. — Villages, 35, 46, 52, 59. — Milice nationale, 37. — Résidence du gouvernement, 39. — Schenectady, 46 à 50 — Troie. Mont Ida, 47. — Chutes de Trenton, 51.

- Indiens, 53. — Campagne, 53, 54. — Terres défrichées, 54. — Lacs, 55, 59. — Genève, 56. — Rareté des sonnettes, 58. — Sackett, 101. — Législature, 120. — Séauce des chambres, 121 et suiv. - Rage électorale, 128 et suiv. — Traces du déluge, 206. - Voyage dans l'intérieur, XLI, 167 et suiv. — Renom des eaux de Saratoga, 170. Voy. Alberr, Buffalo, Erie, Hudson, Long-Island, Utica.

New-York (capitale de l'Etat). Bienveillance des habitans, t. XXXIX, p. 6. — Tables d'hôtes et restaurans, 9. — Chantier pour les constructions navales, 11. - Fréquence des incendies. 15. — Etablissemens d'utilité publique, 15. — Ecoles, 16. — Cour suprême, 17. — City-Hall. Aspect de la ville, 18. — Déplacement de maisons, 20 et suiv. — Aspect du havre le 1er de chaque mois, 178. — Bains de Long-Branch, 436. — Elémens de succès. Beauté des environs, Maisons, XLI, 271. — Elégante tournure et costume des dames, 272. — Observations sur la ville, le caractère des habitans, le climat, 294.

Niagara (partie du fleuve Saint-Laurent, Amérique septentrionale). Son cours, sa cataracte, t. XXXVIII, p. 37, 41; XXXIX, 67 et suiv. — lle des Chèvres, 69. — Etablissemens, 70. — Ponts, 71. — Caverne, 73.— Voyages le long de ses bords, 84. — Baie de Burlington, 85. — Indiens, 87. — Hauteur et volume d'eau de la

cataracte, XLI, 368.

Nias (fle de la Sonde). Étendue, productions. Habitans, tom. XLIII,

p. zlviij.

Nicaragua (Isthme de, province de Guatemala, Amérique méridiouale). Compagnie pour la section de l'isthme, t. XXXVIII, p. 406.

Nicohar (4e, mer du Bengale). Appartient aux Danois, Denrées, tom.

XVIII, p. 438.

Nicolaif (ville du gouvernement de Kherson, Turquie d'Europe), t. XLIV. p. 395, 396.

Nids d'oiseaux comestibles, t. XX,

p. 262; XLIII, x, lv.

NIEBUER. Notice biographie. Son voyage en Arabie, t. XXXI, p. 323. Nieweld (monts de la colonie du cap de Bonne-Espérance, t. XXIX,

p. 98.

Niffe ou Norffie (royaume du Soudan). Voyage dans le pays, t. XXVIII, p. 189 et suiv. — El-Wata. Hautes fourmilières, 189. — Tabra. Visite à la reine, 190, 191. — Camp, 194. — ♥oyage dans le pays, XXX, 282. Belles iles, 282 et suiv. Ossuaire d'hippopotames, 283. - Voy. Koolfa, Patashie, Rabba.

Nigaude ( île des, canal de Noël, Terre de Feu ). Nommée par Cook,

t. IX, p. 61.

Niger ou Querra (fleuve d'Afrique). Découvert par Mungo-Park, t. XXV p. 1, 223.—Voyage sur ses bords, 223 a 242, et 247 à 262. — Crocodiles, 237. — Renseignemens sur son cours, 243. — Ses sources, XXVIII, 103 et suiv. — Nommé Quorra par les naturels, 115. — Naturels des bords en refusent l'approche, 141. — Ile et ville de Boussa, 180. — Amours du Niger et de la Moussa, 277. — Ses débordemens, XXIX, 387. — Voyage des frères Lander dans le but d'explorer son cours et son embouchure, XXX, 1. — Son état à Boussa, 166. - Voyage sur ses bords, 177.—Leur beauté, 180, 182, 307, 372. - Naturels des îles, 184. — Observations sur son cours, 190. — Palmiers, 214, 551, 384. — Productions, villes de ses rives, 218, 304, 342, 394, 461. — Cours souterrains, 225. — Descente du fleuve, 256. — Ile Melalie, 281. - Autres îles , 282, 285, 293, 307, 310 et auiv., 319, 343, 348, 351, 356, 426. — Ile Bélée, Costume du roi de l'Eau Noire et de sa cour, 314 et suiv. —Etat du flenve au-dessous de Rabba, 342. — Hippopotames, 345, 382. — Gungo et ses habitans, 351, 354. --Pélicans, 371. — Alligators, 381. — Manière de faire le commerce près de Kirri, 427. — Superstition au sujet du fleuve, 431. Voy. Cambriens, peuples, iles Patashie, Zagoshie.

Nigritie, Voy. Soudan.

Nijdni-Novogorod (gouvernement de la Russie d'Europe). Voyage dans le pays, tom. XLIV, pag. 464 à 469. — Célèbres bazars de Macarief, 466 à

Nijdni-Novogorod (chef-lieu du gou-

vernement) Sa description, t. XLIV, p 464 à 466.

Niki (province du Bourgou). Bornes. Capitale. Soldats, t. XXX, p. 248. - Nombre des cités. Singulier tribut, 250. — Chevaux, 251.

Nikita (ville du gouvernement de la Tanride, Russie d'Europe), t. XLIV.

p. 421.

Nikopoli (ville de Bulgarie, Tur-

quie d'Europe, t. XLIV, p. 225.

*Nel* (fleuve d'Egypte). Arbre de ses bords, t XXII, p. 222, 425.— Limon, 227. — Son utilité, 228 — Accroissement de son delta, 230. — Carrières de ses bords, \$47 - Ses inondations, 355 — Entrée de la branche d'Alexandrie. Beauté de ses rives, 425. — Leur célèbre carrière de granit, 448. — Ses cataractes, 448. — Son ancien lit reconnu par Andréossi, Ses lacs de Natroun. Ses couvens. 452 et suiv. — Canal de jonction à la mer Rouge, 456. — Voyage de Bruce. Ses descriptions des rives, XXIII, 67 et suiv. - Ile Halouan. Souvenir de l'olivier de Strabon, 74.— Cannes à sucre, 78. — Crocodiles, 88. — Nilomètre, 92, 95. — Cataractes, 94, 389, 408. — Tentative de Bruce pour découvrir ses sources, 391 et suiv. — Traverse le lac Tzana sans mêler ses eaux, 397. — Est vénéré dans l'Abyssinie, 406, 424, 428.— Bruce arrive aux sources, 423. - Description de ses sources, 427 à 435, 437. — Tableau de son cours jusqu'à la mer, 437 et suiv. — Prêtre des sources. Sacrifices, 449, 451. — Son influence en Nubie, 487. Voy. Elephantine, Géez,

Nio (ile de l'archipel), t. XLVI,

Niphon (ile, Japon). Son étendue, Sa capitale, t. XII, p. 333. - Montagnes. Rivières, 112. - Miako. Demeure de l'empereur ecclésiastique, XXXI, 129, 153.—Filles de joie, 150. - Osaka, Maisons, Rues avec portes, - Gouvernement, 152. - Temple. Rivière. Château. Rues. Manufactures. Population, 154. Voy. Jedo

Nischapore (ville du Khoressan, Perse). Célèbres mines de turquoises, t. XXXV, p. 99, 191, 195, 195. — Sa plaine, 99, 181, 190. — Beaux environs, 186, 190, 202 — Triste aspect de la ville, 186. — Enchanteurs indiens. Traditions, 187. — Ruines, 188. — Histoire de ses révolutions, 189. — Population. Village des environs. Température, 190.

Nizelet-el-Arab (village de la Haute-Egypte). Ses cannes à sucre, t. XXIII,

p. 78.

Noël (canal de, Terre de Feu). Description du pays et de ses habitans, t. IX, p. 53.— Canards sauvages, 59.— Laideur et saleté des habitans, 65, 69.— Leurs armes, 66.— Leurs pirogues, 67.— Oiseaux, 72. Voy. Nes des Nigauds, des Oies.

Noël (se de l'archipel Dangereux). Découverte par Cook, t. X, p. 258, 264. Nourrit des tortues, 258. — Cook y fait semer différentes graines, 261. — Sol. Son exhaussement, 262. — Est inhabitée. A très peu d'arbres, 263.

- Son étendue, 264.

Noël (île de la terre de Sandwich). Découverte par Fanning, t. XXI, p.455.

Noix de cocos (tles des, Australie). Découvertes par Carteret. Productions diverses. Cannès appelées joncs par les Français, t. III, p 142 à 148.

Noort (Olivier de). Son voyage autour du monde, t. I, p. 240. — Découvre les îles des Pinguins et des

Patagons, 242.

Nootka ou du Roi-George (entrée, île de Quadra et Vancouver.) Sa description, ses productions, etc., mœurs, usages, formes, industrie, etc., des naturels, t. X, p. 546 à 424; XIII, 556 à 375. Pour les détails, voyez île de Quadra et Vancouver.

Nord (cap, île Mageroë, nord de la Norwége). Approches du cap, t. XLV, p. 210. — Description du cap, 220 et suiv. — Violence des vagues, 222 — Salubrité du climat. Aurores bo-

réales, 223. Voy. Mageroë.

Nord (cap, Amérique russe). Nom-

mé par Čook, t. XI, p. 76.

Nord (port du, terre de Van-Diémen). Nommé par d'Entrecasteaux. Sa description et celle des alentours, t. XV, p. 18, 21, 28. — Conjectures sur les naturels. Huttes ustensiles, 20. — Animaux. Arbres creusés, 22. — Plantes, 25. — Climat, 27.

Nordenfields (partie de la Norwége).

Voyage dans l'intérieur, t. XLV, p. 83 à 111. — Le Dovrefield. 83. — Villages, 84, 85, 101, 102, 108, 109. — Lièvres de montagne, 85. — La Gule, 86. — Chutes de Leerfossen. Lacs pittoresques de Jonsvandel, 88. -Enormes fonrmilières. Leur intérieur, 89. — Vinaigre de fourmis, 90. — Bētes sauvages, 90 à 96. — Le lynx, 90.— L'hermine, 91.— Le lemming, 92 à 96, 183 à 185. — Difficulté des routes. Précautions des chevaux, 101. - Rivières, 102, 105. - Ile de Tutterroen. Edredon, 102. — Aspect du pays, 104. — Foires de Levanger, 105. — Abondance de Courlis. Ptarmigans, 106. — Régimens de patineurs, 107. — Fin des routes. 108, 110. — Voyage le long de la côte, 110. - Iles d'Otteren, 113. - De Gioen, de Elven, 114. — Golfe de Folden, 115. — Transparence de la mer, 116. — Iles de Vigten, 117. — De Otersun, 117. — De Krogoen, 118. - De Le Koë, 118, 120 - Helgeland-Vær, 120.Voy. Loerefrield, Drontheim, nouvelle capitale de la Suède.

Nordland (grande province de la Norwége), lle Roest, t. VIII, p. 128. - Attraits pour le voyageur, XLV, 2. — Edredon, 103, 144. — Glaces perpétuelles, 113. — Ile de Torget et son fameux mont, 121. Voy. ce nom. -He de Vegen, 125. — Multitude d'oiseaux sur les îles rocailleuses, 126. - Demeure épiscopale de l'île d'Alsten, 128. — Les sept fameuses montagnes, 130. — Ile de Mageroë, 131. - Monts Trænen, Lovunnen, 134. - Le cercle polaire, 135, — Iles de Selsoën, 156. — Svinvær. Fin de la végétation, 157. — Différentes espèces d'ours, 138. — Poissons noirs, 139. — Iles Stot, Gilles Kaal, Flein. Monts gigantesques, 140, 141. — Dépaissance des troupeaux en été. Leur nourriture en hiver, 142 — Port de Hundholm, 144. — Pêche, préparation, etc., de la morue. 145 à 152. — Villages, Maisons, 155. — Port de Bodoë, 154 à 158. — Fameux gouffre de Maelstrom, 159, 160. Golfe de Salten, 155. — Poissons rouges, 156.— Etendue, sol, etc., de la province, 159. — Ile de Stegen et ses cavernes, 164. — Golfe de Vest, 165.

lles Loffoden, 166. — Marsonius, 167. — Ile Sandtow, 167. — Description d'un Lapon de la côte, 168. — Ile Senjen, 169, 172. — Renards blens, blancs, rouges et noirs, 170. — Aspect des montagnes de Dyroë, 171. — Port de Tromsoë, 174. — Bois et autres corps d'Amérique jetés sur la côte, 177, 188. — Ile de Reenoë, 182. — De Carlsoë, 183. — Grando profondeur de l'eau sur la côte. Protection que lui prêtent ses îles nombreuses, 190, 191. — Absence d'agriculture, 197.

Nordland (province de la Suède). Voyage dans l'intérieur, t. XLV, p. 328. - Nikkala, Sapins, La Calix. Hvita, 328. — Lulœa, 329 — Nombre de rivières, 329. — Pithea, 329. — Bothnie septentrionale, 329. — Taureau à la charrue, 329. — Costume des paysans. Skelleftéa. Umea, 350. — Bothnie ouest, 330. — District d'Angermanland. Spinte. Montagne Skula, 331. — Sunds Wall, 332.— Le Niurunda-

Elf. 333.

*Norfolk* (ile de la côte de l'Amérique méridionale). Découverte par Cowley, t. I', p. 355

*Norfolk* (île, Australie). Découverte par Cook, t. IX, p. 24.—Productions, 25. — Sa description, XIII, 156.

*Norfolk* (détroit ou entrée de, Nouveau - Norfolk). Nommé par Dixon. Naturels. Distorsion et ornement des lèvres, t. XII, p. 198;

XIII, 301.

Norfolk-Nouveau (pays della Nouv.-Bretagne, Amérique septentrionale). Sa reconnaissance par La Pérouse. Noms donnés à divers lieux. Naturels. Leurs formes, usages, etc., t. XII, p. 142 et suiv. — Description du port des Français, et des mœurs, usages, vêtemens, etc., de ses habitans, 159 à 207. Voy. ce nom. Physionomie. Distorsion des lèvres, 198 note — Formes des naturels, XIII, 176. — Physionomie.Ornement labial, 177.—Couleur de la peau. Ongles. Cheveux. Belles dents. Tatouages, 178. — Reconnaissance de la côte. Noms donnés à

vernement. Unions. Traitement des femmes en couche, 179 à 188.

Norkoeping (ville de la Suède, Go-

thie), t. XLVI, p. 291.

Norton (entrée de, Amérique russe). Habitans, Habitations, t. XI, p. 93. Nommée par Cook, 96. — Naturels ressemblent aux Groënlandais, 124.

Norwege (partie du royaume de Snède). Attraits pour le voyageur, t, XLV, p. 2. — Voyage dans le Sonderfields, 40, 83. — La fête de la Saint-Jean, 42. — Monnaies, 46. - Difficultés et périls des bacs, 47. - Quadrupèdes, 48, 76, 85, 90, 96, 138, 170, 181, 193, 263. — Oiseaux, **4**9, 76, 82, 102, 106, 126, 193, 290. - Flortage des sapins, 49. - Mines. 54. — Forêts, 55. — Fabrication du charbou leur est très funeste, 55. -Beauté et richesse des vallées. Rapidité de la végétation, 56. — Fortes chaleurs, 57. — Lacs, 58, 59. — Saison convenable pour voyager dans le pays, 59. — Population et culture de l'Hederman et du Guldbransdal. 61. — Agilité des animaux domestiques, 63, 64. — Torrens, 65, 69 et suiv. — Fermages. La chaîne du Dovrefield, 72. — Voyage dans le Nordenfields, 83 à 111. — Enormes fourmilières. Leur intérieur, 89. — Vinaigre de fourmis, 90. — Langue comparée à celle de Suède et de Danemark, 98. - Chevaux du pays-102. — Edredon, 102, 144 — Régimens de patineurs, 106 à 108. — Fin des routes, 108, 110. — Aspect des montagues, 110: — Profondeur des rivières, 112. — Glaces perpétuelles 153, 137. — Iles et côtes du Sonderfields, du Nordland, du Finmarck. Voy. ces noms. — Les sept fameuses montagnes, 130. — Le cercle polaire, 135. — Fin de la végétation, 137. — Différentes espèces d'ours, 138. — Poissons noirs, 139: — Monts gigantesques, 140, 141. — Dépaissance des troupeaux en été, leur nonrriture en hiver, 142.—Pêche, préparation, etc., de la morue aux îles Loffoden, 145 à 152. — Poisson rouge, 156. — Faplusieurs lieux par Dixon. Mœurs, meux gouffre de Maelstrom, 153, coutumes, etc., des indigènes, 299 et 160. — Variabilité du vent sur la suiv. — Observations générales. For-, côte. Manyaise construction des barmes physiques. Mœurs. Usages. Gou. ques, 162. — Renards bleus, blancs,

rouges et noirs, 169, 170. — Bois et autres corps d'Amérique jetés sur la côte, 177, 188. — Le finner. Manière de pêcher cette baleine, 178 à 180. — Les rennes, 181. — Plantes marines. Zoophytes, 188 et suiv. -Gorgones, 189. — Les puffins, 192, - Aigles marins. Loutres, 193. -Phosphorescence de la mer Polaire. 248. — Aurores boréales, 261, 284, 291. — Observations sur le climat du nord, 270, 271. — Titre de frue, 286. - Beauté de l'hiver du nord. 290. --Forêts de bouleaux, 42,54. — Arbres fruitiers, 50. — Lacs, XLVI, 14. — Voyage de Twining, 296 et suiv. Voy. Christiania, ancienne capitale; Finmark, Loffoden, Nordenfields, Nordland, Sonderfields, Scandinavie, Drontheim, nouvelle capitale.

Norwégiens. Diffèrent beaucoup des Suédois, t. XLV, p. 41. — Ressemblance des montagnards de tous pays, 41. — Vénération pour les pies, 49. - Nourriture des paysans. Leur extérieur prévenant, 63. — Leurs nombreux talens, 65, 66. — Noirceur de leur teint, 72.— Danses, 78.—Noces, 84. — Superstitions diverses des paysans, 93, 184. — Exercices d'un régiment de patineurs. Ses services, 106 à 108. — Hospitalité, 119, 132. - Amour des liqueurs fortes, 127. --- Tribunaux de conciliation, 129. ---Les aubergistes, 132. — Intrépidité des femmes de pêcheurs, 136. — Repas, 152, 153, 197. — Portent habituellement un poignard. Belle chevelure des femmes, XLVI, 296. Nouffie. Voy. Niffe.

Nougouor (groupe, archipel des Carolines). Découvert par Monteverdeson, t. XX, p. 237. — Huitres à perles. Arbres. Formes et habillement des naturels, 238. — Hostilités contre Morrell, 331.

Nouka-Hiva ou Marquises de Mendoça (archipel de la Polynésie). Découvert par Mindana, t. I, p 198. - Bon naturel des habitans, 198 et suiv. — Habitations, pirogues, animaux, fruits, 202. — Noms indiens habitans, tatouage, vêtemens, orne- dition de Porter contre la tribu des

mens, 207 et suiv.—Habitations nourriture, cuisine, 210. — Armes, pirogues, animaux, 212. — Population, 213. – Manière de saluer un ami, XV, 349. — Historique de la déconverte, 363. — Cabanes, 381. — Arbres. Productions, 383. - Animaux, 387. — Climat, 390. — Habitans: physique, vetemens, tatouage, 391, 401, 403. — Ornemens, 396. — Beauté des femmes, 400. — Leurs vētemens, 403. — Leurs mœurs dissolues, 405. — Nourriture des naturels, 410. — Pirogues, armes, 410, 416. — Echasses, 414. — Ustensiles, étoffes, exercices, 417. — Mœurs, 420. — Conjecture sur le gouvernement. Population, 425. Comparaison avec Taïti de la langue et des naturels, 428. — Eventails, XVI, 333. - Echasses, 336. - Traditions et conjectures sur l'origine des habitans, 344. — Bel aspect des iles, 418. Voy. iles Dominica, Hergest, Hood, Magdalena, Révolution, Rooahoga , San-Pedro , Santa-Catharina.

Nouka-Hiva on Madison (île principale de l'archipel de Nouka-Hiva). Son aspect, t. XVI, p. 149, 421, 425. – Démêlé de Porter et de la tribu guerrière des Heppahs, 156, 163, 174, 186, 209. — Villages fortifiés, 159.— Prix extrême attaché aux dents de baleine, 163. — Ornemens des guerriers, 165. — Tribus distinctes, gouvernement, noblesse, 176, 238. — Nombre de guerriers, 180. — Manière de combattre, 181. — Maisons, très remarquables, 193 et suiv. 321. — Habitans sont-ils anthropophages? 197, 203, 207. — Leur extrême propreté, 199. — Remarques sur la langue, 205. — Objets en os humains, 207. — Souvenirs de la visite des Européens, 211, 340. — Récolte des cocotiers, 213. — Productions. Description du bananier, de la torra, de la kava, de l'arbre à pain, 217 et suiv. - Mœurs des naturels, 225, 227, 229. — Leur figure, 228, 343. — Habillement et ornemens des femmes, 232, 233, 426, 453. — Cade plusieurs îles, VIII, 199 .- Excellent nots de guerre et de pêche, 252, terreau, 202.—Situation, étendue des 254. — Cuisson des cochons, 261. différentes îles, 205. — Productions, — Chants et danses, 263. — Expé-

Typec, 265 à 504. — Cimetière : statue, obélisque, 309. — Dieux, 513. – Cérémonie religieuse, idée de la vie future, 315.—Religion, 316, 318, 431. — Drapeau blanc, emblème de paix, 520. — Intérieur des maisons. Repas, 321. — Occupations des naturels, 523. — Mobilier, instrumens, 324. — Dispositions de leur chevelure, 327. — Tatouage, 328, 433. — Etoffes , 331. — Cercueils. Eventails, 333. — Echasses, 336.— Quadrupèdes, 339. — Tradition et conjectures sur l'origine des habitans, 344. — Mariages, 434. — Naturels sont cannibales, XVII, 7, 12. — Leur figure, 8. — Ornemens, 9.— Maisons, outils, pirogues, autorité du roi, 10.— Religion, musique, 13. Voy. Porter.

Nouvel-An (îles du, près la Terre de Feu). Nommées et décrites par Cook, t. IX, p. 90.—Phoques et oiseaux, 91.

Nouvel-An (île du, Polynésie). Découverte par Kotzebue, t. XVII, p. 127. - Figure, costume, armes des naturels, 129. — Intérieur boisé, 133.

Nova Gallego. Découvre les iles de l'Ascension et de Sainte-Hélène, tom. IX, p. 151.

Novogorod (ville et gouvernement de la Russie d'Europe). Ancienne puissance de la ville, t. XLVI, p. 146. Nuakketsies (tribu de Bichuanas, au nord du cap de Bonne-Espérance),

t. XXVI, p. 471.

Nubas (naturels de la Nubie). Sont tous soldats. Leur figure, religion, t. XXIII, p. 476. — Troupeaux de porcs. Circoncision, 478.— Leur pays. Comment ils allument le feu, 479.

Nubie (contrée d'Afrique). Cours du Nil dans le pays et les voisins, t. XXIII, p. 439 et suiv. — Voyage dans l'intérieur, 468 et suiv. V. Albara on Meroë, Chendi, Sennaar, Suakem.

Nueva (Jean de). Donne son nom à une île qu'il découvre près de Mozambique, t. I, p. 71. — Combat les

Maures dans les Indes, 72.

NUGNES (Vasco). Découvre le premier la mer du Sud du haut de la Cordilière, t. XXXVIII, p. 248. — En prend possession, 252 — A découvert les iles aux Perles, 518.

*Nusseirabad* ( ville du Rajpout**ana** , Mindoust.). Rues. Casernes, t. XXXVI, p. 527. — Environs, Puits, Climat, 328. — Rareté des meubles en bois. Boutiques, 329. — Vèternens, 330.

Nyniah (ville du Kouranko, Séné-

gambie), t. XXVIII, p. 57.

NYRUP. Ses voyages, t.XLVI,p. 155.

Oasis du désert de Libye Doivent renfermer d'intéressantes ruines, t. XXII, p. 349. — Voyage aux oasis, XXV, 438 et suiv. Voy. Syouah. Obidos (ville de la Colombie),

t. XLII, p. 66.

Oceanie, Ruines de style pyramidal trouvées dans ses îles, t. Il, p. 253. - Coffre semblable à l'arche d'alliance, et appelé Maison de Dieu, trouvé dans plusieurs îles, V, 330, 336. — Croix trouvée sur une tombe, VI, 94. — Opinion générale des insulaires sur leur origine, 197. — Statues colossales de style égyptien, VIII, 151, 161, 165, 180. — Formation de ses îles, IX, 330 et suiv. — Tradition de la création conservée, mais défigurée, X, 242. — Une seule nation répandue dans les îles,

visions de Malte-Brun et de Walkenaer, XLIII, i. — Divisions de Balbi et de Dumont d'Urville, ij. -Division de Rienzi, iv. — Climat. Montagnes. Hauteur des principaux points, vi. — Volcans. Fleuves. Rivières, vij. — Lacs. Productions, viij. — Animanx , ix etsuiv. — Tribus indigènes, leur état actuel, xj. — Etrangers établis, xv. — Variété, caractère des divers races. Les Malais, xv. — La race polynésienne, zvij. — Race noire, zviij. — Les Popouas, xviij. — Les Papous, xx. — Les Australiens, xxj. — Religions, xxij, xxvij. — Le Tabou, xxiij. — Gouvernemens, xxviij. -- Industrie, commerce, xxix. — Tatouage, polygamie, ib. - Anthropophagie. Repas. Vêtement. Ornemens, xxx. — Ma-333. — Étendue, population, di- riages. Etat des femmes, xxxj. —

Langues, xxxij. — Du cannibalisme, 80. Voy. Arresys, Ara, Tabou.

Odessa (ville du gouvernement de Kherson, Russie d'Europe). Environs, t. XLIV, p. 389. — Faubourgs, 390. — Histoire de son commerce, 391. — Rues. Maisons. Jardins Édifices divers, 391 et suiv. — Cathédrale, 393. — Habitans, 394.

OEDIDÉR, naturel de l'île Uliétéa, (archipel de la Société). S'embarque sur le vaisseau de Cook, t. VIII, p. 24. — Son étonnement à la vue de la neige, 121. — Cook étant revenu à Uliétéa, OEdidée se décide à demeurer dans sa patrie. Son caractère, 301. — Revoit Cook à Taïti, X, 115. — Donne nn repas à Cook, 140.

Œno (île, Polynésie), t. XIX, p. 96.

Oghao (île, archipel des Amis),

t. VIII, p. 322 et suiv.

Oheteroa (île, Polynésie). Découverte par Cook, t. V, p. 358. — Sa description et celle des habitans, 364. — Vêtement, 365. — Armes, 366.

Ohio (affluent du Mississipi). Ses beaux platanes, t. XXXVIII, p 17. — Son confluent avec le Mississipi, XXXIX, 374. — Aspect de ses rives, 375. — Son aspect à Louisville, 375. — Au-dessus de Memphis, 392. — Ses rives, 393.

Onsson (d'). Son voyage à Constan-

tinople, t. XLVI, p. 121.

Oies (île des, canal de Noël, Terre de Feu). Nommée par Cook. Ses cavernes profondes, t IX, p. 63.

Oiseau-mouche. Ses habitudes, sa nourriture, etc., t. XLI, p. 231 et suiv.

Oiseau de paradis. Sa description. Fables à son sujet, t. II, p. 71; X, 286; XX, 388.

Oiseaux (îles des, Polynésie). Découvertes par Kotzebue. Formées de corail, t. XVII, p. 146, 155. — Naturels, 148, 154. — Beauté des nuits, 152.

OJEDA. Découvre l'île de Curaçao et la côte de Vénézuéla, t. XXXVIII, p. 243.

Oka (rivière de la Russie d'Europe), t. XLIV, p. 464.

Oku-Yesso. Voy. Segalien.

Ollap (ile, groupe des Carolines). Productions. Naturels, t. XX, p. 228.

Olot (ile, groupe Kawen). Découverte par Kotzebue, t. XVII, p. 189: 196:

O-Mai, naturel des iles de la Société. S'embarque sur les vaisseaux de Cook, t. VII, p. 456. — Quitte Londres, IX, 168. — En passant à la Nouvelle-Zélande, engage un insulaire à le suivre, 251. — Rencontre quelques-uns de ses compatriotes à l'île Wateeoo, à deux cent lieues d'Huaheine, 312. — Est de retour aux lles de la Société, X, 103. — Donne un repas à Cook, 128. — Acquiert une pirogue. Est exposé à être dépouillé par ses parens, 161. — Présens et discours qu'il fait à Huaheine, 179. - Son établissement à Huaheine est décidé avec les chefs de cette fle, 181. — Cook lui fait construire une maison, créer un jardin, 182. — Animaux qu'on lui laisse, 189, 197, — Ses regrets au départ de Cook, 189. — Observations sur son caractère, sa conduite, sa famille, 190.

Oman (province de l'Arabie). Côte de Mascate: palais de l'iman. Costumes. Maisons, t. XXXV, p. 2. — Campagne, 4. — Climat, 5. — Commerce. Puissance de l'iman. Productions Manufactures, 5, 6. — Importance des dattiers, 6. — Costume de l'iman, 7. — Muttra: eaux thermales, 9. — Bouschire, 10, 11.

Onceheow (ile, archipel de Sandwich). Découverte par Cook, t. X, p. 289. — Raisons pour croire que les insulaires sont cannibales, 291.— Son étendue, ses productions, 296. — Son aspect, XI, 247. — Ses denrées, XIII, 282; XIX, 231. — Race des naturels, ib. — Onevy. Voy. Honery.

Ongeluks-Fontain (kranl des Hotten-

tots), t. XXVI, p. 381.

Onoun (île, archipel des Carolines). Découverte par Lutke. Nommée Livingston, par Morrell qui croit la découvrir, t. XX, p. 214.

Ontario (lac du Canada). Son aspect, t. XXXIX, p. 67; 81. — Ne gèle jamais, 77. — Havre de Sackett, 100. — Traces du déluge, 206.

Ontong-Java (île, Australie). Dé-

converte par Le Maire et Schouten,

t. XIII, p. 225.

Ontong-Java (île, Australie). Découverte par Tasman, t. I, p. 349; III, 429. — Est différent de l'Ontong-Java de Le Maire, XIII, 225.

Oo. Chercher à Ou, les mots qui ne

se trouveront pas à Oo

Onella (une des îles Aléoutiennes),

t. XI, p. 44

Oonemak (une des îles Aléoutien-

nes), t. XI, p. 45; XIX, 282.

Oonolashka (une des îles Aléoutiennes). Vêtemens de boyaux de baleine, des habitans, t. XI, p. 41. — L'un d'eux porte une lettre russe à Cook, 42, 106. — Denrées, 104, 105, 106. — Commerçans russes, 106. — Domination russe, 107. — Figure des naturels, vêtemens, ornemens, repas, 108. — Habitations, ustensiles, 110. — Manières de produire le feu, 113. — Armes, canots remarquables, 114. — Attirail de pêche et de chasse, poissons, phoques, 116. — Oiseaux, végétaux, quadrupèdes, 118. — Plantes nourrissantes, 120. — Cimetières, 123. — Idiome semblable à celui du Groënland, 124. — Marées, 125. — Aspect horrible, XVII, 116.

Oparo (île, Polynésie). Découverte par Vancouver, t. XIV, p. 57, 61 — Son aspect. Collines fortifiées. Pirogues, 62, 65. — Productions. Naturels, 64. — Naturels, XXI, 410.

Orageuse (île, Australie). Déconverte par Dampier, t. I, p. 438; IV, 318. — Son gisment, XIII, 219, 220.

Oran (ville de l'Algérie) Aspect. Fortifications, t. XXII, p. 182.

Orange (fleuve du sud de l'Afri-

que), t. XXIV, p. 378.

Oranger (premier), apporté en Eu-

rope, t. XLVI, p. 186.

Orebro (ville de la Suède), t. XLV,

p. 13.

Orechora (ile, archipel Sandwich). Découverte par Cook, t. X, p. 288. — Est peu étendue, 296. — Est stérile, XIV, 408.

Orel (gouvernement de la Russie d'Europe). Voyage dans l'intérieur,

t. XLIV, p. 566 à 369.

Orel (chef-lieu du gouvernement), t. XLIV, p. 367.

Orthogue (fleuve de la Colombie, Amérique méridionale). Cours. Affluens. Animaux, t. XXXVIII, p. 61,68. - Comparaison de ses plaines avec les Savanes, les déserts, etc., 571 et suiv.— Tribus d'Indiens de ses bords. Meurtre de l'un des jumeaux, ou de l'enfant faible, 379. — Leurs breuvages abortifs, 581. — Piqure des mosquites et maringouins, 382 et suiv. — Enormes reptiles, XLII, 183. — Cours, inondations, 396. — Caractère des Indiens des rives, 408. - Leurs noces, 415. — Culte des crapauds, 417. — Funérailles des diverses tribus, 418. — Armes. Canots, 421. — Voyage sur le fleuve, 436. — Saison des chaleurs, 437. — Rives. Crocodiles. Rocs de granit. Saison des pluies. Confluents, 438. Oiseaux, 439, 443. — Insectes, 439, 441. — Beaux arbres, 439. — Aventures d'un voyageur surpris par une crue du fleuve sur un arbre où il demeura trois jours, 440 à 448. Enormes lézards, 441, 443. --- Tortues, 443. — Phoques, 444.

Orfah (ville de l'Al-Djezyreh, Turq. d'Asie). Danses. Mosquée, t. XXXII, p. 466. — Intérieur de maison. — Muraille. Rues. Bazars. Mosquées et leurs oiseaux. Population, 468.

Oriental (cap, du dét. de Behring). Nommé par Behring, t. XI,p. 86

Orleans (la Nouvelle-, capitale de la Louisiane, États-Unis). Aspect, t. XXXIX, p. 359. — Première vue du Mississipi. Ses dimensions. Ses crues, etc., 360 à 366. — Divers genres de vaisseaux, 361, 362 — Marché. Languages divers, 366, 386. — Langue française très répandue, 366, 386. — Climat, 367. — Mulâtresses, 385, 388. — Société, 387. — Créoles, 388. — Théâtres. Bateaux à vapeur, 389.

Ormuz (île, golfe Persique), t. I, p. 96.—Autrefois florissante, XXXV,

12, 14

Orned (île, Polynésie). Découverte par Kotzebue. Aspect agréable, t. XVII, p. 156. — Entrevue intéressante avec les naturels, 157 et suiv. — Tombeau, 160. — Nourriture des habitans, 170. — Représentations dramatiques, 372.

Orente (fleuve de la Syrie, Tarquie

d'Asie), t. XXIII, p. 46.

Oroolong (île du groupe Pelew). Wilson naufragé y reconstruit son vaisseau. Un fils du roi s'embarque pour l'Europe, t. XIII, p. 386.

Orsova (ville de la Hongrie, empire autrichien). Aspect, t. XLIV, p. 182. — Précautions contre la peste,

184.

Osaka (ville de l'île Niphon, Japon). Maisons. Rues avec portes. Gouver-

nement, t. XXXI, p. 152.

Omabruck ou Maitea (île d', archipel de la Société). Découverte par Wallis, t. III, p. 304; V, 95. — Dépend de Taïti. Ses habitans. Leurs vêtemens et ornemens, X, 251. — Forme, étendue, aspect, XIII, 313.

Osnabruck (île de l'Évêque-d', Polynésie). Découverte par Carteret,

t. III, p. 109.

Ossetes (habitans du Caucase). Vie, mœurs, usages, etc., etc., t. XLV, p. 427 à 429 et 444 à 451.

Yoy. Caucase.

Ostiaks (peuple de la Sibérie). Situation de leur pays. Taille. Figure. Vêtemens, t. XXXI, p. 308. — Habillement des femmes. Logement. Meubles. Nourriture. Chiens et traineaux, 310. — Polygamie. Mariages, 312. — Différence avec les Samoyèdes, 314. — Couches des femmes, 315. — Chasse. Pêche. Travaux des femmes. Manière de fumer, 316, 318. — Superstitions, 316, 319. — Jalousie, 319. — Paresse, 319, 321. — Mesure du temps. Commerce. Manière de se reconnaître débiteur. Maladies, 320. — Enterremens, 522.

Otaha (ile, archipel de la Société). Découverte par Cook, t. V, p. 325 et suiv. — Habitans. Productions, VIII, 19. — Héasa ou danses, et représentations, 20. — Bâtiment public, 23.— Abonde en cochons, 23. — Conquise par les naturels de Bolabola, X, 203

et suiv.

Otahi-Oa. Voy. Magdalena. Otakootaia. Voy. Wenovaette.

Otdia (groupe, archipel Radack).
Découvert par Kotzebue, t. XVII,
p 160, 164. — Beau climat. Beaux
habitans. Productions, 162. — Graines
et plantes d'Europe qui y sont se-

mées, 166, 225, 557, 359. — Nourriture des habitans, 170. — Trésorier du chef, 185. — Drames, chansons historiques, 361, 366. — Manière de combattre, 364, 367.

Otersum (île de la Norwége), t. XLV,

p. 117 et suiv.

Otteroen (île de la Norwége), t. XLV, p. 113.

Otutuelah (ile, Polynésie), découverte par Edwards, t. XIII, p. 425.

Ou, chercher à W ou à OO, les mots

qu'on ne trouvera pas à OU

Oualan (ile, archipel des Carolines). Découverte par Crozer. Aspect, t. XVIII, p. 171.— Productions. Animaux. Indigènes. Vêtement. Mariage, 172. — Gouvernement. Mœurs pacifiques. Maisons. Village Lélé, 174. — Repas. Hospitalité. Religion. Langue, 176. — Noms qu'elle a portés, XX, 199. — Gouvernement, XLIII, xxviij. — État des femmes, xxxj.

Ouch (ville du Moultan, Hindoustan). Situation. Population. Rues, t. XXXVII. p. 385. — Voiture. Soldats du khan, 386. — Anciens sépulcres, 388. — Mole, 389. — En-

virons, 391.

Oude. Voy. Aoudh.

Oum-Essogher (ville du désert de Lybie). Site. Maisons. Habitans, t. XXV, p. 422.

Oural (monts entre l'Europe et l'A-

sie), t. XLVI, p. 40.

*Ourga* (capitale de la Mongolie, Tatarie Chinoise), t. XXXIII, p. 71. - Costumes de sonctionnaires, 72. — Procession des lamas, 74. — Visite au vangi. Costumes. Appartement, 75 et suiv. — Quartier des marchands, 79. — Fêtes du koutouktou, 80 à 84, 87. — Présens au koutouktou, 85. — Courses de chevaux. Luttes, 86 et suiv. — Cérémonie de deuil. Tribunal. Peines, 89. — Temples. Résidence du koutouktou. Ecole, 91. — Habitations. Rues. Inscriptions gigantesques, 93. — Environs, 95, 97. — Pyramide, 98. — Aspect de la ville. Climat, 99. — Chef de la police. Population, 100.

Ouroumia (lac de l'Azerbaïdjan, Perse), t XXXV, p. 380. — Fertilité de ses bords, 382. — Tribu chré-

tienne, 384.

Ourousia (ville de l'Azerbaïdjan, Perse). Habitans, Évêque catholique. Vices des habitans, t. XXXV, p. 383.

Owry (île, archipel de la Reine-Charlotte) Découverte par Carteret, t. III, p. 134. — Est la même que l'île Edgecombe, et doit être appelée Touboua, XVIII, 385.

Ours. Leur chasse au Kamtsehatka. Leurs mœurs, etc., t. XI, p. 385, 416; XVII, 396; XXXI, 381; XLV, 138.

Ours de mer. Leur description, t. IX, p. 80, 91. — Des régions polaires, XL. x.

Oushout (petite ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 425.

OVANDO. Remplace Bovadilla dans le gouvernement des parties découvertes de l'Amérique, t. XXXVIII, p. 199.— Sa perfidie contre les Indiens d'Haïti, 208. — Ses déloyaux procédés à l'égard de Colomb, 219, 224. — Est remplacé par le fils de Colomb, 248

Owhyhee (ile, archipel des iles Sandwich) Découverte par Cook, t. XI, p. 132. — Description de la baie de Karakakooa, 141, 243, 259. — Pou-

voir despotique des chefs, 143. — Cimetière, 146. — Effets du tabox, 151. — Société de prêtres, 152. — Le roi visite Cook, 157. — Combats à coups de poings, 162. — Opinion sur le but du voyage de Cook, 166. — Bouffons, 167. — Naturels inspirent de la défiance à Cook. Ses suites. Cook est assassiné, 173 à 188. — Incendie de Kakooa, 217. — Forme, étendue, districts de l'île, 239. — Côtes et pays adjacent, 240 et suiv. — Hauteur des montagnes, 241. — Produit le bois de sandal, XIV, 139. — Combats simulés, 395.

Oxus ou Djihoun (fleuve de la Tatarie indépendante). Manière de le traverser en Boukhara, tom. XXXVII, p. 165.— Description du pays jusqu'à Boukhara, 123. — Énormes melons, 124. — Bac de Charjoney, 235. — Gros poissons, 237.

Or (rivière du Nordenfields, Nor-

wége), t. XLV, p. 112.

Oyolava (ile, archipel des Navigateurs). Beauté du pays. Haute stature des naturels, t. XIII, p. 110. — Ornemens des femmes, 112. — Beauté du pays, XVII, 530.

P

Paart (ville de la colonie du cap de Bonne-Espérance), t. XXVI, p. 78.

PACHECO. Lieutenant d'Albuquerque, bat le zamorin de Calicut, t. I, p. 84 et suiv. — Détruit une flotte turque dans l'Inde, 88.

Packnam (ville du Siam). Demeure du gouverneur, t. XXXIV, p. 112. — Hospitalités des habitans, 114. — Figure, 115. — Bazar, 116. — Joli temple, 117, 118. — Canons, 119.

PADILLA. Découvre les îles Palaos, t. II; p. 27 et suiv.

Pain (arbre à). Sa description, t. I, p. 380; II, 25, 250; V, 97; XIII, 518; XVI, 219. — Comment se mange le fruit, I, 381; V, 256; XIII, 318; XVI, 220. — Confection du mahie ou pâte que l'on fait avec le fruit, V, 256. — Ressemble au figuier, XVI, 455.

Paissec. Chutes d'ean du Nouveau-Jersey, t. XXXIX, p. 19. Paita (ville du Pérou). Description. Port. Habitans. Campagne aride, t. 11, p. 175.— Prise, pillée et brûlée par les Anglais, 179 et suiv. — N'est qu'une bourgade, XVIII, 135. — Affreux aspect du sol, 136.—Pizarre a découvert le port, XXXVIII, 325.

Palaos. Voy. Pelew.

Palerme (capitale de la Sicile), t. XLVI, p. 264.

Palestine (partie de la Syrie). Voyage dans l'intérieur, t. XXXII, p. 385. — Vallée du Jourdain, 389, 396.

PALLAS. Son voyage en Russie, t. XLVI, p. 154.

Palliser (groupe, Polynésie). Découvert par Cook, t. VIII, p. 224. — Disposition des îles, XVII, 273.

Palmerston (groupe, Polynésie). Découvert par Cook, t. VIII, p. 308.— Est formé de plusieurs flots. Est inhabité. Sa eirconférence, IX, 325.— Oiseaux, 326.— Son lac. Ses jolis poissons, \$27. — Abonde en cocos, \$28. — Conjectures sur la formation des flots, 550 et suiv.

Painier. Vin, huile, sirop et sucre qu'on en retire, t. VII, p. 13, XXVIII,

21. — Son fruit, 14.

Palmyre (ville de Syrie, Turquie d'Asie). Détruite par Aurélien, t. I, p. 7. — Ses ruines. Tribus qui les

habitent, XXII, 43, 48.

Pampas. Plaines de l'Amérique méridionale. Manière d'y voyager, t. IV, p. 12. — Leur aspect, XXXVIII, 374. — Description générale, XLI, 280. — Etendue. Bornes, 282. — Les trois régions et leurs divers aspects. Végétaux, 282. — Arbres, 284. — Incendies. Rivières, 285. — Climat, 285. 287. — Animaux, 286, 292. — Le pampero (vent), 287. — Habitans. Détails historiques. Colons, 288. — Manières de voyager, Précautions, 314, 321. — Campague, 316.,— Relais, 316, 319. — Postillons. Chevaux. 317 et suiv. — Brigands, 323.—Trous de biscachos, 324. Voy. Guachos.

Pampas (Indiens des), tom. XLI, p. 288. — Redoutés des Guachos qu'ils haïssent, 323, 337, 338. — Leur belle race, 333. — Vie nomade, 334. — Occupations, 335, 339, 341. — Usage constant du cheval, 335, 337. — Guerres, 336, 338. — Religion, 339. — Esprit vindicatif. Croyance a l'immortalité de l'âme. Funcrailles, 340. — Amour des liqueurs fortes

Echanges, 341.

₩ Pampæn-Kraal (jolie colline du cap
de Bonne-Espérance), t. XXIV, p. 82.

Panama (isthme de). Largeurs, t. XXXVIII, p. 2. — Sur sa section,

Panama (ville de la Colombie). Autrefois commerçante. Détails historiques, t. XLI, p. 408. — Élémens de prospérité. Belles ruines, 409, 410.—Evêché. Situation. Population, XLII, 431

Panjang (fle, golfe de Siam). Étendue. Surface Végétation, t. XXXIV, p. 304. — Rocs. Animaux. Végétaux. Arbres, 306. — N'a rien d'engageant, 308.

Panlog (fle du groupe Pelew), t. II, p. 29. — Larcins des naturels, 51, 52. Tatouage, 52.

Panrhym (fles, Polynésie). Très peuplées, t. XVII, p. 49, 50. — Physique des naturels, 53. — Absence de tatouage. Canots, 54.

Pacon ou Apoum (île, Nouvelles-Hébrides, Australie). Découverte par

Cook, t. VIII, p. 339, 424.

Papous (île des, Malaisie). Laideur des naturels. Maisons. Nourriture. Vêtemens. Religion, t. XVIII, p. 77, 78. Voy.îles Boni, Manouaran, Ramack, Waigiou.

Papous (terre des). Voy. Nouvelle-

Guinée

Pâques ou Wathou (île de, Polynésie). Découverte et décrite par Roggewin, t. II, p. 46 et suiv.— Animaux. Cabanes et étoffes, 51. — Naturels, 52. — Voyage de Cook. Grandes statues et colonnes. Leur rapport avec celles de l'Egypte, 53; VIII, 140, 144, 151, 158, 161, 165, 180 — Description des habitans et de leurs vêtemens. Leurs grandes oreilles, 143, 147, 149, 176. Étoffes d'écorce d'arbre, 145. — Friponnerie des habitans, 146, 168. — Comment ils s'abritent du soleil, 149. — Intérieur du pays stérile, 150, 152, 160. — Cabanes misérables, 153 et suiv., 178. — Manque d'animaux. 157. — Rares arbrisseaux, 166. — Lubricité de certaines femmes, 167, 170. — Petites statues bien sculptées, 169. — Description particulière de l'île. Pays. Productions, 171 et suiv. – Nombre des habitans. Leur teint. Leur langue. Leur caractère. Leurs vêtemens et ornemens. Leurs armes. Leurs cabanes. Leurs ustensiles, Leurs pirogues, 175 et suiv. — Description plus particulière des statues gigantesques, ouvrage d'une civilisation plus avancée, 180.—Voyage de La Pérouse. Naturels, XII. 88, 90. — Sécheresse du sol. Sa cause, 91. — Monumens. Statues. Pyramides sur les tombeaux, 95, 97, 98, 102, 110, 111. — Population. Cavernes, 96, 115. — Grandes maisons communes, 99, 110. — Identité des naturels avec les autres Polynésiens, 101. - Sont voleurs, 104. - Pirogues, 105. - Nourriture. Cuisine. Agriculture, 106, 114.— Graines semées et animaux laissés par les Français, 109, 114. — Grand mannequin de jone, 111. — Description du

cratère d'un encien volcan, 112. — Conjectures sur le gouvernement, 115. – Figure et mœurs des habitans, XIII, 163. — Volcan. Statues, Cavernes. 167. — Bois amené par les courans, XVII, 43. — Forme Hauteur, XIX, 17. — Population, 198.

Para (ville du Brésil). Tigres privés, t. XLII, p. 70.—Situation. Environs. — Le palais, 72 — Cathédrale, 73. - Usage singulier, 73. - Considéra-

tion sur la province, 76.

Paraguay (province du Brésil, aujourd'hui Etat séparé). Détail sur l'origine, la forme et les progrès de ses missions, t. IV, p. 106 et suiv. — Expulsion des jésuites, 115 et suiv.— Fondation de l'Assomption, XXXVIII, p. 352. — Voyage dans le pays, XLII, 277 et suiv. Voy. Villarica.

Paraguay (affinent du Parana), t. XXXVIII, 67, 68.

Parahiba (rivière du Brésil). Singulières grenouilles, t. XLII, p. 236, **322.** — Diverses branches, 309, 316.

Parahiba (ville du Brésil), t. XLII, p. 318.

Paramaribo (capitale de la Guiane

hollandaise), t. XLI, p. 228.

Paramatta (ville de la Nouvelle-Galles du sud). Aspect, Maisons, Rues. Climat. Environs, t. XLIII, p 26.

Parana (affluent du Rio de la Plata), t. IV, p. 14, XXXVIII, 66, 68. — Reçoit le Paraguay, 67.

Paramousir (une des îles Kouriles),

t. XI', p. 457,

Paris et les Parisiens comparés à Londres et à ses habitans, t. XLVI, p. 282, 283.

Raros (ile de l'archipel). Marbres

d'Arundel, t. XLVI, p. 96.

Parry. Ses recherches du pôle Magnétique, t. XL, p. 183. - Son premier voyage pour la découverte d'un passage au nord de l'Amérique. Préliminaires, 244. — Nomme la baie Mary-Board, Croker; le cap Everard, Home, Bullen, etc., 262. — Découvre la baie Maxwell, 264. — L'île Léopold, 265. — Les caps Clarence, Sippings, 267. — Le cap Kater, 269. Les baies Fitz-Gérald, du Prince-Régent, Bowen, 270. — Le cap York, 273. — L'anse Hob-House; caps Herschell, Hurd, etc., 274. — Les baies

Gaswyne, Barlow; les caps Riley. Hotham; les îles Beechey, Cornwallis; canal Wellington; l'entrée de Barrow, 275. — L'ile Grifth'; les caps Martyr, Walker, 279. — La pointe Ross, les baies Skène, Bridport, etc. 282. — La grande île Melville, 282 à 284. — Cap Providence, Hay, 293. - Opérations pour s'établir en quartier d'hiver, précautions, divertissemens, 295 à 344 — Le port Winter et l'archipel de la Nord-Géorgie, 296. Effets du froid, 301, 305, 315, 316. Voyage à travers l'île Melville, 324 à 338. — Découvre l'île Sabine, 329. — Remet à la voile. 344. — Découvre la terre de Banks, 348. — Le cap Dundan, 351. — Les îles Brown, Somerville. Nomme le Nord-Sommerset, le Nord-Devou, etc.; 354 — La baie Eardley; le cap Crawfurd, 355. — La baie de l'Amirauté; les îles Woollastou, 356. -Entrevues avec les Esquimaux, 360. - Nomme l'ile de l'Observation, 369. — Deuxième voyage, Préliminaires, 373. — Entrevues avec les Esquimaux, 377, 402. — Explore les côtes de l'île Southampton, et donne des noms à divers lieux, 374 à 393. Découverte du cap Buchnan; du canal Hurd; du cap Montague, 395.—L'anse Duckett, 397. — Cap Edouard; baie des Cinq Grelins, 400. — Découverte et exploration du havre, Lyon, et de la baie Ross, 401 à 405. — Quartiers d'hiver, 406.—Découverte du détroit de la Fury et de l'Hécla, 427. — Troisième voyage, 440. — Quatrième voyage, pour atteindre le pôle Nord, · 461. — Voyage en chaloupe, 465 et

Parry (groupe, Polynésie). Découvert par Beechey, t. XIX, p. 433. -Voy. Peel,

Parsis (sectaires de l'Hind.). Leur richesse à Surate, t. XXXVI, p. 400. – Leur état à Bombai, Religion, 405..

- Funérailles, 406.

Patagonie (pays de l'Amérique méridionale). Description de la côteorientale, t. II, p. 96. — A de vastes pâturages sans arbres, 96. — Abonde en taureaux et en chevaux, 97, 100. - Colonie espagnole, XXI, 317. -Sol, 323. — Animaux, 384.

Patagens. Pourquoi sinsi nommés par Magellan, t. I, p. 129. — Taille, eouleur, costume, 130. — Cabanes de peaux, vivent de chair crue . 134. — Moyen qu'ils emploient pour décharger leur estomac, 135 — Tombeaux, 241. — Leur chasse au taureau, II, 97. — Tatouage, taille, 389 et suiv. - Éperons, III, 239. — Nouveaux détails sur leur taille, leur teint, leur corps, leurs vêtemens, leur nourriture, leurs frondes, 240 et suiv. — Alliance avec les Français, IV, 53. ont une entrevue avec Bougainville, qui fournit des détails sur leur corps, leur habillement, leurs armes, 138 et sniv. — Taille. Costume. Occupations, XX, 31.—Leur taille a été exagérée, XXI, 319.

Patashie (île du Niger). Beauté. Productions. Est tributaire du Ouaoua, t. XXX, p. 283, 284. — Habitations. Maison de correction des femmes. Statues, 291. — Costume d'un prêtre

paien, 292.

Pathmos (ile de l'Archipel), tom.

XLVI, p. 98.

Patna (capitale du Behar, Hindoustan ). Situation. Grande étendue. Maisons, t. XXXI, p. 79. — Aspect imposant. Beau jardin. Ruines, XXXVI, 122.

Patras (ville de la Grèce), t. XLIV, p. 319. — Café, 320. — Mariage d'un Grec, 322 et suiv. — Monumens, 324. L'Odéon, XLVI, 208.

Pau-Kok, Voy, Fu-Kok.

PAULDING. Sa croisière dans les fles de l'océan Pacifique, à la recherche de matelots révoltés, t. XVI, p 407. Passe aux Marquises, 417 à 435. -Aux Mulgraves, 444 et suiv. — Y trouve un matelot qui rend compte de la révolte, 450 et suiv.

Peard (ile, groupe Gambier, Polynésie). Découverte par Wilson, t. XIII, p. 440; XIX, 97. — Nommée par Beechey, 122. — Villages. Momies, 123, 129. — Grand bâtiment, 129, 148 -Areghe on roi, 130.—Vêtemens, 133. 134.

Pacherais. Nom donné aux habitans de la Terre de Feu, t. IV, p. 163. - nois). Détails Grossièreté, laideur, puanteur, IV, tartare, 188, 445, 446, 459. — Mai-172. — Pirogues. Armes, 174. — sons, 191 et suiv., 276, 448. — Rues,

Bon caractère, 175.—Jongleurs, 178. - Sont peu ourieux, V, 51.—Huttes. Tatouage. Langue. Armes bien confectionnées. Absence de gouvernement, 64. — Vie errante, 68, 89. -Comment ils se procurent le feu. VI. 396. — Laideur, IX, 65, 68 et suiv. — Armes, 66. — Pirogues, 67. — Stupidité, 68 et suiv. — Entrevues avec eux. Ne sont pas si stupides, XXI, 273 et suiv., 290, 360. — Occupations des femmes, 281. — Formes. figure, 282, 295. — Canots, 287. — Armes. Ornemens, 289, 301.— Nourriture, 311.

Pecheur (ile du , archipel des Navigateurs). Découverte par Kotzebue. Habiles marins, t. XVII, p. 338 et

Padro (don), Proclamé empereur constitutionnel du Brésil, t. XLII, p. 108. — Son enfance, sa jeunesse, nommé régent du Brésil, 126. — Son goût pour les arts mécaniques, la musique, la chasse, 129. — Son esprit de duplicité, 130. — Se fait proclamer empereur, 131. — Est chassé ignominieusement. Son usurpation. Sa mort, 132. — Sa garde, son costume à l'ouverture d'une session législative, 365 et suiv. — Son palais d'été, 370. — Sa figure, 370. — Parlait le français, 371. — Sa vie privée,

Peel (ile Sir-Robert, groupe Parry). Découverte par Beechey. Port Loyd,

t. XIX, p. 431, 434.

Pegou (province de l'empire birman). Forme physique des habitans, t. XXXIV, p. 240, 242 et suiv. -Campagne, 467. — Voy. Rangoun.

Pei-Ho (rivière de Chine); Voyage d'Amherst, t. XXXIII, p. 351 à 371. - Jonques, 366. — Distinction de celles des fonctionnaires, 368. — Voyage de Macartney, 429 à 442. — Yachts, 430. — Productions des rives. Pyramides de sel, 434.—Digues, écluses, 439. — Villes qu'elle baigne. --- Voy. Tien-Sing, Tong-Kou, Tong-

Péking (capitale de l'empire chisur la mission russe, Maisons. Armes. Canots, I, 338. — 't, XXXIII, p. 2 — Environs. Ville

194, 258, 256, 276, 278, 447.— Places, 94.— Boutiques, 194, 276, 448, — Palais impérial, 194. — Sa description, 284 à 289. — Monts-depiete, 194. — Denil, 196. — Sorties de l'empereur, 198. — Administration de la justice. Peines, 199 à 205. — Réserve des fonctionnaires, 205. Temple de Fo, 206.—Autres temples, **245**, **265**, **268**, **276**, **299**, **307**, **508**. — Costumes, 207 à 210.—Astrologie. Astronomes chrétiens, 211. — Libraires, 219, 307. — Imprimeurs, 220, 294. — Joailliers, 221, 303, — Potiers, 221. — Anes à louer, 221 — Traineaux. Grottes des pauvres, 222. -Eglises chrétieunes, 229, 249, 260. Puits, 230. — Temple de la terre, détails sur la religion, idoles, etc., 231 et suiv.— Obelisques, 234, 252, 301. — Fonderie. Idoles, 235. — Renouvellement de l'an, 237. — Cérémonies religieuses, 240. — Mosquée, 242. — Escorte d'un prince, 243. — Tombeaux. Cimetière, 245, 262 à 265. — Temples de Ho-Tchang, 245. — Fameuse cloche , 246. — Eléphans, 247, 248. — Couvent portugais. Peu de faveur des catholiques, 249 et suiv. — Ponts en marbre, 252, 289, 446. - Lacs, 252, 300, 449. - Tours, 252, 447. — Fête du priutemps, 257. — Funérailles de l'empereur, 258. — Ecluses. Canal, 261. — Description de la ville, 269 à 323. — Signification du nom. Fondation, 269 et suiv. — Situation. Saisons, 272. — Divisée en deux villes, King-Tching et Vaï-lo-Tching, 273. -- Etendue, 273. -Murs. Portes, 274. — Faubourgs. Population, 277. — Sévère police, 281 et suiv. — Les trois villes de King-Tching, 283. — Quartier de Houang-Tching, 289 à 294. — Monts factices, 290. - Edifices, 291. -Statue de Fo. Lac, 292. — Magasins à poudre, soie, etc., 293. — Quartier de King-Tching, 294 à 302. — Tribunaux, 295 et suiv., 313. — Etablissement pour les concours, 298. - Candidats. Observatoire Temple de Fo. Monnaie. 299. — Obélisque. Arcs de triomphe, 301. — Quartier de Vai-la-Tching, 302 à 311. — Tavernes. Bains, Joailliers, 302. — Détails and les théatres, 305 à 307. ---

Cérémonie du labourage, 508, 451.—
Conclusion. Distinction de Péking des autres capitales. Mœurs. Classes d'habitans, 310. — Domestiques, 313. — 319. — Pompes. Médecins. Stations de voitures, 314. — Denrées, provisions, 316. — Conclusion de marché, 319. — Danse. Réunions. Jeux, 321, 322.—Grand faubourg, 375. — Fortifications, 447.—Description de la ville: ville chinoise, 451. — Eminence du ciel, 452. — Palais d'automne, 453.— Intérieur d'un palais, 454. — Population, 456. — Filles publiques, 457. — Climat, 470. — Convoi funèbre, 471.

Pella (ville des Hottentots Namaquas). Etablissement des missionnai-

res, t. XXIX, p. 208.

Pelew on Palaos (groupe, archipel des Carolines, Polynésie). Découvert par Padilla. Leur premier nom. t. II, p. 27. — Ile Sonforol. Missionnaires et leurs travaux, 28, 30, 31. – Entrevues avec des naturels, 28, 31. — Formes, figures. Vêtemens des naturels, 28. — ile Paulog, foréts, bateaux, 29. — Avidité des naturels. Tatonage, 32. — Naufrage de Wilson, XIII, 377, 379. — Gouvernement. Bonté du roi. La cour. Cérémonial. Ordre de l'Os, 380. — Priviléges du roi, 381. — Végétaux, 381, 382. — Animaux. Confitures, 382. — Bétel et petits paniers à bétel, 382, 383. — Maisons, 382. 383. — Ustensiles. Repas, 383. — Armes, 383, 384. — Canots. Figure, formes, vêtement des naturels, 384. - Tatouages, Ornemens. Mariages. Cimetières. Caractère des naturels, 385. — Ile Oroolong. Lee-Boo, le fils du roi s'embarque avec Wilson pour l'Europe, 586. — Intéressans détails sur ce jeune homme, 386 à 418. — Fruits, 390. — Bonté des insulaires pour l'équipage de Wilson, 391 et suiv.

Péloponèse (partie du royaume de Grèce). Voyage de Pouqueville, tom.

XLVI, p. 207.

Penjab on Punjab (un des Etats des Seiks, Hindoustan). Beauté de ses plaines, t. XXXVII, p. 4 — Voyage dans le pays. Kurey-ka-Put-lund, 8.—Puits. Sol. Etat de l'agriculture. Anciens canaux des Mogols, 9,

— Tribu de Turcomans soumise, 311, 312. Voy. Astrabad, province; Aserbardjan, province; Dechtistan, province; Eiwani-Key, Elbours, mont; Ispahan, Koum, Khorassan, Oraus, fle; Oroumia, lac; Talisch, province; Teheran, capitale.

Pescadores ( iles, Malaisie), t. XII,

p. 519, XVII, 461.

Peshawur ou Pichaouer (ville du Caboul, Asie). Environs, t. XXXVII, p. 58. — Costume de chef, 60. — Réjouissance du premier jour de l'an, 63. — Emploi du vendredi, 64. — Rare intelligence, Jeunes enfans, 67. — Combats de cailles, 68. — Poires

renommées, 102.

Pesth (capitale de la Hongrie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 126,

pire d'Autriche), t. XLIV, p. 126, 128, 134. — Bel aspect, 136, 140. — Communications avec Bude, 136. — Dames. Rues, 157. — Marchands. Théatres. Musique, 138. — Denrées, 139. — Progrès, 188. — Le palatin, 194. — Ne forme qu'une ville avec Bude. Edifices, XLVI, 128. — Foire, 130.

Peterwardeia (ville de la Hongrie, empire d'Autriche). Environs, tom. XLIV, p. 161.— Communication avec

Neusatz, 162.

Pétrels. Oiseaux qui marchent sur l'eau, origine de leur nom, t. III, p. 81. — Pétrels bleus, VII, 213.

Petropaulouski ou Saint-Pierre et Saint-Paul (capitale du Kamtschatka). Aspect misérable de cette ville, t. XI, p. 309. — Embouchure de la rivière, 324. — Hôpital russe, 557. — Funérailles du eapitaine Clerke, 382. — Nombre d'habitations, 447.— Son phare, XII, 439. — Voyage au volcan voisin, XIII, 23 et suiv. -Aspect de la ville, 47. — Religion grecque, 48. — Bains de vapeur, 60. - Misère du pays. Climat malsain, Population, XVII, 22. — Etat en 1825, XVII, 394. — Les ours y sont venus dans les rues, en hiver, 397.-Embellissemens. Améliorations, XIX, 437. — Son port, XXXI, 560. Voy. lwatska,

PETRON. Son voyage en Espagne, t. XLVI, p. 169.

Phase (fleuve de la Mingrélie, Asie). Origine de son nom, t. XXXI, p. 190. Phéniciene. Leurs premières navigations, t. I, p. 2. — Franchissent les colonnes d'Hercule, 2. — Leur voyage autour de l'Afrique, 5. fondent Carthage, 5.

Pichaouer, Voy, Peshawur.

Philadelphia (capitale de la Pensylvanie). Aspect, t. XXXIX, p. 210, 219. — Sociétés scientifiques, 213. 218. — Hospices, Ecoles, 214. — De la librairie, 215. — Bibliothèques, 217. — Noms des rucs, 219.—Tombe de Franklin, 220. — Institutions diverses. Salle célèbre, 221. — Décadence, 229. — Rues tendues de chaines, 429, 438. — Aspect. Rues. Maisons, 434. — Monumens. Tristesse de la ville , 435. — Magasins. Loterie. Bains de Long-Branch, 436. — Intérieur d'une synagogue de quakers, 437: — Société. Costumes, 439, 447. -{Condition de la femme, 440 à 443. Beaux environs. Calme de la ville. laste des monumens, XLI, 270.

Philippines (îles de la Malaisie). Découvertes par Magellan qui les nomma archipel de Saint-Lazare, t. I, p. 146. - Connues long-temps sous le nom de Manilles. Conjecture sur l'origine de cette dénomination, 443. — Plusieurs erreurs de Dampier à leur égard corrigées, IU, 170, 178.—Désavantage du gouvernement des Espagnols, XII, 298. - Extrême fertilité du sol, 303. — Nouvelle compagnie des Philippines, 504. — Pirateries des Malais Mores on mahométans. 305. - Détails sur les naturels, XVIII, 441. — Population, XX, 216. – Premiera établissemens espagnols Climat. Productions. Objets d'exportation, 217, 219. — Bains. Couches précoces et heureuses, 222 et suiv. Mines, plantes, animaux, XLIII, viij et suiv. Voy. Baschy, Luçon, Marivelle, Mondrain.

Philippines (Nouvelles-). Voy. Ar-

Phenix (île, Polynésie), t. XVIII,

Phoques. Voy. Castors marins, Chats marins, Chevaux marins, Chiens marins, Elephans marins, Léopards marins, Lions marins, Veaux marins.

Phu-Knolle, Voy. Fu-Kok.
Pic-do-l'Etoite (the des Nouvelles-

Hébrides). Découverte par Bougainville, tom. IV, pag. 267, VIII, 421.

Риснот. Son voyage en Angleterre

et en Ecosse, t. XLVI, p. 273.

Pico (île du groupe des Açores). Découverte par les Portugais, t. IX, p. 157. — Est la plus grande des Açores. Sa population. Ses vignes, 158; XX, 442.

Piemont (province du royaume de Sardaigne). Coup d'œil sur le pays.

Turin, t. XLVI, p 266.

Pierre ler (sie de l'océan Glacial antarctique). Découverte par Bellinghausen, t. XXI, p. 446.

Pigeon blanc antarctique. Sa des-

eription, t. XV, p. 326 et suiv.

Pilares, ou Pillar, ou des Pilliers (cap, Terre de Feu). Sa description, t. IV, p. 193. — Sa distance du cap des Vierges à l'autre extrémité du détroit de Magellan, 195.

PILATI. Son voyage en Hollande,

t. XLVI, p. 190.

Pinang (île, détroit de Malacca).

Bel aspect, t. XXXIV, p. 13 — Industrieuse colonie de Chinois, 14. —

Vilte, 16. — Caractère des Indiens et des Chinois, 17. — Belle campagne, 19. — Climat, 20, 23. — Animaux singuliers, 21. — Végétaux. Oiseaux, 22. — Climat de l'hiver, 23. — Montagnes, 24, 27. — Distribution des plantes, 24 — Cacaotier, 26. — Productions agricoles, 28. —

Puivriers, 29. — Girofliers. Cafiers, etc., 50. — Mont Palmer, 55. —

Phosphorescence de la mer, 34.

Pincon (Vincent-Fanez). A découvert le Brésil, tom. XVHI, pag. 53,

XXXVIII, 244.

Pind-Dadun-Khan (ville du Penjab, Hindoustan). Maisons, tom. XXXVII, p. 56. — Mines et mineurs, 37.

Pingouins. Oiseaux. Origine de leur nom, t. I, p. 233. — Leur description, 234; II, 101; IV, 75; VII, 212. — Ont le sommeil dur, IX, 86. — Leurs trois espèces aux Malouines, XVIII, 122. — Leurs mœurs, XXI, 233.

Pingouins (îles des, côte d'Amérique septentrionale, sud). Découverte par Noort, tom. I, pag. 245.

Pins (iles des, Nouvelle-Calé-

donie ). Découverte par Cook, t. IX, p. 12.

Pinto. Son voyage en Asie, tom.

XXXI, p. 51.

Pisania (ville du royaume de Yany, Sénégambie). Commerce, t. XXV, p. 26. — Jurisprudence. Avocats, 37.

Pisgah (ile du Mont-, Shetland mérdional). Découverte par Fanning,

t. XXI, p. 452.

Pitcaira (ile, Polynésie). - Découverte par Carteret, t. III, p. 107. - Détails sur l'établissement de l'équipage révolté du capitaine Bligh, XIX, 23. et sniv. — Etat de l'établissement en 1825, 58 et suiv. — Vêtement des insulaires, 61. — Figure, 62, 89, 90. — Habitations, 63, 66. — Repas. Prières, 64, 81, 92. — Moraïs, statues, vases anciens, 68, 74. – Danse, Musique, 71. – Culture, 77. — Prohibitions dans le mariage, les mêmes qu'en Angleterre, 79. Emploi du temps, 83. — Mariages. Baptèmes, 85. — Traitement des enfans, maladies, 92. - Productions végétales, 94. — Population, 95.

Pithad (ville du Nordland, Sué-

dois), t. XLV, 329.

Pitt (fle, groupe Vanikoro). Découverte par Edwards, t. XIII, p. 427;

XVIII, 342.

Pitt (archipel de la côte de la Nouvelle-Hanovre, Amérique septentrionale). Nommé par Vancouver, tom.

XIV , p. 450.

Pitt (fle, archipel de Pitt). Cabanes temporaires des habitans, t. XV, p. 450. — Environs de la baie Tchinkitané: Productions. Animaux, 452. — Pelleteries, oiseaux, poissons, 454 — Physique des naturels, tatouage, 458. — Ornement labial des femmes, 458. — Armes, industrie, chant, langue, 460.

Pitt (île, terre de Graham). Découverte par Biscoë, tom. XXI,

p. 462.

Pizarra. Prépare une expédition pour la conquête du Pérou, tom. XXXVIII, p. 317. — Découvertes diverses, 319. — Découver l'île Gorgone, 321. — L'île Sainte-Claire, 324. — Le port de Païta, de Sainte-Croix, 325. — Revient à Panama sans s'être

enrichi, 327. — Vient en Espagne où il est nommé gouverneur du Pérou, 328. — Nomme Puerto Viejo, 329. - Reçoit des ambassadeurs de Huascar, prince péruvien, 330. — Reçoit des présens de l'Inca Atahualpa, 331. — Arrive à la capitale Caxamarca, 332. — Fonde Los-Reyes, Truxillo. Est nommé marquis, 333. – Est assassinė, 334. – Son caractère, 335.

Plata (la, république de l'Amérique septentrionale). Détails sur les premiers établissemens des Espagnols, t. IV, p. 14 à 34. — Voyage dans le pays, XLI, 288 et suiv. — Manière de tuer les bestiaux, 401 à 404. Voy. Buenos-Ayres, capitale; Mendoza, San-Luis, Uspallata, Villa-Vicentia.

Plata (île de la Colombie). Son aspect. Ses animaux. Son étendue,

t. XVI, p. 88, 90.

Plata (Rio de la, fleuve de l'Amérique méridionale). Ce qu'il est. Son embouchure, t. IV, p. 14. — Détails sur les établissemens des Espagnols sur ses bords, 14 et suiv. — Origine de son nom, 17. — Fleuves qui le forment, XXXVIII, 66. — Son embouchure, 67. — Inondations. Cours, 68. — Découvert par de Solis, 344. — Cabot découvre les îles Saint-Gabriel, 345. — Nommé par Cabot, 347. — Fondation de Buénos-Ayres, 349. Voy. Parana, Uruguay.

Plate (ile, archipel des Navigateurs). Aspect agréable, t. XVII, p. 340. -Denrées. Jolis petits perroquets, 342. - Nombreuse population, 344.

Plate (ile, groupe de la Révolution), Découverte par Marchand, ti XV,

p. 435.

Plie (fle de la , Amérique russe). Nommée par Cook, t. XI, p. 35. — Volcan sur la côte adjacente, 36.

Plongeons (ile des) ou Pylstraat (Au stralie). Découverte par Tasman, t. I, p. 347; VIII, 96.

Plumb (île, Polyuésie). Découverte par Edwards, t. XIII, p. 430.

Podolie (gouvernement de la Russie d'Europe), t. XLIV, p. 386.

Podolsk (ville du gouvernement de Moscou, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 356. — Edifices religioux, 357.

Podor (ville sur le Sénégal). Comp-

toir et fort français, t. XXII, p. 61. - Température, 62. — Campagne, 64; XXVIII, 433.

Poisson. Ressemblant à un singe, t. I, p. 165. — Volant, IV, 281; VII, 176; XV, 337. - A voiles, V, 15. -Qui se plaît sur la terre sèche, VI,

Poissons (rivière, Afrique). Découverte par les Portugais, t. I, p. 28.

Pola (ile du golfe Adriatique),

t. XLIV, p. 333.

Pola (file, archipel des Navigateurs). Etendue. Beauté, t XIII, p. 113; XVII, 330, 344.

Polaire (cercle), t. XLV, p. 135.

Pologne (Etat de l'empire de Russie). Voyage dans le pays, t. XLVI, p. 133. — Etat des personnes, priviléges, réglemens, etc., des quatre classes, 133 à 135. — Juifs. Cracovie. 135. — Fort Landskrone. Caractère. saluts, costumes, des Polonais, 137. - Origine de ce peuple. Mines de Wielitska, 138. – Varsovie, 138. – Lieu de la signature du partage de la Pologne, 139.

Pomotou (archipel). Voy. Dangereux. Pondichery (ville du Carnatic, Hindoustan, à la France). Déplorable état actuel, t. XVIII, p. 397. — Fonctions du daubashi ou guide des étrangers. Usage très fréquent du pa- . lanquin. Historique de sa fondation. Bonne situation, 430. — Beauté des environs. Tisseranderie très répandue. Horreur des Indiens pour la viande. Monumens, 432, 434. — Coclions sauvages, 434. — Historique de l'établissement. Belle situation. Environs. Ravages des Anglais, XXXI, 458. — Aldées, ou villages des environs, 460, 462. — Brames, 461. — Belles teintures, 462. — Célèbre pagode. Cathédrale des missions. Palais du gouverneur, 463, 464. — Moustiques. Maisons, 465. — Saisons, Marchés. Belles femmes, 466.

Popayan (ville de la Colombie),

t. XLI, p. 431.

Portail (île du, archipel de la Nouvelle-Bretagne). Découverte par d'Entrecasteaux, t XV, p. 276.

PORTER. Ses courses dans la mer du Sud, contre les Anglais, t. XVI, p. 1. — Ses prises sur les Anglais,

39, 71, 95, 98, 125. — Découvre l'île Porter, 73, 81. — Récapitulation d'une partie de sa campagne, 124. — Décrit l'île Madison ou Nouka-Hiva, 149. — Ses démêlés avec la tribu guerrière des Heppahs , 156, 163, 174, 186, 209. – Est visité par des chefs, 166, 174, 184. — Fait construire un petit village, 223, 235. — ses démêlés avec la tribu guerrière des Typees, 243, 246, 267 et suiv. — Fait construire un fort, 250. — Prend possession de l'île Nouka-Hiva, 255. — Visite un chef, 260. — Expéditions contre les Typees, 263 et suiv., 279 à 304. — Son vaisseau capturé par les Anglais, 358. — Aventures de son lieutenant, 371. Voy. Gamble.

Porter (fle, fles Gallapagos). Son bel aspect, t. XVI, p. 73. — Arbustes, 79. — Enormes tortues, 81.

Porter. Son voyage en Turquie,

t. XLVI, p. 100.

Portland (canal, Nouvelle-Cornouaille, Nouvelle-Bretagne, Amérique septentrionale). Reconnu en canots et nommé par Vancouver, t. XIV, p. 435, 446.

Portland (ile, archipel de la Reine-Charlotte). Découverte par Carteret,

t. III, p. 126. Portlock et Dixon. But de leur voyage, t. XIII, p. 279. — Arrivent aux iles Sandwich, 280, 287 et suiv. Dixon nomme le port Mulgrave sur la côte d'Amérique, 285, 301. -Portlock, le havre Portlock, 299.— Dixon, le détroit de Norfolk, 301.

Portlock (havre de, Amér. russe). Nommé par Portlock. Ornement lahial des naturels, t. XIII, p. 299.

Porto-Cabello (port du Vénézuéla, Amérique méridionale). Climat, Fortifications, t. XXXVIII, p. 568.

Porto-Rico (ile, Grandes Antilles) Découverte par Colomb, t. XXXVIII, p. 241, 245, 247. — Ruines, 247.

Portugal. Ses habitans apprennent la navigation des Maures. Leurs découvertes, tom. I, p. 11. — Leurs voyages le long des côtes d'Afrique. Encouragés par le prince Henri, 19. - Découvrent Madère, id. - Connaissent pour la première fois la poudre d'or, 20. — Franchissent l'embouchure du Sénégal, 23. — Découvrent

les Açores, 24 — L'île de Fernando-Po, 26. — Remontent le fleuve de Congo (Zarre), 27. — Découvrent la rivière des Poissons, 28. — Eprouvent des revers aux Indes après la mort d'Albuquerque, 106. — Pénètrent jusqu'à Siam et à Canton, 107. - Découvrent Bornéo, Célèbes, l'archipel des Philippines; enfin le Japon, 108. — Etat de leur domination et de leur commerce, ibid. — Perdent les Molusques, Ceylan, etc. Ne conservent, après leur première quête, que Goa, Meliapour, 119. ---Leurs découvertes en Afrique avant le dix-neuvième siècle, XXII, &.

Portugal. Voyage dans le pays, t. XLVI, p. 185 et suiv. — Climat, 185. — Tremblemens de terre. Fleuves. Provinces. Premier oranger apporté de la Chine, 186 — Etat de l'industrie. Caractère. Figure des Portugais, 187, 188.

Potewar (contréc du Penjab, Hin-

doustan). Beauté des habitans. Costumes, t. XXXVII, p. 42.

Potter (île, océan Atlantique). Découverte par Fanning, t. XXI, p. 454

Paulo-Condore. Voy. Condore et chercher de même au second mot tous ceux commençant par Poulo.

*Pounah* (ville du Dekkan, Hindonstan). Aspect. Rues. Montagnes des Gattes. Anciens forts, tom. XXXVI, p. 424. — Temple de Siva. Crabes. Population. Pauvreté de la ville, 425. - Palais , 426.

Pouquevalle. Son voyage en Grèce, t. XLVI, p. 206.

, Pourpre des anciens. Ce qu'il pourrait **e**tre, t. V, p. 16.

Poy. Description de ce bel oiseau, **A.** VII, p. 284.

Po-Yang (lac de la Chine). Temple de Confucius. Portails, t. XXXIII, p. 407. — Beaute des environs, 408.

Praslin (port de l'île Santa-Isabella, archipel Salomon). Nommé par Surville, t. III, p. 430.

Praslin (port de l'île de la Nouvelle-Bretague). Nommé et décrit par Bongainville, t. IV, p. 301 et suiv.

Predpriate ou Entreprise (île, Polynésie). Découverte par Kotzebue. Naturels. Canots, t. XVII, p. 266.

Première-Vue (île de la, Australie)?

Découverte par Surville, t. III, p. 429.

Presbourg (chef-lieu de la Hongrie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 136.

Prince (ile du, Malaisie). Description de Samadang, sa capitale, t VII, p. 112. — Dearées du pays, 114, 116, 119. — Description de l'île et de ses habitans, 115. — Leur nourriture, 116. — Maisons de leurs villes portées sur des colonnes, 117. - Leur caractère et leur langage, 118.

Princes (ile de la terre de Sandwich ). Découverte par Fanning,

t. XXI, p. 455.

Prise-de-Possession (ile, océan Autarctique). Découverte par Marion,

t. IV, p. 404.

Prome (ville de l'empire birman). Etendue. Restes de fortifications. Denrées commerciales, t. XXXIV, p. 471. — Population, 472.

Providence (ville du Rhode-Island, Etats-Unis), t. XXXIX, p. 173.

Providence (ile de la, Australie). Découverte par Meases, t. XIII, p. **ö44**.

Puebla (ville du Mexique), t. XLI, p. 35, — Aspect de la ville, 36. — Magnificence des églises, 36, 38, 40. - Rues. Pavage, 36. - Maisons, appartemens, 37. — Gouvernement. Marché et denrées, 41, 42. — Fabriques de savon. Confitures, 43.

Puerto-Santo (fle, Afrique sudouest). Découverte par les Portugais, t. XXII, p. 9.

Puerto-Piejo (ville de la Colombie). Port nommé par Pizarre, t. XXXVIII,

p. 329.

Puharreis (montagnards du Bengaie). Mœurs. Coutumes, t. XXXVI, p. 101, 107, 109. — Figure, 103, 108. — Gouvernement, 108. — Religion, 110. — Funérailles, 111. — Mariages. Sermens, 112. — Leur contrée, 113.

Puka (ville de l'Yariba, Guinée). Costume du chef, t. XXVIII, p. 117.

Pulo-Condore, Voy. Condore, et cherohez de même au deuxième mot ceux commençant par Pulo.

Pundi (province du Bourgou, Sou-

dan), t. XXX, p. 248, 251.

Punjab. Voy Penjab.

Patter (ville du Penjab, Hindoustan). Canaux des empereurs mogols, t. XXXVII, p. 9. — Population. Maisons. Haras royaux, 10.

Pylstraut, Voy. Plongeons.

Pyramide d'Egypte. Dissertation sur leur destination, t. XXII, p. 309 et suiv. - Pyramides d'argile, XXIII, 71. — Explications de l'usage des petites chambres, XXXIV, 236 note.

*Pyrénées* (monts d'Europe), t. XLVI, p. 24. — Hauteurs des principaux point. Régions des grands arbres, 55.

Quadra et Vancouver ou Nootka (ile, ouest de l'Amérique septentrionale). Raisons de croire que les habitans sont cannibales, t. X, p. 346, 389. Sont voleurs, 347. — Comment ils abordent les vaisseaux, 348, 358. Comment ils sechent le poisson, 354. -Leurs idées précises de la propriété, 360. — Description du pays, 364. — Climat, 365. — Productions, 366.— Fourrures de commerce, 368. — Animaux marias, 370, 376. — Loutres, 371. — Oiseaux, 372. Oiseaux de mer, 373. — Poissons, 374. — Coquillages, 376. — Reptiles. Insectes, 377. — Pierres, 378. - Figure des habitans : teint , vête-

tement de cérémonie, 584. — Masques de bois monstrueux, 385. — Habit de guerre, 587. — Discoprs, 388. — Caractère des habitaus , 389. - Amour de la musique, 590. -Chant, instrumens de musique, 391. - Description d'un village, manière de construire les maisons, 394, 398. - Intérieur des maisons, 396. — Meubles et ustensiles, 397. — Figures de bois, 398, 421. — Ocenpation des hommes et des femmes, 399. — Nourriture animale et végétale. Cuisine, 401 et suiv. — Saleté des repas, 406. — Armes, 407. — Manufactures, arts mécaniques, 408. -Sculpture et peinture, 410. — Consmens, ornemens, 379 et suiv. - Vê- truction des pirogues, 411. - Attirail de pêche et de chasse, 412. — Outils de fer. 414. - D'où peuvent. ils s'être procuré ce métal? 415 et suiv. - Institutions politiques et religieuses, 420. — Langue, 421. — Marées, 424. — Nombre des naturels de l'entrée. Village, XIII, 356.— Aspect du continent d'Amérique, 357. — Saisons, Ports divers, Productions végétales, 558. — Animaux de terre et de mer, 359. — Tatouages, 360, 365. — Formes physiques, 361, 362. — Compression de la tête des enfans, 361. — Epilation, 362. — Teint. Traits. Chevelure, 363. - Habillement des hommes, 363 à 365. — Ornemens, 366, 367, 369.— Habillement des femmes, 367. — Costume de guerre, 368. — Caractère, 369. — Anthropophagie, description d'un repas, 370. — Occupations, 371, 373. — Canots. Harpons. Pêches de la baleine et autres, 372. — Industrie, 373. — Guerres, 374. — Polygamie permise aux chefs. Mariages, 375. — Religion, 376. — Exploration par Vancouver du détroit de Fuca, entre l'île de Quadra et Vancouver et la Nouvelle-Géorgie, XIV, 169 et suiv., 177 et suiv., 183. — Exploration par Vancouver du détroit de la Reine-Charlotte, entre l'île de Quadra et Vancouver, la Nouvelle-Géorgie et la Nouvelle-Hanovre. Noms donnés à divers lieux, 168 à 321.

Qualoën ou Baleine (île du Finmark, Norwége), t. XLV, p. 199. — Établissemens commerciaux, 200, 277. — Mont Tirefield, 201. — Famille et intérieur d'une tente laponne. Rennes, 202 à 218. — Importance. Aspect, 228. — Campague. Arbres. Montagnes, 229. — Bateaux, 230. — Aspect en hiver, 276. — Commerce, 278. — Nourriture principale des

bestiaux, 285. — Qualsund, 286. Voy. Hammerfest.

Quakars. Bizarrerie de leurs cérémonies, t. XXXIX, p. 44, 438. — Intérieur d'une synagogue, 437.

Quarra (ville du Zamfra, Soudan), t. XXVII, p. 400. — Murs. Environs, 402.

Quebec (capitale du Canada) Environs, t. XXXIX, p. 108. — Citadelle Diamond. Bel aspect du havre, 109. — Habitations, 110. — Fortifications. Caractère des habitans, XLI,269.

Queda ou Kedah (port de la province de Malaca). Animaux. Sol. Plantes, t. XXXIV, p. 31, 52.

Quelpaërt (île, mer de Corée). Bel aspect, sol, t. XII, p. 329. — Inhospitalité des naturels, 330.

Quibo (île de la Colombie, Amérique). Sa description. Ses productions. Ses animaux. Serpens voluns. Alligators. Huitres perlières, t. II, p. 193 à 198.

Quillos (île de la mer des Indes), t. I, p. 91.

Quin. Son voyage sur le Dannbe, t. XLIV, p. 133. — Reçoit audieuce de Husseim pacha, 208 à 214.

QUINTE-CURCE. Exactitude de ses descriptions des contrées de la Haute-Asie, t. XXXVII, p. 161, 343.

Quinos (Fernand de). Son voyage dans la mer du Sud, t. I, p. 252. — Découvre l'île de la Belle-Nation, 257. — La terre australe du Saint-Esprit. Fonde Jérusalem-la-Neuve, 268. — A découvert Taïti, qu'il nomme Sagittaria, VII, 353; XVII, 275. — Résumé de ses voyages, XVIII, 194.

Quite (ville de la Colombie). Situation, population. Maisons. Rues. Édifices. Denrées, t. XLII, p. 430.

Quorra Voy. Niger.

## R

Raab (ville de la Hongrie, empired'Autriche), t. XLIV, p. 130.

Rabat (ville du Maroc). Pirates. Maisons. Habitans, t. XXII, p. 103, 104. — Ville, 142.

Rabba (ville du Niffé, Soudan), Ronseignemens sur la ville, t. XXX, p 258, 320 — Renom des nattes de couleur, 327, 332. — Aspect. Habitans, 329. — Deurées. Marché d'esclaves. Animaux, 330.

Rabegh (ville du Hedjaz, Arabie), t. XXXII, p. 246 et suiv.

Radack (groupe, archipel des Ca-

rolines). Découvert et exploré par Kotzebue, t. XVII, p. 178 à 209, 254. — Naturels conservent dans des chansons le souvenir des événemens remarquables, 243, 361, 366, 372. - Mauière de combattre, 364, 367. Voy. groupes A-ur, Ailu, Bigar, Eregup, Kawen, Mulgraves, Otdia, Udirick.

Radna (ville de la Hongrie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 118.

Raguse (ville de Dalmatie, Turquie

d'Europe), t, XLIV, 329.

Raingurh (ville du Djoubel, Hindoustan). Temples remarquables, t. XXXV, p. 452.

Bajmahal (ville du Bengale, Hindoust.). Agréable situation, t. XXXVI,

p. 99. — Ancien palais, 444.

Rajpoutana ou pays des Rajpouts (Etat indépendant de l'Hindoustan). Voyage dans le pays, tom. XXXVI, p. 299. — Villages, 299, 303, 306. — Sol, 299, 308. — Habitans, 300. - Campagne, 301, 306, 307, 323, 325, 333, 344. — Soldats, 303. -Mowah: fortifications, bazars, teinture, 304 — Ruines de Déosa, fête et foire de Nusund, 308. - Umeir. Belles ruines, 319. — Mouzabad, temple de Jains, 323. — Adjemir, 325 à 328: — Etat florissant du Marwar, 329. — Bunaei, 330. — Deioléa, 331. — Ordre religieux des Bhats, 331. — Bunaira. Costume du rajah, 333. — Beilwara, 334. — Puits, 335. Fabrique d'indienne d'Ummeirghur, 336. — Tchittore. Temple de Siva, 339, 341.—Pêcheurs bheils, 338, 347: — Secte de Jats, 349. — Voy. Jeypour, Nusseirabad, Wuerh.

Rajpouts (habitans du Rajpoutana). Tribu des Khasyas, t. XXXVI, p. 227. Costume de cavaliers. 318. — Habitudes, 321. — Caractère, 346. — Ont envahi le pays des Bheils, 347. — Abo-

minable coutume, 356.

Ralick (groupe, archipel des Carolines). Reuseignemens donnés par un Radackan, t. XVII, p. 209.—Groupe Legiep, 231.

Ramah (kraal ou village hottentot),

t. XXIX, p. 21.

Rambutan. Description de ce fruit, t. VII, p. 72.

Ramnuggr (ville du Penjab, Hin-

doustan), tome XXXVII, page 31. Rampore (capitale du Bischuf, Hindoustan). Situation. Rues. Ruines. Salle d'audience, t. XXXV, p. 470.— Réputation de sainteté de la ville. Edifices, 471. — Singulières piles de pont, 472.

Ranai (ile, archipel Sandwich). Ses productions, t. XI, p. 246.—Son pau-

vre aspect, XIV, 122.

. Rangoun (port principal du Pégou, empire birman ). Célèbre pagode, t. XXXIV, p. 464. — Aspect de la ville. Habitations, 465, 466. - Douane. Fortifications, 465. — Rues. Filles publiques. Population. Est le réfuge des débiteurs insolvables, 466.

Raoul (île, îles Kermadec, Polynésie). Découverte par d'Entrecasteaux.

t. XV, p. 144.

Raoul (ile, près de la Nouvelle-Bretagne, Anstralie). Découverte par d'Entrecasteaux, t. XV, p. 275.

Ras-el-Féel (province de l'Abyssinie). Sol. Climat. Habitans, t. XXIII, p. 334. — Bruce en est nommé gouverneur, 382.

Ras-el-Kora (ville du Hedjaz, Arabie). Beauté du pays. Productions,

t. XXXII, p. 55.

Rasgrad (ville de la Bulgarie, Turquie d'Europe). Transport des prisonniers, t. XLIV, p. 61, 64, 66.

Ratmanoff (ile, mer de Behring). Nommée par Kotzebue, t. XVII, p. 75;

XIX, 237.

Rawack (une des îles des Papous). Etendue, Laideur des habitans. Maisons. Costume. Religion, tom. XVIII, p. 77.

Recherche (archipel de la côte de la terre de Nuyts). Nommé par d'En-

trecasteaux, t. XV, p. 101.

Recherche (ile de la, groupe Vanikoro). Découverte par d'Entrecasteaux, t. XV, p. 224; XVIII, 342. — Est l'île Vanikoro, 385.

· Recht (capitale du Ghilan, Perse), t. XXXV, p. 358. — Caractère des habitans, 364. — Jolies boutiques. Mendians, 366. — Derviches. Fakirs, 367. — Population. Port d'Enzellé. 368.— Violation de la propriété, 410

Rennoë (ile de la Norwege), t. XLV,

Renne. Description, habitudes, uti-

lité, etc., de cetanimal, t. XLV, p. 181, 254 et suiv.

Récréation (ile de la, Polynésie). Decouverte et décrite avec ses habitans par Roggewin, t. II, p. 57 à 62.

REGNARD. Ses voyages en Europe,

t. XLVI, p. 72.

Résolution (île de la, archipel Dangereux). Découverte par Bougainville, nommée par Cook, t. VII, p. 349.

Restauration (ile de la , Australie). Découverte par Bligh, t. XIII, p. 350.

Révolution (groupe de l'archipel des Marquises). Découvert par Marchand, t. XV, p. 434 à 448. — Ile Plate, 435. — Ile Baux, 443, 446. — Ile Chanal, Masse, 444. — Les Américains revendiquent l'honneur de leur découverte, XVI, 133 et suiv. Voy. île Marchand, Trévenen.

Remain (province de l'Hindoustan). Formes des naturels. Vente de femmes, t. XXXVI, p. 461 et suiv. — Hommes filant. Effet de la piqure d'un insecte,

460 et 467.

Rhinoceros. Sa description. Sa chasse, t. XXVI, p. 334 et suiv.

Rhodes (ile de l'Archipel), t. XLVI, p. 99.

RHOE. Son ambassade au grand Mogol, t. XXXI, p. 57.

RICAULT. Ses voyages en Europe,

t. XLVI, p. 76.

Richmond (capitale de la Virginie, État-Unis). Capitole. Législature, t. XXXIX, p. 273. — Salles des séances. Élections. Éligibles. Électeurs, 274. — Vexations contre les Nègres, 276.

Riedesel. Son voyage en Sicile,

t. XLVI, p. 195.

Rimski-Korsakoff (groupe, Polynésie). Découvert par Kotzebue, t. XVII, p. 463.

Rio de la Plata. Voy. Plata.

Rio-Janeiro (capitale du Brésil).

Son commerce. Revenus qu'en tirait dencia, 172, — Exemples de lettres description, V, 30. — Beauté des endicat de baptême, 175. — Écoles diffamatoires, 175. — Écoles diffamatoires, 176. — Ecoles diffamatoires, 176. — Écoles diffamatoires, 176. — Ecoles diffamatoires, 176. — Exemples de lettres diffamatoires, 176. — Ecoles diffa

commerciales, Beauté du havre. Productions du pays, 22. - Mœurs. Ignorance, 24. — Merveilleuse beauté de son havre, XLII, 93. — Aspect de la ville, 94, 140. — lles, 95 note. — Spectacle de la baie au point du jour, 95. — Etat des nègres, 97 à 105, 184, 207. — Régiment nègre, 99, 103. — Nègres marchands , 100, 103. — Funérailles, 101. — Prêtres nègres, 102, 103. — Usage dans les repas, 104. — La place Santa-Anna. Boutiques, 105, 108. — Ruas, 104, 106, 109, 182. — Traversas, 107. — Maisons, 109, 181, 183. — Découverte du havre, 113. — La famille royale portugaise s'y réfugie en 1808, 116. - Améliorations, édifices dus à don Jean, 118 et suiv. — Théâtre, 121. Costume de postillon, 133. — La veille et le jour de la Toussaint, 134, 137. — Représentations dramatiques, 135. — Eglise de San-Francisco, 136 et suiv. — De la Candelaria, du Rosario, 139. - Couvents de Santa-Bento, 140. — De San-Antonio, 141. — De Santa-Theresa, 142. — Eglises de Nossa-Seuliora-da-Gloria, de Boa-Viagem, 143. — De San-Domingo de Santa-Rita, 145. — l'Ajuda (couvent de nonnes), 145 et suiv. — Profession d'une nonne, 147 et suiv. — Retraites pour les femmes, confréries religieuses, 151. — Pauvreté, et par suite ignorance des ecclésiastiques, 152. — Manière d'annoncer les fêtes des saints, 154, — Les Pseudo-Sébastien, 156. — Instruction publique, 157. — Hôpital de la Miséricorde , 158. — Dissection des cadavres, 160. — Maladies, 162 et suiv. — Bizarres remèdes. Superstitions, 166. — Académie des beaux-arts. Muséum d'histoire naturelle, 169. — Antiquités indiennes. Journaux, 170. — Notioias particulares, 171. — Correspondencia, 172, — Exemples de lettres diffamatoires, 173. — Curieux certificat de baptême, 175. — Ecoles d'enseignement mutuel, 176. Bizarres pacotilles envoyées par les Européens, 178 et suiv. — La mon-naie, 180. — Atelier des diamans, 181. — Insupportable bruit des cha1

çais, 185. — Manières des Brésiliens des divers range, 186. — Singulières confusions d'états; les barbiers, 190. Aspect vraiment moral de la ville, 191. — Hospice des Enfans-Trouvés, 192. — Divertissemens, 193. — La Pasicio (promenade), 194. – Opéra, 195. – Loteries particulières, 197. — Poste aux lettres, 198. — Vénalité des juges, 200. — Police. Exécution capitale, 202. — Commerce des esclaves, 203, 334. — Funérailles des riches, des enfans, des nègres, 205 et suiv. (et 101). — Cu-rieuse place Corioca, 209. — Alimens des divers classes, 210. — Marchés, fruits indigènes, 211. — Boissons, 212. — Les Ciganos, 334. — Le marché aux esclaves, 335. — Indice de l'approche du carème, 548. OBufs de cire. Aspersions, 349. — Procession du mercredi des cendres. 350. — La semaine sainte , 352. — Cadeaux du mercredi, 353. — Cérémonies du jeudi et du vendredi, 354. - Réjouissances du samedi, 357 à 362. — Le jour de Paques, 363. — Ouverture de la session législative par l'empereur, 364. — Séance de la chambre des députés, 366. — Le pa lais de Santo-Christorao, 370.

Rio-Negro (ville de la Colombie). Eau de la rivière, t. XLII, p. 61.—Effroi des femmes devant un télescope, 62.

Rio-Negro (rivière du Brésil). Animaux. Productions des rives. Caractère et usages des habitans, t. XX, p. 27.

Rivière (Grande-, fleuve des Hottentots-Namaquois). Sa largeur. Ses bords, leurs arbres et leur gibier, t. XXIV, p. 309 et suiv.

Rivières (canton des vingt-quatre, colonie du Cap). Sa beauté, t. XXIV,

p. 244, 275.

Roben (île, baie de la Table, colonie du cap de Bonne-Espérance). Lieu de détention. Productions, t. XXIV, p. 50.

Robert (fle, groupe Hergest), t. XIV,

p. 584.

Robinson Cruson. Aventure qui a servi de type à ce roman, t. II, p. 8. Voy. Selkirk.

Rodney (pointe, Kamtschatka). Troupeaux de rennes, t. XIX, p. 438.

Roes' ou Rusten (ile de la côte du

Nordland norwégien). Naufrage de Quirino en 1432, t. VIII, p. 128.

Roggers (Wood). Son voyage autour du monde, t. II, p. 4. — Double le premier le cap Horn, 4 et 8. — Recueille à l'île Juan-Fernandez le matelot Selkirk, qui y était délaissé

depuis quatre ans, 8.

Roggeweld-Karro (pays de la colonie du cap de Bonne-Espérance). Habitation temporaire des fermiers, t. XXVI, p. 124. — Sol, arbres, 125, 151. — Voyage dans le pays, 140 à 162. — Ferme, 142. — Rhinocéros, 152. — Poissons, 153. — Lièyres. Autruche, 161. — Caractère des colons, XXIX, 145. — Origine de l'animosité contre les Boschimans, 148.

ROGGEWIN. Son voyage autour du monde, t. II, p. 43. — Découvre et décrit l'île de Pâques, 46. — Les îles Pernicienses, de l'Aurore, des Vêpres, du Labyrinthe, 55. — L'île de la Récréation, où il faillit être victime de la perfidie des habitans, 57. — Découvre les îles Bauman, 62, 64. — Découvre les Mille îles, 70. — Est mis en prison à Batavia, par la Compagnie, des Indes orientales, 73. — Résumé de ses découvertes, XVIII, 198.

Rohileund (province de l'Hindoustan). Voyage dans le pays, t. XXXVI, p. 205 et suiv. — Édifices, bazars de Shabjehampour, 206. — Campagne, 205, 206, 208, 209, 213, 255. — Climat. Productions, 206 — Lieux divers, 207, 208, 253, 254, 256. — Caractère des Rohillas (habitans), 208, 210. — Champs de tabac. Pèlerins du Gauge, 208. — Défaut de Denrées, 209. — Bareily, 210. — Aspect de l'Himalaya, 213. — Moradabad, moulin à sucre, 253. — Confection de la glace. Vignes. Pays semblable au Bengale, 254. — Amroch. Cabanes de l'Inde supérieure, 257.

Rois (îles des, Polynésie). Découvertes par Saavedra, t. I, p. 161.

Fois (île des Trois-, Nouvelle-Zélande). Découverte par Tasman, t. I, p. 346; VI, 70.

Rokelle (rivière du Kouranko, Sénégambie). Manière ingénieuse de la traverser, t. XXVIII, p. 75. — Sa

source, 104.

Roketchick (ville du Timani, 86-

négambie), tom, XXVIII, pag. 21. Rokkeweld-Kerro, Voy, Roggeweld-

Roken (ville du Timani, Sénégambie). Andience du roi, t. XXVIII, p. 11. - Assemblée publique, 13, 17.

Romains. Leurs voyages et expéditions maritimes, t. I, p. 6 et suiv.

Romains ou de l'Eglise (Etats),

t. XLVI, p. 265.

Romanzoff (ile, Polyuésie). Découverte par Kotzebue), t. XVII, p. 45.

Romarin (ile, Terre de Witt, Nouvelle-Hollande). Nommée et décrite

par Dampier, t. I, p. 415

Rome. Saint-Pierre, t. XLIV, p. 340. — La grand'messe, 341 et suiv. — Saint-Jean-de-Latran, 343. — Comparaison du Colisée, du Parthénon et de Saint-Pierre, 344. — Supériorité de Saint-Pierre, 345. — Cénotaphe de Paul, III, 346. - Aspect des rues, 347. — Vue panoramique de Rome, 348. — Libéral emploi des impôts, 348. — Soin des papes pour la conservation des monumens, 349. - Situation, circuit, édifices divers, XLVI, 265.

Ronde (tle, mer de Behring), Nom-

mée par Cook, t. XI, p. 46.

Roo. Lieu de marché d'Abyssinie,

t. XXIII, p. 599.

Rooa coga (ile, archipel des Marquises), Son aspect, t. XVI, p. 137. Tatouage des naturels, 138. --Quelques ornemens, 140, 142. — Physionomie des naturels, 145. — Canots, 146.

Rooye-Sand (pays du cap de Bonne-Espér.). Sa beauté, t. XXIV, p. 231.

Rosa (ville du Timani, Séné-

gambie), t. XXVIII, p. 9.

Rosette (ville d'Egypte). Situation. Importance. Jardins, Rues, Habitans. Cafés, t. XXII, p. 426. — Nom arabe, sa signification. Jardins, XXIII,

Ross (le capitaine). Résultats de ses voyages à la recherche du passage au nord de l'Amérique, t. XL, p. xxx. - Sen 1er Veyage aux régions arctiques, XL, 1. - Ses matelots tirent le vaisseau sur la glace, 3. — Nomme la baie Melville, les îles Brown, 4. — Entrevues avec les Rs-

quimaux, 5 et suiv, - Nomme les hautes terres arctiques, 17. — L'ile Byam-Martin, 27. - Son 2º Voyage, 28. — Retrouve les provisions abandonnées par la Fury, 41 et suiv. — Découvre la baie Fearnell, la rivière Lang, la péninsule de Boothia, 46,— Le port Lang, 49. — Le port Elisabeth, 51. - Le port Eclipse, 56. -Prend ses quartiers d'hiver. Précantions. Occupations d'hiver, 63, 168. 208. — Entrevues avec les Esquimaux. 81, 87, 93, 103 et suiv. 154, 162, 172, 196. — Excursions à terre, 49, 60, 103, 111, 117, 135, 144, 171 à 181. — Chasse au bœuf musqué, 121. -- Isthme Boothia, 142. -- Découvre la mer à l'ouest, 146. — Nomme les îles Beverley, Matty, 149. — Les caps Abernethes, Sabine, Young, 150. — Baies Parry, 152. — Richardson, golfe Boothia, cap Félix, 153. — Prise de possession. Cap Victory, 154. — Son vaisseau, un moment délivré, est de nouveau prit par les glaces, 165, 166. — Baie du Schériff, 168. -Voyage en traîneaux, 176. — Lac Krusenstern, 178. — Rivière Hanstein, 179. - Voyage pour déterminer la position du pôle Magné tique, 183. — Sa place, 187, 190. — Prise de possession, 189. — Tronve des mets conservés pendant douze ans, 209. — Route pénible à travers les glaces, 214. — Abandonne son vaisseau, 219. — Construction d'une maison où l'on passe l'hiver, 226. — Départ, 237. — Découverte et réception à bord d'un vaisseau, 240. -Voy, Régions arctiques,

Rossignol (ile, groupe Tristan d'A-

cunha), t. XX, p. 147.

Rotas (forteresse du Penjab, Hindoustan). Aspect. Histoire, t. XXXVII,

p. 43.

Rotouma (île, Polynésie). Aspect. Douceur des naturels. Leur figure. Leur toilette, t. XVIII, p. 160. — Etoffes. Armes. Saluts. Langue. Gouvernement, 162. — Mariages, funérailles, 164. — Bienveillance des naturels, 166. — Aspect. Population, 383. — Étendue. Belle race d'habitans, 391. — Leurs cheveux poudrés, XLIII, xxx.

Rotterdam. Voy. Ananocke.

Rouge ou golfe Arabique (mer). La navigation y est difficile, t. I, p. 110.

— Voyage le long des côtes, XXIII, 114 et suiv. — Ile Jbbel-Siberget, 116. — Coquillages, 118. — Ile Jbbel-Macouar, 120. — Ile Bruce, 124. — Groupe Jaffaten, 131. — Ile Dérégé, 144. — Aspect du détroit de Bab-el-Mandeb, 152. — Ile Foosht, 154. — Ile de Baccalan, 155. — Ile Jbbel-Teir, 156. — Description de l'île et des habitans de Dahalac, 158 à 169. Voy. îles Masouah, Socotora.

Roumélie (province de la Turquie d'Europe). Voyage dans le pays, t. XLIV, p. 1 et suiv.; et 253 et suiv. — Erekli, 29. — Tchorlu, 34, 36, 260.—Bourgas, 38, 258. — Kirklessi, 41. — Haydos, 52. — Villes moins misérables que celles de Bulgarie, 253. — Andrinople, 257. — Aspect pittoresque de Sylivria, 260. — Belle campagne, XLVI, 86. Voy Andrinople, Constantinople.

Roustchouk (ville de la Bulgarie, Turquie d'Europe). Aspect. Belle porte. Rues, t. XLIV, p. 70. — Bel aspect, 229. — Sa laideur quand on la voit de près, 230. — Boutiques, marchandises, 242.

Roveredo (ville du Tyrol). Détails divers, t. XLV, p. 366. — Prospérité

**399**.

Rosigno ou Rosigo (ville de l'Istrie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 333.

Rows. Lieutenant de Furneaux, est massacré avec ses gens par les Zélandais, t. IX, p. 135 et suiv. — Cook apprend à la Nouvelle-Zélande des détails sur sa mort, 238, 241, 248.

RUBRUQUIS. Son ambassade en Tartarie, sous saint Louis, t. XXXI, p. 30.

Ruddua (montagnes du Hedjaz, Arabie). Près d'Yambo. Beau climat. Belle campagne, t. XXIII, p. 135.

Ruderpour (ville du Kemaoun, Hindoustan), t. XXXVI, p. 219. — Climat pestilentiel. Fécondité de la terre. Productions, 220.

RUNJEET-SING (roi du Penjab ou de Lahore). Accueille généreusement, Burnes, t. XXXVII, p. 10, 14. — L'engage à une partie de chasse. Ri-

chesse des tentes. Costumes. Eléphans. Fauconniers. Usages du prince, 17 et suiv. — Revue et réceptions à la fête du Pusund, 22. — Fête qu'il donne à Burnes, 24. — Son projet de rendre l'Indus navigable, 26. — Son génie, son bon caractère, 27, 449. — Son ignorance, 32. — Sa politique envers ses nobles, 413. — Officiers français, 435, 439, 440. — Sa joie en recevant des cadeaux, 436. — Son écurie. Sa figure, 437. — Salle d'audience. Joyaux, 438. — Revue militaire. Commandement en français, 438, 447. — Ses danseuses, 443. — Ses projets ambitieux, 444. - Son artillerie, 447. - Sa politique, 449. — Ses bijoux, 450. — Sa munificence, 451, 458. — Sa résidence favorite, 455. Voy. Allard.

Rurik (chaîne du , îlots de la Polynésie). Découverte par Kotzebue,

t. XVII, p. 47.

Rusbeck. Ses voyages en Europe,

t. XVLI, p. 71.

Russes. Détails sur leur culte religieux, t. XLIV, p. 357, 362. — Coutumes curieuses, 362. — Maisons de paysans, 366. — Application du Knout, 376. — Superstition, 471 et suiv. — Culte des images, 472. — Hiérarchies de la société, 474. — Étiquette des repas, 476. — Palais de glace, 477 et suiv. — Portrait physique, 479. — Costume. Caractère, 480. — État des personnes. Détails sur les quatre classes, XLVI, 148 à 151.

Russie. Son traité avec la Chine, pour l'établissement d'une mission à Péking, t. XXXIII, p. 1 et suiv. — Voyage dans la Russie d'Europe, XLIV, 354. — Villages, 354, 356. 358, 360, 363, 366, 369. — Campagne, 358, 365. — Marché du dimanche, 259. — Le Dniéper, 374. — Habitans. Juifs, 383. — Leur singulier usage, 384. — Steppes, 386. — Colonie de Cosaques, 387. — Détails sur les colonies militaires, 388, 395. — Postes, 389. — Bornes militaires de Potemkin, 401. — Médecins des gouverneurs, 430. — Tours de guet de la frontière du Cancase, 438. — Etat politique de l'empire, 471. — Administration, 474. — Lacs, XLVI

14. — Montagnes, 22. — Voyage dans le pays, 133, 140 à 151. — Multitude de Juiss en Lithuanie, 140. Voy. gouvernemens de Caucase, Cosaques du Don, Finlande, Grodno, Kief, Minsk, Moscou, Nijdni-Novogorod, Novogorod, Orel, Podolie, Smolensk, Talisch, Tauride, Tcherni-

gow, Tula, Tver, Voronedje, Wladimir.

Russie d'Asie (voyages dans la). Voy. Abazes, Arménie, Géorgie, Immiretiens, Kamtschatka, Mingrélie, Sibérie, Talisch.

Russie d'Amérique. Voy. Amérique russe.

S

SAAVEDRA. Découvre les îles des Rois, t. I, p. 161. — La Nouvelle-Guinée et d'autres îles, probablement celles des Barbus, 163. — Résumé de ses voyages, t. XVIII, 191.

Sabi (ville du Bondou, Sénégambie),

t. XXVIII, p. 321.

Sable (ile de, Sénégal), t. XXVIII,

p. 287.

Sabuda (Ile, Malaisie). Sa description. Productions, t. I, p. 432 et suiv.

— Oiseaux remarquables, 433. —
Habitans, 454. — Leur pêche ingénieuse, 435.

Sacala (district de l'Abyssinie). Plaine, Miel. Églises, t. XXIII, p. 420,

Sackatou (capitale des Felatahs, Soudan), t. XXVII, p. 405. — Résidence du sultan, 406, 409, 415. — Mosquée, 416. — Situation. Étendue. Murs de la ville, 421. — Habitans. Industrie, 422: XXVIII, 222.

Sackett (ville du Nev-York, États-Unis), t. XXXIX. — Son havre, p. 101.

— Aspect de la ville, 102.

Sadras (ville du Carnatic, Hindoustan), t. XXXVI, p. 437. — Éducation, costume, réputation des Bayadères, 438.

Safra (ville du Hedjaz, Arabie). Marché. Maisons. Productions, t. XXXII, p. 253, 255.— Sol. Vente des dattiers. Jardins, Costume, 254.— Baume, 255.

Sagbu (ville de la côte des Esclaves, Guinée). Maison du chef. Caractères magiques, t. XXX, p. 36.

Sagittaria (île). Découverte par Quiros. Est l'île Taïti, t. VII, p. 353; XVII, 275.

Sahira (vaste désert d'Afrique). Son étendue, t. XXII, p. 2.—Voyage dans

une partie par Mungo-Park. Détails sur le pays et ses habitans, XXV, 182 et suiv. — Voyage aux pasis, 438 et suiv. — Traversé par Denham et Clapperton, XXVII, 59 et suiv. — Traversé par Caillié, XXIX, 409 à 425. — Sol. Arbustes, 411, 414. — Ordre de marches des caravanes. Commerce des mûres, 412, 416. — El-Araouan, ville du désert. Commerce. Rues. Maisons. Puits des environs, 414, 416. — Puits, 417, 422. — Précautions de voyage, 417. — Effets du mirage, 421. Voy. Lybie, Simoun, Syouah, Tibbous, Tuaries.

Saigon (port de la Cochinchine), t. XXXIV, p. 320. — Rivière, 328, 339. — Maisons. Rues, 328, 343. — Emblèmes superstitieux, 330. — Médecin français, 333. — Denrées, 335. — Manufactures, 336. — Situation, 340. — Demeure du gouverneur, 343. — Cour du gouverneur, 344. — Combat entre un tigre et des éléphans, 347.

Saint-Aignan (île, archipel de la Louisiade). Son aspect, t. XV, p. 255. Saint-André (île). Voy. Sonforol.

Saint-André (îles, Polynésie). Découvertes par Carteret, tom. III, p. 169.

Saint-Antoine (file du cap Vert). Productions, Population. Sol. Mines, t. XX, p. 106.

Saint-Barthélemy (île des Nouvelles-Hébrides, Australie). Son gisement, t. VIII, p. 422.

Saint-Alouarn, t. XV, p. 89

Saint-Bartheiemy (île, Polynésie). Découverte par Salazar, t. I, p. 159. Saint-Bernard (île de l'Australie).

Découverte par Mindana, t. I, p. 205.

— Est probablement celle que Byron

nomma plus tard ile du Denger, VII, 144.

Saint-Blaise (baie, colonie du Cap),

t. XXIV, p. 71.

Saint-Doningue (ville de l'île Haïti). Détails sur sa fondation, t. XXXVIII, p. 170, 172.

Saint-Elie (mont, Amérique russe). Son aspect, t. X, p. 430; XII, 148.

Saint-Elne (feu). Description de ce phénomène, t. XII, p. 43 note.

Saint-George (canal entre la Nouvelle-Irlande et la Nouvelle-Bretagne). Découvert par Carteret, t. III, p. 152. — Sa beauté, XX, 372.

Saint-George (île, Açores). Découverte par les Portugais, t. IX, p. 157.

— Sa population, 159.

Sain-George (district de la colonie du cap de Bonne-Espérance). Beauté du pays, t. XXIX, p. 332.

Saint-George (ile, mer de Behring),

t. XIX, p. 281.

Saint-George (ville du Wogora, Abyssinie). Église dédiée à la sainte Vierge, t. XXIII, p. 289.

Saint-Ildesonse (résidence royale en

Espagne), t. XLVI, p. 176.

Saint-Joachim (fort de la Guiane). Sa fondation. Son délabrement, t. XLI,

p. 204.

Saint-Laurent (fleuve de l'Amérique septentrionale). Son cours: Ses différens noms, t. XXXVIII, p. 37, 39.— Voyage sur ses eaux, XXXIX, 102.— Ses rapides, 103, 104.— Chutes de Montmorency, 108, 111.— Chutes de Bouilloire, 114.— Traces du déluge, 206. Voy. Montreal, Niagara.

Saint-Laurent (ile, mer de Behring),

t. XIX, p. 233 et suiv.

Saint-Lazare (archipel). Le même

que celui des Philippines.

Saint-Louis (ville du Missouri, Etats-

Unis), t. XXXIX, p. 377.

Saint-Michel (ile, Açores). Découverte par les Portugais, t. IX, p. 157. — Très fertile et très peuplée. Ses productions, 160. — Mines. Population, XX, 441. — Beauté du climat. Vins. Couvens. Apparition et disposition de l'île Sabrina, XLI, 171, et XLII, 389. — Evêché. Etendue. Population. Climat, 383. — Absence d'esclaves. Belles figures des habitans, 384. — Costumes, 385. — Origine de

l'ile, 386. — Le porto Iliréo, 386. — Tremblemens de terre, 388.

Saint-Nicolas (île, groupe du cap

Vert), t. XX, p. 107.

Saint-Paul (île, océan Austral). Arbres de cent cinquante pieds de haut, t. XIII, p. 312.

Saint-Paul (ile, mer de Behring),

t. XIX, p. 281.

Saint-Pétersbourg (capitale de l'empire russe). Fondation. Inondations. La Neva, t. XLVI, p 146. — Monumens, 147.— Etendue Population, 148.—Palais impériaux des environs, 148.

Saint-Pierre et Saint-Paul (çapitale du Kamtschatka). Voy. Petropawlowski.

SAINT-SAUVEUR. Son voyage aux iles Ioniennes, t. XLVI, p. 198.

SAINT THOMAS. Lieu de son supplice dans l'Hindoustan, t. XXXVI, p. 433.

Saint-Thomas (île, mer du Sud). Découverte par Grijalva. Poisson ressemblant à un homme, t. I, p. 164,

Sainte-Catherine (île, Brésil). Etendue, forts, terroir fertile, bois parfumés, climat malsain, t. II, p. 85, 90.

— Etendue, historique, XII, 45.

Terrain, 46. — Pêche de la baleine, 47. — Denrées, naturels, 51. — Description de la ville, XVI, 15.—Beauté de la baie, bonheur des insulaires sous le gouvernement portugais, 17.

— Sol, productions, animaux, capitale, XVIII, 114.

Sainte-Claire (île, côte de la Colombie). Découverte par Pizarre. Monstrueuses idoles. Ouvrages en métaux. Etoffes, tom. XXXVIII, pag.

**324.** 

Sainte-Elisabeth (ile, détroit de

Magellan), t. IV, p. 148.

Sainte-Hélène (île, océan Atlantique). Sa description, t. VII, p. 135.

— Ses productions, 138. — Son étendue. Sa population, lX, 150. — Découverte par Nova Gellego, 151.

— Aspect, climat, XVIII, 185. — Tombeau de Napoléon, XX, 424. — Histoire de la decouverte de l'île, 425. — Aspect. Intérieur. Plaine de Longwood, 426. — Terroir. Productions. Animanx. Climat, 430.

Sainte-Hélène (port du Brésil). Guanacos, lièvres, t. XXI, p. 210.

Sainte-Hétène (baie, colonie du cap de Bonne - Espérance), t. XXIX, p. 228.

Sainté-Lucie (iles du cap Vert).

Etendue. Sol, t. XX, p. 107.

Sainte-Lucie (île, Petites-Antilles). Aspect. Capitale, t. XLI, p. 277.

Sainte-Marthe (île, mer des Antilles). Découverte par Colomb. Singulière propriété d'un poisson, tom. XXXVIII, p. 147.

Saintes (îles, Petites - Antilles).

Aspect, t. XLI, p. 276.

San-Blas (port du Mexique). Situation. Environs, t. XLI, p. 4!4. — Températures, 424. — Insectes. Saisons, 425. — Maladies. Emigrations périodiques. Population, 426.

San-Carlos (mission près de Monterey). Sa situation. Ses greniers. Le village. Beauté du pays, t. XIV,

p. 362, XIX, 339.

San-Carlos (capitale de l'île Chiloë). Maisons, rues, monumens, t. XX, p. 73. — Habillement des dames, 75. — Amusemens, 80.

San-Diego (ville, Nouvelle-Californie). Climat. Sol, p. XIV, p. 457. — Environs. Combat avec les sauvages,

XX, 90 et suiv.

San-Francisco (port de la Califor.). Son étendue, t. XIV, p. 344. — Détails sur le présidio ou fort : garnison, maisons, pays environment, époque de l'établissement, 345, 353. Détails sur la mission : pays enviromant, maisons, occupations des frères, église, époque de l'établissement, 348, 353. — Misère des naturels, de leurs huttes, 351. — Climat de la région sud, 456. — Eglise, cabane et occupation des naturels, XVII, 118. — Entrée du port, XIX, 284. — Abondance de gibier, 288. - Mécontentement contre la république, 289, 292, 294, 296 Demeure du gouverneur des présidos. Incurie du gouvernement, Garnison, 290. — Utilité des missions, 297. — Détails sur les missions. Voy. Californie. — Expédition contre la tribu des Cosemènes, 310. Transpirations forcées des naturels, 320. Voy. Santa-Clara.

San-lago (tle du cap Vert). Sa description, t. VII, p. 178. — Ses naturels, 179. — Son sol, 181. — Productions. Animaux, XX, 115. — Port de Praya, 116. — Population, 118, note. — Son aspect, t. XVI, p. 5. — Port de Praya: Sa population, garnison, commerce, 7.

San-logo (capitale du Chili). Figure des femmes. Leur vêtement, leurs manières familières, t. XIV, p. 475. — Détails sur la ville et les maisons, 478. — Route qui y conduit, XLI, 369. — Rues. Maisons. Place. Dévotion, 370. — Licence des mœurs, 371 — Etat des prêtres. La Siesta. Climat, 372. — Etat de la société, 384. — Propreté des rues. Maisons et leur intérieur, 385. — Politesse des habitans, 385, 387. — Promenade publique, 586.

San-José, ville de la Californie),

t. XIX, p. 322.

San-Luis (ville de la Plata). Climat, t. XLI p. 286. — Etat misérérable, 324 et suiv.

San-Pedro ou Onatero (île, archipel des Marquises). Découverte par Mindana, t. I, p. 197; VIII, 199; XV, 375.

San-Salvador (fles Lucayes, Amérique). Première terre découverte par Colomb, tom. XXXVIII, p. 91.

— Bel aspect, 93. — Colomb en prend possession, 94. — Etonnement des insulaires, 95. — Tatouage, 96.

— Teint. Traits. Armes. Canots, 97.

— Echanges avec les matelots, 98.

San-Salvador (ville du Brésil). Saleté de la ville. Population, t. XX, p. 68. — Son origine, XXXVIII, 342.

Salamanque (ville d'Espagne), tom. XLVI, p. 173.

Salayer (île, Malhisie), t. XV,

Sala-y-Genez (ile, Polynésie). Etendue. Aspect. Végétation, t. XIX, pag. 6.

SALAZAR. Successeur de Loaise. Découvre l'île de Saint-Barthélemi. Nomme Borta une des îles des Lur-

rons, t, I, p. 159.

Saldanha (baie de la colonie du cap de Bonne-Espérance). Description. Poissons. Gibier, t. XXIV, p 16.

—Ile Dassen-Eyland, 20 et suiv.

Sald (ville du Maroc). Fameux pirates, t. XXII, p. 102. — Ville, 141.

Salem (ville du Massachussetts, Etats-Unis). Marins renommés. Mu-

séum, t. XXXIX, p. 158.

Salomon (archipel, Australie). Découvert par Mendoce et Mindaua, pourquoi ainsi nommé, t. I, p. 168, 170. — Habitans. Leurs canots, 169. — Retrouvé par Surville qui le nomme Terre des Arsacides, III, 420, 430, 434. — Description du pays, des habitans, de leurs armes, 434 et 444. — Productions de l'île, 441. — Naturels, leur roi, leurs habiles médecins, religion, 442. — Perfidie, XV, 342. — Pirogues, 244. Voy. îles Bougainville, Bouka, Contrariété, Choiseul, Santa-Catalina, Santa-Isabella, Simbou, Trésorerie.

Salsette (île, jointe à celle de Bombai). Ses deux villes. Etat déplorable, t. XXXVI, p. 411 — Habitans de Tannah, 412. — Fortifications de Gorabundur. Temples-cavernes du Bouddhisme, 413 et suiv.— Animaux, 416.

Salten (golfe du Nordland, Suède), t. XLV, p. 155. — Poisson rouge, 156.

Salvages (fles des, au nord des Canaries, t. IV, p. 5; XII, 32.

Samareand (ville de la Boukharie, Tatarie indépendante). Antiquité. Population. Souvenirs de Timour. Beaux édifices, t. XXXVII, p. 211. — Tombeau fameux, 212.

Samen (province de l'Abyssinie). Etendue. Sol, XXIII, 326.

p. 98.

Samoyèdes (peuple de la Sibérie). Figure. Formes, t. XXXI, p. 229. — Mères précoces. Vêtemens, 300. — Tentes. Travaux, 302. — Nourriture. Origine du nom. Religion, prêtres. 304, 306. — Morale, 507. — Obstacle aux unions conjugales, 314.

Sampaka (ville du Ludamar, Sénégambie). Fabrication de la poudre,

t. XXV , p. 137.

Sana (capitale de l'Yémen, Ara-

bie), t. XXXI, p. 336.

Sancaho (ville d'Abyssinie). Maisens. Fortifications, t. XXIII, p. 472. Sandjarra (ville du Kaarta, Sénégambie). Cérémonie précédant la circoncision, t. XXVIII, p. 373.

Sandwich (île de la Nouvelle-Bretagne). Découverte par Carteret, t. III,

p. 155.

Sandwich (Nouvelles - Hébrides). Découverte par Cook, t. VIII, p. 350. — Beauté du pays, 351. — Son gisement. Sa circonférence, 425.

Sandwich (Terre de, océan Atlantique). Découverte par Cook, t. IX,

p. 115; XXI, 433.

Sandwich ou Hawar (îles de la Pol.). Retrouvées par Cook, t. X, p. 206, 295. — Population, 307 note. - Ornemens des insulaires, 508. - Mœurs semblables à celles des insulaires des iles des Amis et de la sociéte, 331. — Comment la même nation s'est répandue sur tout l'océan Pacifique, 333. - Marées peu considérables , 334. Effets du tabou. Explication de ce mot, XI, 151, 299. — Relation de l'assassinat de Cook et de ses suites, 173 à 226. — Nombre, noms et position des îles, 237. — Climat, 247. — Vents, courans, marées, 248. — Quadrupèdes, oiseaux, 250. — Végétaux, 253. — Origine des naturels, affinité avec les Malais et autres, 254, 293. — Leur figure, 255. — Effets pernicieux de l'Ava, 257. — Population, 258.—Caractère doux et paisible, 260. — Fous, sacrifices humains, 263. — Vêtemens, ornemens, eventails, tatouage, manteaux de plumes, leur origine espagnole, casques, bijoux, masque, 264 et suiv. - Villages et maisons, 271. - Nourriture, cuisine, 273. — Occupations, danses, musique.jeux,275,280.—Combien ils sont habiles nageurs, 278. -Navigation, 261.— Sculpture, étoffes peintes, 282. — Ustensiles de pêche, gourdes, 284. — Fabrication du sel. Armes, 286. — Division du peuple en trois classes, autorité de l'Earée, 288. - Gouvernement héréditaire, pouvoir des chefs, 290. — Etat des classes inférieures, châtiment des crimes, 292.—Religion Sociétédeprêtres, 293. — Idoles, 294. — Chants avant les repas, 296. — Sacrifices humains. 297. — Les insulaires s'arrachent les dents de devant, idées sur une vie future, 298. — Mariages, julousie,

301. — Rites funéraires, 303. — Explication du mot tabou, XII, 126. Ces iles avaient été découvertes avant Cook par les Espagnols, 117, 119, 127 note. — Gouvernement, 429. – L'anthropophagie est-elle en usage? 137. — Changemens dans le gouvernement et les mœurs depuis l'arrivée des Européens. Commerce des Etats-Unis, XIV, 137. — Trois espèces de perles, 140. — Douceur des habitans, XVI, 470. — Changement depuis la découverte, XVII, 427. — Autorité des missionnaires anglicans, 456. – Etendue du groupe. Fertilité. Repas des naturels, XVIII, 90. — Vêtement, tatouage, maisons, éventails, population, infanticide en usage, 92. — Salutations, Religion, 95. — Tabou, lieux d'asile, deuil. Etablissement du christianisme, 97. — Progrès du luxe. Jeux. Danses, 98. -Funérailles. Nourriture, 100. — Repas, figure, pirogues, langue des naturels, 102. — Gouvernement. Commerce, 104. — Histoire de ces îles depuis leur découverte, XIX, 342 et suiv. — Bois de sandal, 344, 354. — Abolition des idoles, 347. — Missionnaires, 348, 357. — Progrès du luxe, 352. — Denrées, 354, 356. — Education, 357. — Festins, 362. — Danses, 366. — Marine. Commerce, 375, 376. — Climat des îles, 379. -Cheveux poudrés des naturels, XLIII, xxx. Voy. îles Atooi, Morotoi, Mowee, Ooneoheow, Oreehoua, Owhyhee, Ranai, Takoora, Wodhou.

Sangouya (ville du Soulimana, Sénégambie). Situation. Murs. Demeure

d'un chef, t. XXVIII, p. 97.

Sang-Yuen (ville de la Chine). Idoles. Café des aveugles, t. XXXIII, p. 388.

Sansan (ville du Haoussa, Sondan). Formé de trois villes, tom. XXVII, p. 342. — Son marché, 344.

Sansanding (ville du Bambara, Sénégambie). Population. Commerce des Maures, t. XXV, p. 231. — Arrogance des Maures, 233. — Population, 373.

Sanserol. Voy. Sonforol.

Santa (port du Pérou). Aspect, climat, productions des environs, tom. XVI, p. 410.

Santa-Catarina (fle, archipel Salomon). Découverte par Mindana, t. I, p. 168. — Son aspect riant, XV, 237, 238, 240.

Santa-Christina on Toa-Wati (archipel des Marquises). Naturels. Teint, tatouages, t. VIII, p. 191, 196. - Sol, 192, 202, 206. — Ornemens des naturels, 197. — Porcs très petits, 201. — Eventails, 202. — Manière de saluer un ami, XV, 347, 349. - Différence de caractère entre les habitans, 360. — Aspect agréable de l'île, 378. - Baie de la Madre-de-Dios, 379. — Cabanes, 381. — Arbres. Productions, 383. — Animaux, 387. — Climat, 390. — Description des habitans, 391. - Physique. Vêtement. Tatouage, 392, 401, 403. — Ornemens, 396. — Beauté des femmes. 400.— Leur vêtement, 403. — Leurs mœurs dissolues, 405. — Nourriture des naturels, 410- — Pirogues, armes, 412, 416. — Echasses, 414. — Ustensiles, étoffes, exercices, 417. Mœurs, 420. — Conjecture sur le gouvernement, 425. — Comparaison des naturels aux Taïtiens, 428.

Santa-Clara (Mission et ville du Mexique). Beauté du pays d'alentour), t. XIV, p. 354. — Maisons et occupations des religieux, 356. — Saleté, apathie des naturels, 359. — Troupeaux. Bâtimens. Productions de la mission. VIV. 770.

la mission, XIX, 330.

Santa-Cruz (île, Brésil). Ville de Nossa Senhora - do - Desterro. Intérieur. Traitement des nègres, tom. XVII, p. 35.

Santa-Cruz (archipel, Australie). Voy. groupe Charlotte, iles Edgecomb, How, Keppel, Oury, Portland,

Santa-Cruz, Volcan, Trevanion.

Santa-Cruz (île, archipel Santa-Cruz). Découverte par les Espagnols, nommée île d'Egmont par Carteret, t. III, p. 125. — Description de l'île, 126. — Maisons communes, 127. — Villages fortifiés, 128, 129. — Habitans entièrement nus, 131. — Leurs pirogues, leurs armes, 135, 447. — Physionomie désagréable des habitans. Leurs armes. Leur penchant au vol, XV, 225, 235. — Aspect de l'île, 228 235. — Ornemens, 232. — Animaux, 233 — Productions. Cases, 235.

Santa-Fé-de-Bogo!a (capitale de la Colombie). Saisons, t. XLII, p. 394. - Situation. Climat. Tremblemens de terre. Maisons, 428. — Population, Edifices publics. Dames. Pauvres. Environs. Divertissemens. Caractère des habitans, 429.

Santa-Isabella (fle, archipel Salomon). Découverte par Mindana, tom. I, p. 168. — Retrouvée par Surville,

III, 420, 430, 434.

Santa-Maria (île, Chili), t. XVIII,

p. 130.

Santa-Maria (ile, Açores). Découyerte par les Portugais, t. IX, p. 157. - Population. Productions, 160, XX, 444.

Santa-Rosa (mission de Californie),

t. XIX, 305.

Santarem (ville du Brésil), Rues. Maisons, t. XLII, p. 67.

Santiaga, Voy. Son-lago.

Santo-Joao-del-Rey (ville du Brésil). Histoire, Rues, Maisons, Population. Edifices t XLII, p. 272.

Santo-José (ville du Brésil). Environs. Aspect, t. XLII, p. 262. tuation. Maisons. Cathédrale, 263. — Bizarres notions de chronologie et de géographie des habitans, 264. — Concert d'amateurs, 266. — Soirée à l'Européenne, 267. — Répugnance pour le mouton, 273. — Exemple des déplorables résultats de l'esclavage, **274**.

Santorin (ile de l'Archipel), t. XLVI,

Sarana, Plante du Kamtschatka. Sa description, t. XI, p. 406. — Son utilité, 408.

Saransang (ville du Kaarta, Séné-gambie), t. XXV, p. 356.

Saratoga (ville du New-York, Etats-Unis). Renommée de ses eaux, t. XLI.

p. 270.

Sardaigne (ile, partie du royaume) Etendue. Divisions, t. XLVI, p. 255. - Monts. Sol. Rivières. Climat, 256. - Population. Ses progrès. Cagliari, 257. — Productions des trois règnes. 258. — Mœurs des habitans, 259.

Sardaigne (royaume de) Divisions. Limite, t. XLVI, 265. — Le Piémont, la Ligurie et leurs capitales, 266.

Sardalis (Vallée du pays des Tuaricks, Sahara), t. XXVII, p. 46.

Sari (capitale du Mazandérau; Perse). Intérieur d'une maison, tom. XXXV, p. 341. — Visites an prince. Costume. Vie, 342, 350 et suiv. - Anciennetė, Rues. Mosquees, Croyance sur le sycomore. Palais, 343. -Collèges, Bains, Tour, Tradition fabuleuse, 344. — Population, 345. — Appartemens, 346. — Ravages de la peste, XXXVII, 321.

Saritscheff (ile, océan Glacial arctique, Amérique russe). Découverte par Kotzebue, t. XVII, p. 75, 79. — Iourtes (maisons), ustensiles, 77, XIX, 237. — Figure, Habillement des naturels, 238. — Ornement la-

bial, **240.** 

Sorragosse (ville d'Espagne), tom.

XLVI, p. 174.

Sartine (iles, Polynésie). Reconnues et nommées par La Rérouse, t, XII, p. 223.

Satadou (ville du Bambour, Séné-

gambie ), t. XXV, p. 344,

Saunders (île, extrémité sud de l'Amérique). Découverte par Cook, t. IX, p 114.

Saunders (iles de Charles-, Polynésie). Découverte par Wallis, t. III,

p. 379.

Sauvage (ile, Polynésie). Découverte et décrite par Cook, t. VIII, 612 et suiv.

Savanes d'Amérique, t. XXXVIII. p. 12. — Comparées avec les diverses plaines du monde, 371 et suiv.

Savannak (ville de la Géorgie, Etats-Unis), Environs, Aspect pittoresque, tom. XXXIX, p. 321. —

Arbres des rues, 322.

Savu (île, Malaisie). Ville et maisons, t. VI, p. 427, 431, 432. — Description de l'île, VII, 1. — Beauté du pays. Arbres. Végétaux, fruits, 3, 13. – Animaux, 4. — Naturels du pays, 6. — Leur toilette, habillement, bijoux, 7. — Piquent leur nom su: leur bras, 10. — Leurs maisons, 11. — Leur nourriture, 12. — Leur vin, sirop et sucre de palmier, 13. — Leurs fourneaux économiques, 15. — Ils machent du bétel et de l'arec, 16. — Principautés de l'île. Nombre de leurs combattans, 17. — Leurs armes, 19. — Etat des personnes, 20. — Monument qu'éLève chaque rajah, ou prince, 21.

— Fête et jeûne à la mort du rajah, 22. — Appareils pour manipuler le coton, 25. — Chaque insulaire se fait son dieu, 24. — Les Hollandais y remplacent les Portugais. Leur traité avec les rajahs, 26. — Le pays ne mérite pas les éloges de Cook, XV, 86.

Saxons. Détails historiques sur une de leurs colonies de la Transylvanie, t. XLIV, p. 107 à 110. — Leurs priviléges, caractère, 108. — Costume.

Maisons, 109.

Saypan (une des îles Mariannes). Sa description, t. III, p. 39, 47 et suiv.

Scandinavie (ancien nom de la Norwége et du Danemark). Visitée par Pithéas sous Alexandre-le-Grand, t. I, p. 6. — Les Scandinaves déconvrent l'Irlande, l'Islande, les Feroër, le Groënland. Ont eu des relations avec l'Amérique quatre siècles avant sa découverte par Colomb, 10.

Scarl (île, Polynésie). Découverte par Wilson, t. XIII, p. 411.

Sch, chercher à Ch les mots qu'on

ne trouverait pas à Sch.

Scharhoud (ville du Khorassan, Perse). Son district, t. XXXV, p. 97.

— Prosperité. Fort, 155. — Population. Température Prix des denrées, 156.

Schara (rivière de Mongolie, empire Chinois). Poissons, t. XXXIII, p. 34. — Rives. Temple, 36.

Scherfen. Son voyage en Europe,

t. XLVI, p. 75.

Schenectady (ville da New-York, Etats-Unis), t. XXXIX, p. 46. — Aspect animé, 48. — Domestiques, 50.

Schiroz (ville du Farsistan, Perse).
Ravages du choléra, t. XXXV, p. 24.
— Vin famenx, 25. — Aspect. Environs stériles, 30, 38. — Intolérance, 31.— Cupídité des fonctionnaires, 35 et suiv.

Schismareff (détroit, océan Glacial arctique). Vétemens. Ornement labial des naturels, t. XIX, 237, 239, 240.

SCHOUTEN. Son voyage autour du monde avec Le Maire. Voy. ce nom.

Schouten (fle de l'Australie). Découverte par Le Maire et Schouten, t. 1, p. 327.

Schrondo (ville du Bambour, Sénégambie), t. XXV, p. 344.

Schumagin ou Choumaguinne (îles, Aniérique russe). Découvertes par Behring. Vêtement de boyaux des naturels, t.·XI, p. 5. — Construction des capots, XIII, 335.

Schwan (ville du Sindhy, Hindoustan), t. XXXVII, p. 363. — Situation: Population Ancienne grandeur, 364. — Tombeau fameux, 365. — Antique château, 366.

Schwatz (ville du Tyrol), t XLV,

Scilly (îles de, Polynésie). Découvertes par Wallis, t. III, p. 380.

Scorbut. Ses symptômes. Ses effets, t. II, p. 125 et suiv. — Préservatifs, 126, 135; III, 38, 109; XIII, 136. — Plus dangereux sous les climats chauds, VII, 344.

Serros (tle de l'Archipel), t. XLVI,

p. 97.

Sea-Otter ou des Loutres (île, mer

de Behring), t. XIX, p. 281.

Sebzewar (ville du Khorassan, Perse). Sa haute antiquité, t. XXXV, p. 178. — Anecdote sur Mohammed-Fah, 179. — Population. Bazar, 180.

Sechang (iles, golfe de Siam).

Presque désertes, t. XXXIV, p. 287.

— Huttes. Misère des habitaus. Nourriture, 288. — Productions, 291 à 295. — Belle plante. Ses énormes tubercules, 292, 294 — Mammifères, 295. — Oiseaux. Roches, 296. — Situation avantageuse de ces îles, 301,

Segalien ou Tchoka, ou Oku-Jesso (ile, mer du Japon). Vêtement des Indiens, t. XII, p. 364. — Magasin de poissons, 365. — Raisons de croire que les naturels connaissent l'écriture, 367, 368. — Leurs connaissances, leurs arts, 372. — Leur figure, 373, 379 — Leur pauvreté, quelques usages particuliers, 374. — Cabanes, 376. — Remarques sur quelques mots de leur langue, 377. — Naturels et productions de la baie d'Estaing, 378. - Cirque , 380. — L'île deviendra certainement presqu'ile, 389. — Ses différens noms, 402 note. — Commerce d'huile de baleine, XIII, 10, 194. — N'était point connue des Russes quand La Pérouse la découvrit, 13. - Race des naturels,

15. — Langue, musique, 17. — Mœurs et conformation des naturels, 188, 193. — Vétemens, 190. — Cases, meubles, 191. — Animaux, métiers à tisser, 193. — Aspect de l'ile, 194. — Tableau comparatif de la taille des naturels avec celle des Mantchous, 204. — Voy. cap Crillon.

Seggedem (oasis des Tibbous du Bilma-Sahara), t. XXVII, p. 444.

Sego (capitale du Bambara, Soudan). Formée de quatre villes. Fortifications, Maisons, Canots, t. XXV, p. 224. — Chants, 227.

Sego - Corro (ville du Bambara). Autrefois résidence du roi, t. XXV,

p. 381.

Seiks (peuple de l'Hindoustan). Usages divers, t. XXXVII, p. 8, 394. — Leur ravages, 9, 11. — Horreur du tabac, 12, 33. — Couleur favorite. — Costume et château d'un chef, 12, 32. — Caractère. Figure, 33. — Inimitié avec les Afghans, 56. — Formes. Costume, 395, 423. — Exercice commandé en français, 395. — Pratiques religieuses, 406. — Intolérance, 407. — Chasse au tigre, 425. — Guérison des blessures, 426. - Femmes, 431. - Leur cité sainte, 452. — Cérémonies de leur culte, 453. Voy. Cachemire, Moultan, Penjab, Runjeet-Sing.

Sel (île de, île du cap Vert). Etangs salés. Animaux, t. XX,

p. 109.

Selech-Lecha (village du Tigré, Abyssinie). Belle campagne, t. XXIII,

Selenghinskor (ville de la Sibérie). Fondation. Vie des habitans, t. XXXI,

SELKIŘK (Alexandre). Matelot écossais délaissé dans l'île de Juan-Fernandez, recueilli quatre ans après par Roggers. Son aventure a servi de type au Robinson Crusoë, t. II, p. 8. — Chèvre qu'il avait marquée à l'oreille, retrouvée vivante trentedeux ans après, 139. — Son histoire. Mauvaise foi de Foë à son égard, XX, 60 et suiv.

Scirmnia (ville de la Turquie d'Eu-

rope), t. XLIV, p. 67.

· Sel. oën (île de la Norwége), Intré-

pidité des femmes des pecheurs, t. XLV, p. 136.

Semavan (colline du pays des Hottentots). Description du Sibilo, t. XXVI, p. 388.

Semba (ville du Sonlimana, Sénégambie), t. XXVIII, p. 78, 108.

Semendria (ville de la Servie, Turquie d'Europe), t. XLIV, p. 165.

Semitique (race). Peuples qu'elle

comprend, t. XXXI, p. 19.

Semnoun (ville du Khorassan, Perse). Etendue de son district, t. XXXV, p. 97. — Aspect, Environ, Misérable bazar, 133. — Population. Antiquité, 134. — Précautions contre les Turcomans, 135.

Sénégal (fleuve d'Afrique). Découvert par les Portugais, origine du nom, t. I, p. 12, 23. - Voyage sur ses eaux, XXII, 61 et suiv. — Voyage à ses sources, XXVIII, 433 et suiv.

Voy. Podor.

Sénégambie (pays d'Afrique occidentale). Colonie anglaise Voy. Sterra-Leone, t. XXII, p. 40. — Habitans, 45. — Armes, 48. — Conseils du roi. Habillement, 52. — Ornemens. Mariages. Jalousie, 54. — Funérailles. Amusemens, 56. — Religion, 58. — Baobab, arbre prodigieux, 62. — Animaux, 64. — Mœurs des nègres, 69, 71. — Vêtement. Nourriture, 70. — Assemblées, 71. — Chants, 73. — Purrah ou confédération guerrière, 75. — Commerce, religion, caractère des Feloups, XXV, 24, 34. — Marchands d'esclaves, 27, 43. — Établissemens européens et leur commerce, 42 et suiv. — Amulettes, 57, 62. — Arbres, 62. — Respect pour les ancêtres, 65. — Climat, 286. — Bois, 288. — Population, 288. — Circoncision, 291. — Polygamie, 293. — Source de l'esclavage, 309. — Commerce, 306. — Chasse de l'éléphant, 307. - Loi sur les dégâts des anes, 367. — Atroce traitement du roi prisonnier, 381. — Pays de Kabou, archipel des Bissagots, XXVIII, 441.— Sources de ses rivières, XXIX, 433. Voy. royaume de Bambara, Bambouck, Bambour, Barra, Bondou, Casson, Dentilla, Djimbala, Fouladou, Foutadjallon, Fouta - Toro, Galam, Kaarta, Kankang, Kouranko, Ludamar, Manding, Tenda, Timeni, Woulli, Yani. Peuples: Foulahs, Jaiofs, Maures, Seracolets, Rivières: Gamble, Kricko.

. Senjen (ile de la Norwège), t. XLV, p. 169. — Hameau de Kluven, Sol.

Population de l'île, 173.

Sentaar (royaume de Nubie). Voyage dans l'intérieur, t. XXIII, p. 468 et suiv. — Jolie ville de Beyla, 474. — Meurtre habituel des collatéraux de la famille royale, Successibilité, 481. — Couleur des enfans, 482. — Figure des habitans, Religion, 483. — Le roi laboureur, 483. — Climat. Productions, 486. - Influence du Nil. 487. — Armée, 489. — Aspect, étendue, manufactures d'Halfaia, 491. — Campagne, XXV, 445. Productions. Teint, formes et caractères des habitans, 446. — Le roi cultivateur, 447. — Toilette des femmes. Circuncision. Excision, 448. — Mariages, 449. — Funérailles. Usage du tabac. Nourriture. Vêtemens. Amulette, Armes, 450. Voy. Nu-

Sennaar (capitale du Sennaar). Palais du roi, t. XXIII, p. 480. — Mortalité des animaux, 484. — Population, Maisons. Climat, 485. — Vêtemens, 487. — Usages. Nourriture, 488. — Innoculation. Commerce, 490. — Site. Maisons, Campagne, XXV, 445.

Sepherd (ites, archipel des Nouvelles-Hébrides ). Découvertes par Cook. t. VIII, p. 350.

Sequataneo. Voy. Cheqatam,

Serabouze (ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe),

t. XLIV, p. 403, 404.

Séracolets ou Sérawoullis (habitans du Galam, Sénégambie). Teint. Commerce, t. XXV, p. 83. — Langue, 84.

Serampour (établissement danois du

Bengale), t. XXXVI, p. 32.

Seran (ville du Bischur, Hindoustan). Situation, t. XXXV, p. 477. — Animaux des montagnes. Cornes sacrées. Pierres levées. Sculptures, 478.

Serdze-Kamen (cap de l'Asie, nord-est). Nommé par Behring, t. XI,

Serena (la, port du Chili). Habi-

tans. Climat, t. XLI, p. 406. — Mines. Sol, 406.

Serie (ile, archipel Dangerenx). Naturels. Leurs armes, t. XIX, p. 156.

Seronge (ville du Malwha, Hindoustan). Etoffes renommées, t. XXXI,

p. 66,

Serputchof (ville du gouvernement de Moscou, Russie d'Europe). Aspect. Formes. Eglises. Marché, t. XLIV, p. 361. — Population, Rivière Images

des saints, 362.

Setledge (rivière sffluent de l'Indus, Chenab). Sable aurifère, t. XXXV, p. 458. — Singulière espèce de pont, 472. — Aspect de l'Himalaya et des plaines dn Penjab, XXXVII, 4. — Jolies maisons des rives. Habitans, 5. – Fertilité , 6. — Son état après sa jonction avec l'Hyphasis, ib. — Son embouchure. Ses eaux, 391. — Son doab dans le Penjab, 458.

Sévastopole (ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe). Sa description, t. XLIV, p. 413 à 415.

- Cavernes d'Inkerman, 413,

Strille (ville d'Espagne), t. XLVI,

p. 178.

Serchelles (tles, Afrique est). Découvertes par des caboteurs français: ile Mahé. Enormes tortues, t. XVIII, p. 427. — Boufs. Belles forets. Regret des Français, 428.

Seyer (iles, mer du Bengale). Silence remarquable. Bois. Absence d'oiseaux, t. XXXIV, p. 6. — Structure, 7. — Productions. Chauvesouris, 9.

Seviand (île de la Norwége), t. XLV, p. 201. — Imposant aspect en hiver,

276.

Shahjehanpour (ville du Rohilcund, Hindoustan). Environs, t. XXXVI. p. 205. — Edifices. Bazars opulens,

Shary (rivière du Soudan). Belles rives. Animaux. Ile Joggabath, tom. XXVII, p. 241, 252.

Shaw. Son voyage dans les Etats barbaresques, t. XXII, p. 180.

Sher-Bell (ville de l'Algérie). Son ancienne magnificence, tom. XXII, p. 184.

Shetland du sud (nouveau, archipel de l'océan Glacial antarct ). Quelques gisemens, t. XXI, p. 226. — Sa déconverte, Sa description, 260, — Phoques. Commerce de fourrures, 262 et suiv. — Ile Smith, 271. — Nommé fles [du mont Pisgah, par Fanuing, **452.** — Terre de Palmer, **454**.

Shiati (vallée dn Fezzan), t. XXVII,

p. 42.

Shihos (peuple d'Abyssinie). Caractère. Costume, t. XXIII, p. 198.

Shoa (province de l'Abyssinie),

t. XXIII, p. 329.

Shorkote (ville du Penjab, Hindoustan). Ruines. Traditions. Souvenirs d'Alexandre, t. XXXVII, p. 419. -Monnaies antiques, 420.

Sobi (ville du Kaarta, Sénégambie),

t. XXV, p. 359.

Shouas (peuple des environs du lac Tchad, Soudan). Tentes. Mœurs. Nonrriture. Camps, t, XXVII, p. 294. Shouas-Dugganahs (tribu desShouas). Physionomie, t. XXVII, p. 290.

Shouas-la-Sala (tribu des Shouas). Défont le sheik du Bournou, t. XXVII,

p. 288 à 300.

Shoujuabab (ville du Moultan, Hindoustan), Fortifications. Rues. Fondation, t. XXXVII, p. 399.

Showy (ville du Bournou, Soudan). Jeux des filles. Danse des hommes, t. XXVII, p. 285. — Girafes, 301.

Shuruks (ville de la Turcomanie, Tatarie indépendante). Habitans, t XXXVII, p. 259, 267. — Environs. Plante à suif, 266. — Tombeau de saint, 267, 271 — Forteresse: Juifs. Huttes de Turcomans, 268. — Sol. Productions, 269 - Belle tente, 272. - Fes-

tins, 275. — Armes, 277.

Siam (royaume de l'Indo-Chine). Voyage de Laloubère: productions. Mines, Agriculture honorée, t. XXXI, p. 241. — Maisons. Absence d'actes publics, 242. — Côte occidentale, XXXIV, 11. — Arbres, 12. — Animaux, 12 — Ambassade anglaise, 122. Voy. Fynlaison. Puissance du roi, 136. — Éléphans blancs, 160 à 163, 281. - Singes blancs, 164, 281. - Mono**p**ole du commerce au profit du roi, 178, 213. — Emigrans de Chine, 178. 180. — Grand commerce de sucre, 179. — Politique au sujet du commerce 176, 180 à 190. — Traitement

de défense, 265. — Revenus, 266. — Daims et buffles blancs, 281. - Marsouins, tigres, léopards, 282. — Gouvernement, 284. — Fleuves. Montagnes, 449 et suiv. — Sol. Renseignemens sur le Laos, 452. — Langue, 453.. Voy. Bankok, capitale; Chantibond, Fukok, Meinam, Packnam, Panjang, Sechang.

Siam on Yuthia (ancienne capitale du royaume). Visitée par les Portugais dans le xvi° siècle, t. I, 107. — Ravagée par les Birmans. Le siége du gouvernement est transporté à Ban-

kok, t. XXXIV, 224.

Siamois, Mœurs, Caractère, t. XXXI, p. 241, 242. — Coiffure, XXXIV, 115. — Soins pour avoir les dents noires, 115. — Figures, 115. — Costumes, 116..148. — Conservent les corps pour les brûler, 118, 249. — Usages dans les visites, 138, 196. — Respect pour les éléphans blancs. 163. — De leur goût artistique comparé à celui de Ceylan, 166. — Cérémonie religieuse de l'enfance, 170, 199. — Politique au sujet du commerce, 180 à 190. — Musique. Instrumens, 202 et suiv. — Nourriture. mangent de la viande, mais ne tuent aucun animal, 230. — Sont de race mogole, 239. — Traitement des morts, 246 à 253, 257. — Astrologie. Superstitions, 254. — Lois, 259. — Sur l'adultère, 260. Sur le vol. Les dettes, 261. — Numération, 267. — Calendrier, 268. — Fête de la fin de l'année. Divisions des années, 269. — Religiou, 270. — Commandemens de Bouddha (siamois et français), 272. - Arrogance des hautes classes, 284. — Bonté du peuple, 285. — Infériorité des femmes, 340.

Sibidoulou (ville du Manding, Sénégambie) t. XXV, 275, 295.

Sibérie (partie de la Russie d'Asie). Voyage dans l'intérieur. Etendue, t. XXXI, 242. — Fonderies, 243. 264, 266.  $\leftarrow$  Mines de cuivre, 245. —Cousins insupportables, 260. Steppes, 262. — Fameux lac salé, 263. -Superstitions, 267. — Tomsk : commerce. Vieux croyans, 272. — Les Slusobiwies, 276. — Les Burètes, et obsèques du corps du roi, 249 à 277.—Les Bratskis, 278. Péages. Lac 253, 257. —Histoire, 262. — Moyens Baikal honoré des naturels, 279. —

Fondation de Sélenghinskoi. — Vie de ses habitans, 281. — Frontière de la Chine, 280. 293 et suiv. — Campagne. Pas de différence avec les environs de Saint-Pétersbourg, 292. — Barnaoul, 293, — Mont Altaï, 294.

Voy. Ien seik, Irkoutsk, Kusnetz, Ostiaks, Samoyèdes, Tatares, Tobolsk,

Tung uses.

Sibikillin (ville du Tenda, Sénégambie), t. XXV, p. 339.

Sibila. Description et usage de ce

minéral, t. XXVI, p. 389.

Sibnisbaski (ville du Bengale, Hindoustan). Ruines. Enfans de brahmines, t. XXXVI, p. 48, 51. — Pagodes, 49 et suiv. — Rajah, 52.

Sibourkatch (ville de la Hongrie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 123. Sibt (ville d'Arabie), tom. XXIII.

p. 144.

Sicile (île du royaume de Naples) Voyage dans l'intérieur, tom. XLVI,

p. 195 et suiv.

Sidon (ville de Syrie, Turq. d'Asie).

Situation, t. XXXII, p. 443. — Château. Climat. Mûriers, 444. — Voy.

Mar-Elias.

Sierra-Léone (colonie anglaise de Sénégambie). Tatouages, dents limées des naturels. Productions, t. XXII, p. 40. — Climat. Alligators, 43. — Mœurs, usages, assemblées publiques, 44. — Visite à l'établissement des nègres délivrés. Progrès de la colonie, 375. — Freetown, capitale, 376.

Sikchf (ile du Japon), t. XII, p 333,

XXXI, 114.

Sikre (ville du Delhi, Hindoustan). Son nawab, t. XXXVI, p. 288.

Simbas (île, archipel Salomon). Nommée Arsacide par Surville. Sa description. Ses habitans, tom. III, p. 434.

Simera (ville du Kouranko, Sénégambie). Ménestrel. Assemblée publique, t. XXVIII, p. 52. — Maisons. Usage désagréable, 54. — Danses, 55.

Simoun ou Kamsin (vent pestilentiel). Ses effets. Pays où il peut régner. Son origine, t. XXII, p. 234. — Ses effets, Remèdes, XXXVII, 78.

Simpson (île de, Australie). Découverte par Carteret, t. III, p. 137.

Sing (ville de la Chine), t. XXXIII, p. 178.

Sinar (mont de l'Hedjaz, Arabie), t. XXIII, p 133; XXXII, 375.

Sincapore (île, détroit de Malaca). Progrès de la colonie anglaise, tom. XVIII, p. 399. — Population. Denrées. Ville. Climat, 400. - L'île donnée en présent de noces, puis vendue à la compagnie des Indes orientales, · 438. — Description de l'île et de la ville. Denrées. Productions, t. XX, 409 et suiv. — Situation sans pareille, XXXIV, 47, 60. — Sérénité de l'atmosphère, 48. — Salubrité du climat, 50. — Ses effets sur les animaux et les végétaux, 51 à 53.—Plantes rampantes, 52. — Animaux curieux, 54 et sniv. — Végétaux, 57, 58. — Plantes marines, 57. — Fabrication du câtechu, 58. — Race malaie, 60. — Mangroves, 62. — Leur utilité, 64. — Maisons, nourriture, caractère, colons chinois, 66, 76. — Leurs jonques, 73 à 76. — Caractère, mœurs des Malais, 76 à 80 — Description de l'établissement anglais, 81. — Superficie de l'île, XLIII, xlix - Situation de la ville. Avimaux. Température agréable de l'île, I. — Fondation et rapides progrès du commerce de la colonie, li, liij. - Disproportion des sexes, li, dij.

Sind, Voy. Indus.

Sindhy ou Sinde (Etat de l'Hindoustan). Ses côtes, et les embouchures de l'Indus, t. XXXVII, p. 342 et suiv. — Souvenirs d'Alexandre, 343, 377, 378. — Lieu de pèlerinage, 352. — Barques, 355, 378. — Lieux divers, 355, 366. — Stérilité entretenue par les émirs, 356. — Canot de l'émir, 363. — Caractère, religion des habitans, 367. — Tribu des Belouches, 369, 373. — Portrait des chefs du pays, 373. — Leur impopularité, 374. — Nourriture des habitans, 381. — Malpropreté, 382. — Chaumières en roseaux, 384. V. Alore, Hydrabad, capitale; Khyrpour, Schwan,

Singes blancs. A Siam, t. XXXIV, p. 164, 281. — Se trouvent aussi à l'île de Célèbes, XLIII, lxxiij.

Siout (ville de la Haute-Egypte). Ruines, t. XXIII, p. 85.

Siphante (île de l'Archipel), t. XLVI, p. 94.

Sird (ville et province de l'Abyssinie). Situation. Maisons. Maladies, t. XXIII, p. 244. — Étendue de la ville, 325.

Siris. Voy. Tacazze.

Sisiran (port de l'île Luçou), t. XIII, p. 206 à 212.

Sistom (ville de la Bulgarie, Tur-

quie d'Europe), t. XLIV, 228.

Sitka ou Nouvel-Archangel (the de l'Amérique septentrionale ouest). Principal établissement de la Compagnie russe américaine, t. XVII, p. 401. — Climat, 403, 404. — Beaux arbres. Richesse du Sol. Poissons, 405. — Quadrupèdes, Chasse de la loutre, 406. — Horrible laideur des naturels, 409. — Vêtement. Tatouage, 410, 419. — Ornemens incrustés, 412. — Saleté des huttes. 413. — Dégoûtante nourriture, 414. — Guerres continuelles. Demeures temporaires, 415. — Occupations des femmes et des hommes. Vengeance. Férocité. Noces. Funérailles, 416. — Religion, 418. — Amour du jeu, 421.

Siuan-Houafou (ville de la Chine). Fortifications. Rues. Étendue. Productions. Animaux du district, t. XXXIII, p. 172.

Skelleftéa (ville du Nordland sué-

dois), t. XLV, p. 330.

Skiddy (récif de, îles Carolines). Découvert par Morrell, t. XX, p. 228.

Skiddy (groupe, îles Carolines). Découvert par Morrell. Son nom indigène est Namoulouk, t. XX, p. 230.

SKINNER. Ses excursions dans l'Hindoustan et les monts Himalaya, t. XXXVI, p. 440.

Skager-Rak. Détroit entre le Jutland et la Norwége, t. XLVI, p. 8.

Siuschiwies. Peuple de la Sibérie, t. XXXI, p. 276

Small-Key (île de la Malaisie). Découverte par Wallis, t. III, p. 396.

Smarang. Jolie ville de l'île Java. Sa description, t. XIII, p. 433.

Smith (île du Nonveau-Shetland, austral). Nommée par Weddell, t. XXI, p. 271.

Smolensk (ville et gouvernement de la Russie d'Europe). Description des fortifications de la ville. Intérieur de la ville. Cathédrale, t. XLVI, p. 141. — Faubourg de Wolkeusky. Population, 142.

Smyrne (capitale de l'Anatolie, Turq. d'Asie), t. XLIV, t. 285. — Village

voisin de Dourlach, 288.

Snares (îles, Nouvelle-Zélande, sud). Découvertes par Vancouver, t. XIV, p 57. — Nommées îles Knight par Broughton, 67, 86.

Sneehattam (mont gigantesque du Dovrefield, Norwége), t. XLV, p. 75,

**80**.

Sneembergen (mont de la colonie du Cap), t. XXIX, p. 7, 11. — Animaux, 13.

Société (archipel de la , Polynésie). Découvert par Cook, t. V, p. 325, 355 et suiv. — Pirogue remarquable, 329. — Coffre semblable à l'arche d'alliance, et appelé Maison de Dieu, 330, 336. — Politesse envers les étrangers, 345. — Danses singulières, 346, 353. — Description de ces îles, 356 et suiv. — Héavas ou représentations dramatiques, VIII, 5, 7, 15. 20. — Chair des porcs de cet archipel. Causes de leur rareté, 28. — Sacrifices humains, 29. - Dégoûtante préparation de la liqueur ava ou kava, 31. — Quelques erreurs corrigées touchant les femmes, 32. — Comparaison de cet archipel à celui des Amis, 75. — Arréoys, sociétés secrètes, lenrimmoralité, 263, 272, 274 et suiv. — Religion : les habitans croient à un Dieu suprême, à des divipités inférieures, à l'immortalité de l'ame, 295. - Nom qu'ils donnent aux pensées, 296 note, — Prêtres, 298. — Cimetières de famille, 301. — Bonnes qualités des habitans, 303. - Romee, traitement contre les douleurs de nerfs, X, 155. — Usage du bauanier dans diverses cérémonies, 161. — Respect pour les dieux, 237. – Productions particulières des îles. Religion, 252. — Singulier usage de l'ile Mataeera, Mariages, 253. — Insulaires ne font point des voyages de long cours, 255. — Mœurs et langue semblables à celles des habitans des îles Sandwich et des Amis, 351. — Comment la même nation s'est répandue sur toute la mer Pacifique,

333.—Missionnaires anglicans, XVII, 285. — Etablissement de la religion anglicane, 291 et suiv. Voy. îles Bolabola, Eimeo, Galles, Huaheine, Otaha, Osnabruck, Tatti, Theturoa, Ulietea.

Sockna (ville du Fezzan). Bonnes dattes. Population. Femmes aimables, t. XXVII, p. 5. — Habillement des femmes, 6. — Noces, 15 et suiv.

Socotora (île, à l'entrée de la mer Rouge). Cunha s'en empare. Christianisme jacobite établi. Circoncision. Courage des femmes, t. XXII, p. 14, 15.

Soiba (capitale des Druses orientaux, Syrie), t. XXXII, p. 429.

Soledad (île, une des Malouines). Sol. Abondance de gibier, t. XVIII, p. 117 et suiv.

Solitaire (la, île Polynésie). Découverte par Mindana, t. I, p. 205.

Somini (ville du Bambara), t. XXV, p. 263.

Sondag (rivière du cap de Bonne-Espérance), t. XXIV, p. 114, 222.

Sonderfields (partie de la Norwége). Voyage dans le pays, t. XLV, p. 40 à 82. — Forteresse de Kongsvinger, 42, 44. — La fête de la Saint-Jean, 42. — Le Glomen, 42, 45, 47. — Chevaux. Moutons et chèvres qui se croisent, dit-on, 48. — Mines, 54. — Forêts. Le mont Mastherget, 55. — Belles vallées, 56. — Aspect des chaumières, 58, 61. — Le Micesen et autres lacs, 58. — Villages, 61, 65, 66, 68. — Population et culture de l'Hederman et du Guldsbransdal, 61. — Storhammer, 62. — Le mont Synfrield, 62. — Agilité des animaux domestiques, 63, 64. — Torrens, 65. — Chutes de la Moxa, 67. — Une ferme et ses curieux habitans, 69 et suiv. — La chaîne du Dovrefield, 72. Voy. ce nom. — Tofte, 73. -- Merles noirs. Pluviers, 76. -Elans, rennes, 76. — Jerkin, 78. — Field-fares, 82.

Sonnerat. Son voyage aux Indes orientales, t. XXXI, p. 337.

Sonforol, Sanserol ou Saint-André (îles du groupe Pelew). Découvertes par Padilla, t. II, p. 28. — Croix plantée par les missionnaires, 51.

Soobrodouka (ville du Bondou, Sé-

négambie). Pêche et préparation du poisson, t. XXV, p. 70. — Blé, 71.

Sophia (capitale de la Bulgarie, Turquie d'Europe). Bains chauds des femmes, t. XLVI, p. 85.

Soros (ile du Finmarck, Norwége),
— Aspect vivant de la baie d'Hasvig,
t. XLV, p. 198. — Montagnes, 211.
— Etendue: Habitans, 252. — Aspect
en hiver, 276.

Soubo-Sumbounia (ville du Kouranko, Sénégambie). Belle situation, t. XXVIII, p. 51.

Sou-Chou-Fou (ville de la Chine). Rues divisées par des canaux. Beau surnom, t. XXXIII, p. 479. — Belles femmes, 480.

Soudan ou Nigritie (centre de l'A-frique). Ses négresses, t. XXVII, p. 3.— Sources de ses rivières, XXIX, p. 433.

Soudan on Nigritie Voy. les Etats suivans: Bambara, Begharmi, Bourgou, Bournou, Boussa, Cuttup, Darfour, Haoussa, Kanem, Kano, Kiama, Loggun, Mandara, Niffe, Tembouctou, Zeg-Zeg. Les tribus de Biddomahs, Mungowiens, Shouas, Tibbous. Les fleuves de Niger, Shari, et le lac Tchad.

Soufre (île de, Polynésie). Découverte par Gore. Aspect, sol, t. XI, p. 463; XXI, 58.

Soulimana (province dépendant du Manding, Sénégambie). Voyage dans l'intérieur, t. XXVIII, p. 74. — Komia, danses, jeux, 76. — Semba, 78, 108. — Herbe très haute, 79. — Montagnes pittoresques, 81. — Chants de guerre, 84 et suiv. 91. — Serpent apprivoisé, 92. — Danses, 103. — Sangouga. Demeure d'un chef, 97. — Travaux domestiques. Punition des crimes. Priviléges des femmes Funérailles. Saluts, 106. — Instrumens de musique, 108. Voy. Falaba, capitale; Konkodongore.

Southampton (île, mer d'Hudson), cap, Welsford, Deas, Thomson, tom. XL, p. 384. — Oiseaux, 385 — Cap Bylot, 386. — Animaux de mer. Traces d'habitans, 387. — Productions, 387, 388. — Oiseaux, 388. — Baie du Duc-d'York, 589. — Rocher Fife, 398.

Sparte (ville de la Grèce), t. XLV, p. 208.

Spentia (royaume de Tunis). Ruines antiques, t. XXII, p 193.

Spezzia (ville de la Grèce), t. XLVI,

p. 213.

Spilberg. Son voyage autour du monde, t. I. p. 274. — Bat la flotte espagnole, 277.

Spiridoff (île, Polynésie). Découverte par Kotzebue, t. XVII, p. 45.

Spitzberg. Saisons et leurs phéno-

mènes, t. XL, p. ij et suiv.

Stabrock (capitale de la Guiane anglaise). Prospérité. Rues. Ponts. Maisons, t. XLI, p. 229. — Boutiques, hôtels, plantations, 230. — Les vampires, 237. — Hangar des Indiens, 250.

Stahoual ou Satahoual (ile, Polyné-

sie), t. XVIII, p. 181.

STANHOPE (lady). Visitée par Buckingham, en Syrie, t. XXXII, p. 443. — Achète le couvent de Mir-Elias. Sa société. Sa vie. Sa figure, 444. — Opinions du peuple sur son compte, 446.

Starobelsk (ville du Voronedje, Russie d'Europe). Environs. Rues. Maisons. Églises, t. XLIV, p. 457.

Starropole (ville du Caucase, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 444.

Stegen (île de la Norwége). Ses

cavernes, t. XLV, p. 164.

Stellembosch (bourg de la colonie du cap de Bonne-Espérance), t. XXIV, p. 46. — Bel aspect. Rues. Maisons, XXVI, 79.

Stephens (îles de l'Australie). Découvertes par Carteret, t. III, p. 164.

Setppes (plaines). Leur description, t. XXXI, p. 262. — Nourriture des habitans de celles de la Mongolie, XXXIII, 48. — Steppes de l'Orénoque. Leur comparaison aux Savanes, déserts, etc., XXXVIII, 371 et suiv. — Steppes de Russie et du Kouban, XLIV, 386.

Sterzing (ville du Tyrol), t. XLV,

p. 386,

Stewart (ile, Nouvelle-Zélande),

t. XX, p. 173.

Stockbridge (ville du Massachussetts, États-Unis). Esprit d'indépendance, t. XXXIX, p. 133. — Concours des comices agricoles. Fêtes, 134. —Usage ummodéré des liqueurs fortes, 138.

Stockholm (capitale de la Suède).

Pourquoi cette ville paraît triste, t. XLV, p. 16. — Situation. Aspect, 17. — Curiosités qu'elle renferme. Grandes revues, 18. — Usage de la langue française, 19. — Indolence générale, 19, 20. — Situation de la ville. Beau points de vue. Le port Maisons. Le palais, XLVI, 152. — Aspect imposant, 291.

STORCH. Ses voyages, t. XLVI,

p. 155.

Stordal (rivière du Nordenfields,

Norwége), t. XLV, p. 102.

Stor-Hammer (ville du Sonderfields, Norwége). Son ancienne opulence, t. XLV, p. 62.

Stot (île de la Norwège). Poissons noirs. Sol. Oiseaux, t. XLV, p. 139.

Le mont Kunnen, 140, 141.

Stoubal (fle, groupe d'A-Ur). Découverte par Kotzebue, t. XVII, p.201. — Femmes prennent part à la guerre, 203.

Stuart (ile, mer de Behring). Découverte par Cook, t. XI, p. 99.

STURT. Son voyage dans l'intérieur de l'Australie méridionale, t. XLIII, p. 168. — But du voyage, 178. -Explore le cours de la rivière Macquarie, 179 à 226. — Entrevues avec les naturels, 187, 191, 193 et suiv. **212**, 228, 249, 256, 270, 356. -Nomme le plateau d'Oxley et le groupe d'Urhan, 217. — Nom donné au mont New-Year, 220. — Nomme les montagnes Violettes, 236. — La rivière Darling, 255 — Résultat du 1er voyage, 276, 279. — 2e expédition sur les rivières Morumbidje et Murray, 279. — Entrevues avec les naturels, 290, 295, 297, 303, 309. — Déconvre et nomme la rivière Murray, 312 à 322. — Démonstrations hostiles des paturels, 313 à 320, 335, 346, 351. Découvre l'embouchure du Darling, 321, 324, 363. — Nomme le Rufus, 327. — Collision avec des naturels, 354, 367 et suiv. — Découvre et nomme le lac Alexandrina, 334, 366. - Collision avec les naturels, 354. 357 et sniv.

Styrie (province de l'empire d'Au-

triche), t. XLVI, p. 229.

Suaken (port de la Nubie). Importance de son ancien commerce, t. XXIII, p. 164 et suiv.

Suède (royaume de). Voyage dans l'intérieur, t. XLV, p. 1. — Attraits pour le voyageur, 2. — Manière de voyager, 6. — Forêts de pins, 7. — Lacs, 9, 15, 37. — Animaux sanvages, 11, 39. — Origine de ses lacs, 12. — Forets, 14, 23, 32, 55. — Armée, 19. — Usage de la langue française, 19. — Auberges, 25, 26. - Routes, 28. — Soirées et nuits de Suède, 29, 30. — Mines, 31. — Pourquoi on voit si peu de gibier en ce pays où il y en a tant, 39. - La fête de la Saint-Jean, 42. — Monnaie, 46. — Rapidité de la végétation, 56. — Extrêmes chaleurs, 57. — Langue comparée à celle de Norwège et de Danemark, 98. — Titre de frue, 286. Lacs, XLVI, 14 — Voyage dans le pays, 151. — Voyage de Daumont. Helsingborg, t. XLVI, p. 288. —Barrières des routes. Monnaie nationale. Joenkoeping. Lac Wetter. Petitesse des lits Suédois. Linkoeping, 289. — Relais de poste. Célérité du voyage. Aspect grandiose de la contrée, 290. - Norkoeping, Villes de Suède manquent de monumens durables. Maisons. Traits de mœnrs, 291 et suiv. — Pains faits en partie avec de la farine d'écorce d'arbre, 293. — Rigidité de la police et de la douane, 294. Voy. Dalécarlie, Gothie, Nordland, Norwege, Scandinavie, Stockholm.

Suède (partie du royaume de Suède). Voyage dans le pays, t. XLV, p. 13 à 40. — Orebro, 13. — Lugubre forêt de 'Kaagiar, 14. — Arboga. Cathédrale de Westeras. Lac Mælar, 15.— Villages, 16, 37, 39. — Stockholm, 16. — Voiture, 21. — Insectes empestant les forêts. Enormes fourmilières, 23. — Forêts consumées par le feu, 24. — Bonté des paysans. Estkisltuna, 25. — Smaby, 27. — Carlstadt, 31. — Lac Vermelen, 37. -Ravages des ours, 39. — Hudikswall. Gefle, 333. — Chutes d'Elf-Karleby. Restes de Linnée, 334. — Lac Malar,

Suedois. Usage de la langue frauçaise, t. XLV, p. 19. — Aptitude pour apprendre toutes les langues, 34. — Leur costume. Leur caractère. Leur nourriture, 35. — Différence entre le Suédois et le Norwégien. Ressemblance des montagnards de tous pays, 41. — Repas, 152. — Caractère des danses, 335. — Suédois ont chacun leur voiture, XLVI, 290. - Leur caractère, Grâce et attraits des femmes, 293. — Suivent les modes parisiennes, 296.

Suez (ville d'Eg.), t. XXII, p. 274.-Est dénuée de provisions, 279. — Ses quelques habitans. Son mauvais port,

Sues (isthme de). Du projet de le couper, t. XXII, p. 274.

Suffren (baie de, Mantchonrie). Nommée par La Pérouse, t. XII,p. 357.

Sumatra (ile de la Sonde). Montagnes, t. XLIII, p. vj, xxxiv. --Volcans, vij. — Rivières, viij, xxxiv. — Lac. Mines, viij. — Productions, viij et suiv. xxxiv. — Animaux, ix, xxxv, xliv. — Races diverses, xij, xiv. - Religion, xxij. — Gouvernement, xxviij. — Commerce, Industrie, xxix. - Anthropophagie, xxx. - Trois sortes de mariages. Etat des femmes: xxj. — Etendue de l'île, xxxiij. — Température. Plaines. Volcans, xxxiv. - Rochers de corail, xxxv. - Difficulté d'abordage, xxxvj. — Pêches. Caractère. Religion. Mœurs. Polygamie. Mariage forcé des veuves, xxxvij. - Noms et scrupules à cet égard. Funérailles, xxxviij. — Défiguration des nouveau - nés, xxxix. -- Figure, teint, xxxix, xl. — Dépilation, xxxix. — Soin des ongles, xl. — Goitres. Soin des dents, xli. — Alimens. Opium, xlii. — Arbres remarquables. Forêts, xliij. — Combats de chant. Instrumens de musique, xlv, xlvij.— Présens, fêtes offerts aux étrangers par les jeunes filles, xlv. — Iles voisines, xlviij. Voy. Battas.

Sanday (ile, Malaisie). Découverte

par Wallis, t. III, p. 396.

Sund (détroit entre la Suède et la Norwege), t. XLVI, p. 288.

Sundswall (ville du Nordland, Sué-

dois), t. XLV, p. 332.

Suraté (ville du Guzerate, Hindous-20. — Affection pour leurs chevaux, tan). Ses bayadères, t, XXXI, p. 347. 27. — Chaumières des paysans, 33. — Aspect. Signification de son nom. - Usages qu'ils tirent du bouleau, Maisons. Fortifications. Château

XXXVI, 598. — Factoreries françaises et hollandaises. Commerce. Habitans, 599. — Bateaux. Établissemens divers, 400.

Surdah (ville du Bengale, Hindoustan). Manufacture de soie, t. XXXVI,

p. 91.

Surf. Mouvement particulier de la

mer, t. XLIII, p. xxxvj.

Suromunuggur (ville de l'Aoudh, Hindoustan). Vieille forteresse,

t. XXXVI, p. 203.

SURVILLE. Son voyage autour du monde, t. III, p. 420. — Découvre l'île de la Première-Vue, 429. — Retrouve les îles Salomon, qu'il nomme terre des Arsacides, 430. — Découvre l'île des Contrariétés, les îles des Trois-Sœurs, 435. — Les îles de la Délivrance, 451. — Nomme la baie Lauriston, 452. — Périt dans les flots à Chilca, 456.

Suttey. Sacrifices des veuves hindoues. Détails et observations sur cette cérémonie, t. XXXVI, p. 34, 134.—Signe indicatif du lieu témoin

du sacrifice, 289.

Sumaroff (groupe, Polynésie). Découvert par Kotzebue, tom. XVII, p. 62.

SWINDURNE. Ses voyages, t. XLVI,

p. 161.

SWINTON. Ses voyages, t. XLVI,

p. 155.

Svinvær (île de la Norwége). Glaces éternelles. Fin de la végétation, t. XLV, p. 137. — Différentes espèces d'ours, 138.

Swarteberg (mont de la Hollande hottentote). Maison de bain d'eau thermale, t. XXVI, p. 48. — Hôpital

des lépreux, 51.

Swart-Land (eanton du cap de Bonne-Espérance), t. XXIV, p. 274.

Sybaris (ville du royaume de Naples), t. XLVI, p. 197.

Sydney (ile, Polynésie). Gisement.

Sol, t. XVIII, p 391.

Sydney (port de la Nouvelle-Galles méridionale, Nouvelle-Hollande). Nommé Port-Jakson par Cook, t. VI, p. 232. — Phillip fonde la ville, XVIII, 220. — Sa prospérité, 412. — Cataracte voisine, 414. — Monument à la mémoire de La Pérouse, 415. — Lac. Animaux cu-

rieux. Montagne brûlante, 454. — Description de la ville. Progrès de la colonie, XXI, 435 et suivantes. -Environs de la ville, t. XLIII, p. 6. — Baie, 7. — Edifices, 7, 12. — Quartiers divers, 7. — Promenades, 8, 19. — Le roi Boungarre, 9, 89. — Description de la ville : habitations. Chiens de garde, 10 — Aspect des rues. Chaine des condamnés, 11. Noy. Convicts de la Nouvelle-Galles méridionale. Etendue de la ville, 12. -Etablissemens publics, 13, 15, 121. — Toilette des femmes, 14. — Modes. Marché, 15. — Colons de toutes les nations, 16. — Sécurité de la ville, 17. — Voitures, 20. — État dégradé des tribus indigènes du district, 83 à 86. — Nuances de la société, 104, 117. — Améliorations, 111. — Honnéteté des marchands. 114. — Manufactures, 117. — Etiquette, 119. — Intérieur des maisons, 121. — Journaux. Cabinets littéraires, 121. — Courses de chevaux, 122. — Abus, 122 et suiv. — Gouvernement de la colonie, 164. — Compagnie australienne, 166. — Etat prospère de la colonie, 170.

Syenne (ville d'Egypte). Son fameux puits. Emplacement de l'ancienne ville, t. XXII, p. 445. — Ruines, 446. — Port, 447. — Nilomètre, XXIII, 92, 95. — Histoire de la ville, 93. — Denrées, 93. — Travaux des géomètres grecs, 96. — Maladies des

yeux, 100.

Sylieria (ville de Roumélie, Turquie d'Europe). Aspect pittoresque,

t. XLIV, p. 260.

Sympheropole (chef-lien de la Crimée et du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe). Description, t. XLIV, p. 405, 406. — Café tartare, 407.

Synfield (mont du Sonderfields,

Norwege), t. XLV, p. 62.

Syouah (oasis de, désert de Lybie). Etendue. Sol, t. XXV, p. 423. — Sel, 424, 439. — Vêtement. Caractère des habitans, 424. — Sol. Productions, 439, 440. — Population. Religion. Gouvernement, 441. — Caractère. Combats, 442. — Commerce, 444.

Syouah (chef-lieu du Syouah). Mai-

sons serrées, t. XXV, p. 423.

Syracuse (ville de Sicile), t. XLVI,

p. 195.

Syrie (province de la Turquie d'Asie). Voyage dans l'intérieur, t. XXIII, p. 42 et suiv. — Hassia. L'Adonis. Laodicée, 44. — Antioche, 45. — Lefi. Oronte, 46. — Tyr, 49. — Sa caravane de la Mecque, XXXII, 187, 189. — Autre voyage dans le pays et parmi les tribus arabes de l'ouest, 385 et suiv. — Tombeau de Josué, 389, 400. — Ruines d'Amman, 415, 417. — Bosra, 427. — Soïba, capi-

tale des Druses orientaux, 429. — El-Gerieh, 428. — Sidon, 443, 444. — Mar-Elias, résidence de lady Stanhope, 444. — Reyrout. Mosquées. Costume, 448, 450. — Parure de noces, 449. — Hems. Maisons. Mosquées. Combats simulés, 455. — Voyez Alep, Assalt, Balbek, Damas, Jourdain, Liban, Palmyre, Tripoli.

Sweine (ville du Darfonr, Soudan). Son commerce et celui desprincipales villes du Darfour, t. XXV, p. 399.

## T

Tabasco (province du Mexique). Combat des Indiens contre Cortez, t. XXXVIII, p. 273, 277.

Tabasco (capitale de la province). Prise par Cortez, t. XXXVIII, p. 276.

Tabitinga (ville du Brésil). Aspect. Danse indienne, t. XLII, p. 47. — Fort, 49. — Combat d'un Indien contre un tigre, 50.

Table (montagne de la colonie du cap de Bonne-Espérance). Sa description, t. XX, p. 120; XXIV, 37.—Son aspect, 261.—Phénomène qui y apparaît, 262.— Voyage à son sommet, XXVI, 30 et suiv.— Singes, 35.

Table (baie de la, colonie du cap de Bonne-Espérance), t. XXVI,

pag. 35.

Tabou. Explication de ce mot, tom. XI, p. 151, 299; XII, 126; XVI, 192; XVIII, 277. — Ses effets, XI, 151; XIII, 288, 319: XVI, 192; XVIII, 96, 277, 292. — Curieux détails surcette institution. Son objet, ses effets, ses modifications, etc., XLIII, xxiij à xxvij.

Tabra (ville du Nissé, Soudan). Pont. Audience de la reine, tom.

XXVIII, p. 190.

Tacazze (fleuve d'Abyssinie). L'ancien Siris. Origine du nom. Beauté des bords, t. XXIII, p. 249. 252. — Crocodiles Hippopotames, 253.

Tadrart (monts du pays des Tuaricks, Sahara. Aspect pittoresque, t. XXVII, p. 48.

Taffara (ville du Bambara), tom. XXV, p. 262.

Tafilet (province du Maroc). Impôts. Agrémens. Industrie, t. XXIX, p. 425.

Taief (ville de'l'Hedjaz, Arabie), t. XXXII, p. 9. — Château, 59, 65. — Situation. Etendue, Maisons. Ravages des Wahabites, 64. — Puits. Beaux jardins. Fruits. Habitans, 66.

Tatti (île de l'archipel de la société). Retrouvée par Wallis, t. III. p. 307. — Avait été découverte par Quiros, VII, 353; XVII, 275. — Sa description, III, 309 et suiv. — La reine se rend à bord, 340. — Elle reçoit à son tour Wallis et ses officiers. Description de sa maison, 342. — Voyage de Bougainville. L'île se nomme Taiti et non Otaiti, IV, 197. — Beauté des côtes, 208. — Bougainville y sème plusieurs graines étrangères, 222. — Montagnes, productions, perles, quadrupèdes, climat, 233 et suiv. — Changemens dus aux Anglais, notes 238, 242, 244, 246, 253. — Fabrication des étoffes, 249. — Voyage de Cook V, 95. — Arbre énorme, 151. — Hérédité de pouvoir, 195, 319. — Vestige de feux souterrains, 21. — Côtes, sol, fruits, animaux, 235 et suiv: — Maisons particulières, communes, 250. — Observation sur Taïti pour les navigateurs, 322. — Second voyage de Cook, L'ile ne se nomme pas Otaïti,

VII, 359 — Cénotaphe pyramidal, 366. — Traces de volcans, 403. — Le Baringtonia, 428.— Observations morales et politiques sur l'état de l'île, 439.— Chair des porcs, causes de leur rareté, VIII, 27, 28. — 3e voyage de Cook, X, 97. — Il y dépose des volailles et y sème des graines, 114. Détail sur les voyages qu'ont fait les Espaguols à Taïti, 168. — Vents dominans dans les parages, 215. — Beauté du pays, 215. — Culture peu soignée, pourquoi? 216. — Lac au sommet de la montagne, 217. — Premier établissement des missionnaires anglais, XIII, 438 — Forme et climat de l'île, XVII, 277. — Drapeau national, 280. — Etablissement de l'anglicanisme, 291 et suiv. — Population, 297. — Productions, XIX, 229. — Productions. Animaux, XLIII, ix.

Tattiens. Attaquent Wallis, t. III, p. 318. — Lient avec lui un commerce d'échange, 332 et suiv. Formes, figure, chevelure, 363. — Incontinence des femmes, 364. — Costumes. Tatouage, 365. — Alimens, cuisine, 366 à 369. — Médecine, 370. — Sculptures. Cimetières. Pirogues diverses et leur construction, **571** et suiv. — Armes, 375. — De qui ont-ils reçu la syphilis? 377, et IV, 266; VII, 442. — Offrent leurs femmes aux étrangers, IV, 211, 213. — Maison d'un chef, 214. — Races différentes, 237. — Tatouage, mœurs, caractère, guerres, armes, 259 et suiv. - Gouvernement, 242, 253. - Religion. Sacrifices humains, 215, 342, 251. — Polygamie sans jalonsie, 244. - Pirogues, 247. — Fabrication des étoffes, 249. — Notions d'astronomie, 252, 258. — Distinction de rang très marquée, 253. — Médecine. Langue, 255. — Dispositions des corps morts et cérémonie qui s'y rattachent, V, 117, 178, 183, 212, 304. — Musique. 119, 167, '186, 266. — Race à yeux rouges, 121, 242. — Connaissance de l'équité, 124. — Sont légers et sensibles, 127. — Jeu de lutteurs, flèches, 185. — Cuisine, 192, 256. —

Gonvernement, 195, 319. — Peintures, 201. — Cimetières Pyramides, 212, 315. — Trophées, 204, 216. Taille, teint, cheveux, tatouage, vêtemens, ornemens, perruques, 240 et suiv. — Habitations particulières et communes, 250. — N'ont pas idée de l'indécence, 2534 — Alimens, repas des chefs et du peuple, 254, 260 et suiv. -- Chandelles, 267. - Incontinence cause d'infanticides. Sociète des arréoys. Leur but immoral, 268 et suiv. – Extrême propreté, 271. — Manufactures, confection des étoffes, beaute des teintures, 272 et suiv. — Ustensiles et filets de pêche, 283. — Construction des pirogues de pêche et de guerre, 287 et suiv. — Navigations. Connaissance des astres, 295. — Division du temps, 296. - Calcul et mesure des distauces. 298. — Langue , 298. — Maladies naturelles et reçues des étrangers, 299 et suiv. — Funérailles, 304 et suiv. – Religion : croyance à l'immortalité de l'âme et à un Dieu suprême, 307, 309 et suiv — Prêtres, 313. — Mariages, 314. — Circoncision, 315. — Gouvernement. Etat des personnes, 317. — Armes, 320. — Vêtemens, VII. 357. — Facilité des femmes. ses effets, 364. — Sont excellents plongeurs, 365. — Cénotaphe, 366. - Cabanes, 368. — Fabrication des étoffes, 373. — Les riches laissent croître leurs ongles, 377. — Cimetières, 388. — Reconnaissent un Dieu suprême, 398. — Marques de respect pour les cimetières, 111. — Id. pour leur roi que lui doivent même ses parens, 412, 414, 417. — Heivas, ou représentations dramatiques, 423. — Sacrifices humains, VIII, 29 — Dégoûtante préparation de la liqueur ava ava, 31. — Quelques erreurs corrigées concernant les femmes, 32, 226. — Sens des habitans supérieurs aux nôtres; 104. — Description d'une grande flotte. Bâtimens, guerriers, costumes, armes, 228 et suiv. — Singulier vêtement de devil et manière de le porter, 241. — Ob-147 et suiv. — Union publique d'un servations sur les vols des habitans, couple, 160. — Amusemens et re- 251. — Revue navale. Exercices, marques à ce sujet, 169, 266. — Arcs, 265 et suiv. — Population, 262. — Gouvernement, 263 — Tableau comparatif de la langue avec celle de la Nouvelle-Zélande, IX, 284. — Chapelle où est exposé le corps d'un chef, X, 110. — Description d'un sacrifice humain, 116 et suiv., 144. — Maro, ou symbole de la royauté, 124. — Lieu du sacrifice, crânes exposés, 129. — Opinion des naturels sur ces sacrifices, 132. — Autres contumes barbares, 133. — Heiras, ou représentations dramatiques, 138, 142. — Singulière manière de donner des présens d'étoffes, 140. Manière de conserver les corps des chefs, 143. — Combat simulé de deux pirogues de guerre, 149. — Manière de faire la guerre, 151. — Romee, traitement contre les douleurs de nerfs, 155. — Cérémonies pratiquées pour célébrer la paix, 156 et suiv. — Usages du bananier dans les cérémonies religieuses, 161. — La connaissance des Européens leur a-t-elle été heureuse? 208. — Ne sont pas adonnés à l'agriculture, 216. — Coquetterie, 218 — Nourriture, maladies, 220. — Caractère, 221. Amour pour le plaisir, 222. — Richesse de la langue, 224. — Connaissances en chirurgie, 226. — En médecine, 227. — Famines, 228, 229. - Préparation et effets du kava, 230. — Mauvais traitement des femmes, 231, 234, 237. — Heure et forme des repas, 231. — Liaisons avec les femmes, 232. — Opération de la circoncision, 234. — Système religieux, 236. — Idées sur l'âme et sur une vie future, 238. — Idées extravagantes, superstitions, 240. — Traditions sur la création, 242. — Légendes historiques, 243. — Traces d'anthropophagie, 245. — Honneurs et priviléges dus au roi, 246. — Etat des personnes. Droit de succession, 248. — Manière de rendre la justice, 249. — Infanticides, 251. — Ne font pas des voyages de long cours, 255. - Analogie de leur religion et de celle des îles Sandwich, XI, 293. Voyages divers. Société des Arréoys, XIII, 315, 317. — Division du temps. Effet du tabou, 319. — Embaumement des corps. Idées singulières sur l'âme, XĪV, 92, 95. - Changement dans la langue,

108. — Marchandises européennes devenues nécessaires, 111. — Changemens dans les guerres. — Femmes ne sont plus aussi belles, 113. Plantes européennes détruites.—Prévenance des naturels, 127. — État de l'île en 1824. — Drapeau national, XVII, 280. — Célébration du dimanche, 283, 286. — Travaux des missionnaires anglicans, 285, 301. Eglise, 286, 319. — Modes, 288, 301, 307. — Constitution politique. 294. — Dégénération des insulaires, 298, 300. — Maison du roi, 323. — Abolition du culte des faux dieux. XVIII, 141. — Etat en 1826; XIX. 203. — Parlement, 203, 227. Costumes de la cour de la reine, 208. - Amour des liqueurs fortes, 216.— Moral des naturels n'a pas changé. Habitations, 219. — Dégénérescence des naturels, 219, 228. — Occupations, 220. — Restes de superstition, 222. — Tribunal, 224. — Absence de progrès, 227. — Conversion au christianisme, XXI, 442.

Tahoora (île du groupe Sandwich). Découverte par Cook, t. X, p. 289.— Visites des insulaires à Cook, 290.— Raisons de croire qu'ils sont cannibales, 291.—Sol pierreux. Habitations, 292.— Cérémonies mystérieuses, 293.— Sol, XI, 245.

Talisch (district commun de la Perse et de la Russie d'Asie). Mœurs des habitans. Montagnes, t. XXXV, p. 390. — Figure, vêtemens, 392. — Captivité de Fraser, 393 à 408. — Huttes, 400.

Tallabunchia (ville de la Sénégam.). Situation. Maisous. Vêtemens. Ornemens, t. XXVIII, p. 287.

Tallika (ville du Bondou, Sénégambie). Habitans. Commerce. Préposé du roi, t. XXV, p. 64.

Taman ( île et ville du détroit d'Iénikale), t. XLIV, p. 434. — Edifices. Autiquités, 455.

Tamatam (fle, archipel des Carolines). Naturels. Productions, t. XX, p. 228.

Tambacunda (ville du Fouladon, Sénégambie) st. XXV, p. 524.

Tamerian (Timour-Leng). Lieu de sa naissance, t. XXXVII, p. 171. — Description de son ancienne capitale, 211. Tamouls. Voy. Malabars.

Taganrok (ville du Cancase, Russie d'Europe), t. XLIV, p 454.

Tanger (ville du Maroc). Fortifications, t. XXII, p. 133. — Intérieur, 184. — Campagne, 135.

Tanna (ile de l'arch. des Nouvelles-Hébrides). Déconverte par Cook, t. VIII, p. 360, 364 — Aspect du pays, 366, 396. — Eruption du volcan, 371.—Anthropophagie, 377, 379. — Cabanes, 380. — Environs du volcan, 382, 386, 394. — Description d'un village, 388. - Gros figuiers, 391. — Plantations, 396. -Richesse du sol, 337. — Productions, **399** — Langue, 403, 411. — Naturels, 403. — Tatonage, 405. — Vêtemens, ornemens, 406. — Arts divers, 407. — Pirogues, armes, 408. — Maisons, religion, 412. — Surface de l'ile, 426.

Taranta (mont, Abyssinie). Ascension au village de Halai, t. XXIII, p. 207. — Plaine, 209.

Tarante (ville du royaume de Na-

ples), t. XLVI, p. 197.

Tarudant (ville du Maroc). Situation. Aspect. Commerce, t. XXII,

p. 123.

Tasman (Abel). Son voyage autour du Monde, t. I, p. 342. — Découvre la Terre de Van-Diémen, 343. — Découvre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Hollande, 344. — L'île des Trois-Rois, 346. — L'île de Pylstaart, 347. — Les îles d'Amsterdam, de Rotterdam, 348. — N'a pas débarqué à la Nouvelle-Zélande, VI, 143.—Résumé de ses voyages, XVIII, 196.

Tasmanie, Voy, Terre de Van-Dis-

Tassisudon (capitale du Boutan, empire Chinois). Environs, t. XXXI, p. 424. — Palais, 427. — Collége de prêtres, 447, 449.

Tatares du Cathay. Voyages dans leur pays, t. XXXI, p. 33, 39 et

SDIT.

Tatarie (vaste pays de l'Asie). Missionnaires des XIII et XIVe siècles, t. XXXI, p. 28, 309— Usages divers des Tatares. Mariages. Religion. Mœurs, 29. — Voyage d'Ascelin. De Rubruquis, 30. — De Mande-

ville, 32. — De Marco Polo, 33 et suiv. — Conquetes des Tatares, 39. — Font alliance avec saint Louis, 40. — Leurs chasses, 41. — Voyage de Pinto, 51 et suiv. Voy. Tatarie chinoise, Tatarie indépendante, Tatarie russe.

Tatarie chinoise, Voy. Mantchourie

et Mongolie.

Tatarie independante ou Turkestan. Voy. Boucharie, Tatarie independante

propre, et Turcomannie.

Taterie indépendante propre on Turkestan. Voyage dans l'intérieur, tome XXXVII, page 126 à 281, et 303 et suivantes. - Montagnes, 126. -Lieux divers, 126, 128, 129, 146, 152, 265, 266. — Campagne, 128, 237, 138, 141, 142, 264, 308. — Productions, 129, 137, 141, 150, 151, 257, 266, 269, 508. — Tatares épousent les femmes de leurs prisonniers, 130. Diverses opinions sur l'Europe, 131 et suiv. — Passe du Kara-Kottul, 134. — Oiseaux, 135. — Maisons. Costumes, 137, — Caravenserais, 138. — Manière de prendre le thé, 145. — Ruines. Mirage, 152. — Voyage dans la Boukharie. Voy. ce mot. Exactitude des descriptions, de Quinte-Curce, 161. — Marchés, 172, 239. — Sort des esclaves persans, 229, 241, 263, 277. — Une caravane en Orient, 246,-Rivière Mourgab se perdant dans les sables, 256, 258.—Tourbillons de poussière, 265. — Physionomie des vrais Tatares, XLVI, 161. Voy. Bouckarie, Charjouey, Heibuk, Kouloum, Koundouz, Merve, Ozus, Shurukhs, Turcomanie.

Tatarie russe on Sibérie. Description d'une noce, t. XXXI, p. 248 à 251. — Religion, 257. — Obligeance, 259. — Figure. Nourriture, 260, 277. — Superstitions, 268. — Instrumens de labour, 269. — Usages, 277.

Tatée (île, Australie). Découverte

par Meares, t. XIII, p. 344.

Tatootèhe (fle, Nouvelle-Bretagne, Amérique septentrionale occident.), t. XIV, p. 172 et suiv.

Tattah (ville du Sindhy, Hindoustan). Ancienne opulence. Population. Commerce, t. XXXVII, p. 551. — Antiquité. Maisons. Lieu de pèlem-

nage des environs, 352. — L'Indus, **354**.

Taureminium (ville de la Sicile). Théatre ancien, t. XLVI, p 196.

Tauride ou Crimée (gouvernement de la Russie). Voyage dans l'intérieur, .t. XLIV, p. 399. — Campague, 400, 404, 408, 411, 413, 420. — Voyage en Crimée, 400 à 434. — Pérékop, 400. — Village armépien. Bornes milliaires de Potemkin, 401. - Lacs, salés, 402. — Villages tatares, 402, 406, 411, 417 et suiv., 420, 422. -Serabouze, 403. — Montagnes, 403, 418, 423. — Bohémiens, 403. — Symphéropole, 405. — Cafés tatares, 407, 429. — Palais des anciens klians de Crimée, 409. — Bagtchiseraï, 410. Costume de Juifs, 412.— Sevastapol, 413. — Cavernes d'Inkerman, 414. - Balaklaava, 415. - Arbres, belles. vallées, 416 et suiv., 428. — Mirdvin. Kaffa, 418, 432. — Rochers remarquables, 419. — Usage dans les villages, 420. — Intérieur des maisons, 420, 421. — Ruines antiques, 421, 423. — Remarquables couches de schiste, 422. — Ouskout, 425. — Vallée de Soudak. Vignes impériales, 426. — Population, 426. — Karassou. Bazar, 429. — Les télégats (voitures), 431. — Tombe de Mithridate, 433. — Iénikale. Île de Taman, 434. — Climat, XLVI, 155, 156. — Saisons. Sol. Productions, 157, 158. — Détails sur la vigne, 158. — Animaux. Population. Trois classes d'habitans, 159, 16U.

*Tauride* ( Tatares de la ). Costumes (bords du Dniéper), t. XLIV, p. 399, 407. — Villages, 402, 406, 411, 417, et suiv., 420, 422. — Polygamie. Usages divers, 402, 427. — Cafés, 407, 429. — Palais des anciens khans de Crimée, 409. — Luttes, 419. — Intérieur des maisons, 421.— Instrumens de musique. Danses, 424, - Caractère, 426. - Littérature. Poésie. Géographie. Médecine, 427. - Cimetières, 430. Tatares des plaines et des montagnes, XLVI, *160.* 

Tauris on Tébriz (capitale de l'Azerbaidjan, Perse). Rues. Mosquées. Population. Climat, t. XXXI, p. 206. — Beauté des environs, XXXV, 378.

— Aspect, 579, — Palais, 580. Lac Ouroumia, 381.

Tarat-Pounamou on Tarat-Poinammos (l'une des deux grandes fles de la Nouvelle-Zélande). Exploration de ses côtes par Cook, t. VI, p. 115 à 143. – Situation de ses habitans différente de celle des habitans d'Ika-Na-Mawi, 335. — Son littoral, XVIII, 252. — Etendue, XX, 175. — Pour les détails, voy. Nouvelle-Zélande.

Tavernier. Ses voyages en Asie, t. XXXI, p. 62. Voy. Bernier,

Tch. Chercher à Ch les noms qui ne

trouveront pas à Tch.

Tehad (grand lac du Soudan). t. XXVII, p. 99. — Oiseaux, 100. — Eau. Iles, 101, 244, 296. — Ses bords, 132 et suiv., 293, 296, 319.— Habitans des sles sont indépendans. Armes. Religion, 222. — Hippopotames, 245, 319. — Voyage aux côtes orientales du lac, 268, 296. — Figure, mœurs, 'nontriture, tentes des Shouas, 290, 294. — Tribu de Biddomahs, 321.

Tchang-Phing-Tcheou (ville de la Chine). Pont de marbre, t. XXXIII.

p. 187.

Tcherkask (ville des Cosaques du Don, Russie d'Europe). Vieille et nouvelle ville, t. XLIV, p. 452, 453.

Toherkesses, Voy, Circassiens.

Tchernigos (gouvernement de la Russie d'Europe). Voyage dans l'intérieur, t. XLIV, p. 369 à 374. — Saleté des paysans. Cabanes, mobilier, 369. — Villages, 369, 371, 373. - Gluchof. Couverture des maisons. 370. — Palais du dernier hetman de l'Ukraine, 371,—Troupeaux. Borrna. Komaroskava, Nedjin, 372.— Forets, **374**.

Tchift-Kale (petite ville du gouvernement de la Tauride, Russie d'Europe). Rues. Maisons. Costume de juifs, t. XLIV, 411.

Tchittore ou Chittore (ville du Rajpoutana, Hindoustan). Aspect, tom. XXXVI, p. 339. — Industrie. Citadelle, 340. — Château. Temple de Siva, 341 et suiv.

Tchoriu (ville de la Roumélie, Turquie d'Europe), t. XLIV, p. 34, 36, 260. Tekoka. Voy. Ségalien.

Tebbes (ville et district du Khorassan, Perse). Le désert Salé, t. XXXV, p. 96. — Ancienne importance de Toum, 96, 416. Productions, 415.

Tébris. Voy. Tauris.

Tegerhy (ville du Fezzan). Entrée de la ville, t. XXVII, p. 59. — Sa merveille, 60. — Situation. Naturels,

61. — Environs, 61, 446.

Teheran (capitale de la Perse). Visite à des fonctionnaires, t. XXXV, p. 54. — Visite à un poète lauréat, 56. — Mont Elbonrs, 57. — Anecdotes sur le shah, mort en 1854, 78. — Fête du nouvel an. Présens au shah, 82 et suiv. — Aridité, misère des environs, XXXVII, 327. — Cérémonies de la présentation au shah, 330.

Tembouctou (ville de l'intérieur du Soudan, sur le Niger). Ses relations avec les Portugais au xve siècle, t. I, p. 30. — Premiers renseignemens par Ça-da-Mosto, Découverte par Caillie, XXII, 3, 12. — Renseignemens reçus par M. Park, XXV, 164, 243. — Religion, 245. — Voyage de Gaillié. Aspect. Marché. Naturels. Royauté héréditaire. Maures. Maisons, XXIX, 398, 399.— Rues. Mosquées. Environs, 401, 402, 409. — Population. Commerce, 400, 402. — Commerce gêné par les Tuaricks, 401, 405.—Religion, formes, nourriture des naturels. Magasins des Maures, 403. - Mobilier. Polygamie. Costume et ornemens des femmes, 404.—Grande mosquée, 406. — Visite historique des reconnaissances de la ville, 431. -Marché d'esclaves, XXX, 257. Voy. Cabra.

Tenda (royaume de la Sénégambie). Voyage dans l'intérieur, t. XXV, p. 326, 535 et suiv. — Djallacotta, 326, 335. — Sibikillin, 339. — Laby, 341. — Djullifunda, 342.

Teneriffe (une des îles Canaries). Son pic, t. V, p. 14. — Description de la baie et de la ville de Sainte-Croix, IX, 172, 175. — Productions de l'île, 173, 176. — Aspect du pic 174. — Description de la ville de Laguna, 175. — Fruit singulier, 176. — Ancienne race des îles, 177. — La baie et la ville de Sainte-Croix, XVII, 257 et suiv.—Magnifique point

de vue du haut du pic, 258. — Premiers habitans embaumaient les corps, comme en Égypte, 260. — Diverses régions de végétaux du pic, XVIII, 212.

Tépec (ville du Mexique). Population, situation, climat, t. XIX, p. 476. — Situation. Eglise, XLI, 415. — Costumes, 416, 417. — Climat, 416. — La sieste. Habitudes sociales, 417, 418. — Grands diners, 419 et suiv. — Couvent. Pénitence de péchés à commettre, 420. — Noces. Bon traitement des esclaves, 421, 422. — Indiens, 423. — Education négligée. Températures, 424.

Tercere (une des îles Açores). Découverte par les Portugais, t. IX, p. 157. — Ses productions. Son commerce. Sa population, 160. — Ville d'Angra. Histoire. Aspect de l'île. Climat. Productions, XX, 435. — Est la résidence du gouvernement des

Açores, IX, 160; XLII, 383.

Terek (fleuve du Caucase et de la

Circassie), t XLIV, p. 451.

Ternaté (îles Moluques, Malaisie). Ruse des Hollandais pour faire arracher certaines plantes d'épices, t. IV, p. 384. — Comptoirs. Troupes de sa dépendance, 382. — Plantes d'épices arrachées par ordre des Hollandais, XV, 77. — Malais, XLIII, xv.

Ternai ou Mantchourie (baie de Tatarie chinoise). Nommée par La Pérouse, t. XII, p. 344.—Sa description, 346. — Animaux, productions, 347. — Prairies, 349. — Extérieur et intérieur d'un tombeau, 351. — Plantes, roches, oiseaux, coquilles, 353.

Terre (joli ville du Timani, Sé-

négambie), t. XXVIII, p. 19.

Terre des Arsacides. Est l'archipel Salomon, découvert par Mindana, retrouve par Surville, t. III, p. 420, 430, 434.

Terre de Davis. Carteret corrige plusieurs erreurs sur son gisement, t. III, p. 105. — Est peut-être l'île de Paques, d'après Cook, VIII, 139, 171, 173. — Ce qu'elle est d'après La Pérouse, XII, 86.

Terre d'Enderby (océan Glacial antarctique). Découverte par Biscoë,

t. XXI, p. 460.

Terre des Etats (sud de l'Amérique

méridionale). Découverte par Le Maire, t. I, p. 284. — Aspect sauvage, II, 107. — Ne paraît pas sauvage à Cook, V, 77. — Phoques des côtes, IX, 81. — Oiseaux de l'île, 84. Cook nomme le havre et les îles de Nouvel-An, 88. — Surface de l'île, 89. — Horrible aspect. Climat, XVII, 262; XX, 41.

Terre-Ferme (ancien nom d'une partie de la Colombie). Indiens. Leur culte d'un génie malfaisant, t. XLII, p. 414. — Noces, 415. — Condition de la femme, 416. - Croyance à l'immortalité de l'âme. Funérailles,

Terre de Feu (îles au sud de l'Amérique méridionale). Explorée et décrite par Jacques Lhermite, t. I, p. 335. — Maisons, 338. — Description du port Désiré, II, 371 et suiv. — Aspect sauvage du pays, III, 265. — Bougainville nomme et décrit les ports de Beaubassin, de la Cormoranderie, de la Cascade, IV, 164 et suiv. — Description d'un village, huttes grossières, V, 64. — Quadrupèdes, oiseaux, insectes, plantes, 71. — Aspect du pays n'est pas și sauvage, 74. — Cette terre est up amas d'fles, XX, 40; XXI, 283, 308. – Village, 304. – Climat, 309. – Productions, 311, 316. Voy. Noël, Pécherais, naturels; Pilares, San-Francis.

Terre de Graham (océau Glacial antarctique, sud de l'Amérique septentrionale). Aspect. Ile Adélaïde.

He Pitt, t. XXI, p. 462.

Terrre de Kerguelen (sud de la mer des Indes). Oiseaux, phoques, t lX, p. 189. — Description du havre de Noël, 191. — Cook reconnaît l'île er nomme diverses baies, pointes et iles, 194 et suiv. — Bas-fonds dangereux, 198. — A été découverte par Kerguelen, 203. — Rareté des plantes, 204. — Ses animaux, 205. — Ses collines, 207. — Peut être très utile aux vaisseaux. Ses animaux, XX, 36.

Terre de Louwin (côte S. O. de la Nouvelle-Hollande). Remarques sur le pays, le sol, t. XIV, p. 32 et - Reptiles. Animaux nuisibles. Insectes, 46. — Naturels, 46. — Huttes,

47. — Nourriture, 48. — Dévastation produite par le feu, 49. — Aridité. Etablissement anglais, XVIII, 44. — Parties du sol plus favorisées. Climat, 46. Voy. Australiens.

Terre-Neuve (ile des côtes d'Amérique). Connue au xIIe siècle des Islandais, t. I, p. 10.—Retrouvée par Cabot, XL, xj. — Historique des pêches de la morue au banc, xij.

· Terre de Nuyts (côte sud-ouest de · la Nouvelle-Hollande): Remarques sur le pays, Sol. Climat. Arbres, Reptiles, animaux nuisibles, insectes. Naturels. Huttes, Nourriture, Dévastation extraordinaire produite par le feu, tom. XIV, p. 32 et suiv. — Son aspect XV; 89, 103, 105. Vey. baie de l'Espérance, groupe d'Est, Port du Roi-Georges. Recherches, groupe;

*Terre de Paimer* (île du Shetland <sup>,</sup> méridional). Déconverte par Fanning,

t. XXI, p. 454.

Terre du Saint-Esprit (Nouvelles-Hébrides). Découverte par Quiros. Beauté du pays, t. I, p. 268. — Naturels. Armes. Musique. Pain. Mines. 269 et suiy: Comprise par Bougainville dans les grandes Cyclades, VIII, 135. — Naturels , leur parure , leurs pirogues, 417. — Sol fertile, 419. — Est la plus grande des Nouvelles Hébrides, 421.

Terre de Sandwich (océan Atlantique). Découverte par Cook, t. IX, p. 115. - N'est qu'une réunion d'iles. Nom donné à l'île du marquis de Traverse, XXI, 433. — Découverte des îles des Princes, de Willey, de Noël, 455.

Terre de Van-Diémen (Australie). Découverte par Abel Tasman, t. I, p. 342.—Habitans, IV, 406.— Nombre d'Européens qui l'habitent aujourd'hui, VI, 229.—Description de l'île Maria, VII, 299. — Description des insulaires, 212, 223.—Leurs ornemens, 215. — Seul vêtement des femmes, 217. — Sol, 219 et suiv. — Arbres, plantes, quadrupèdes, 222. — Oiseaux, reptiles, poissons, 224. — Insectes, 226. — Habitans sont. doux et sans intelligence, 227.—Leur tatouage, leur teint, leur corps, 228. suiv. — Climat, 40. — Arbres, 42. —Leur posture favorite, 229.—Leurs huttes, 230.—Leurs repas, XV, 112, 116.—Leur amour pour leurs enfans,

donceur, 116, 123. — Posture des femmes, 120. — Détails sur la découverte et l'étandue de l'île, XVIII, 9. — Forêts, sols, productions, figure des naturels, 12. — Histoire des reconnaissances de l'île, 318. — Fondation d'une colonie anglaise, 321. — Population. Gouvernement. Divisions, 322. — Établissemens de la colonie, 323 et suiv. — Montagnes, rivières, 327. — Lacs, îles, productions, animaux, 328. — Naturels. Huttes. Vêtement, 330. — Naturels résistent à la civilisation, 332.—Voy. Hobart-Tawa, capitale; Port du Nord.

Terre de Witt (Nouvelle-Hollande). Entrevues avec les naturels. Observations diverses sur leurs formes, leurs mœurs, leur pays, etc., t. I, p. 415 et, suiv.—Stérilité. Quelques exceptions, XVIII, 48.—Laideur, saleté, misère, mutilations des naturels, XXI, 415.

Voy. tle du Romarin,

Terrouggemou-Atooa. Voy. Hervey. Tessouwa (ville du Fezzan), t. XXVII, p. 29.

Tett (ville du Maroc). Fondée par les Carthaginois, t. XXII, p. 147.

Texcuoo (ancienne ville du Mexique). Histoire. Ruines, t. XLI, p. 139, 142. — Antique splendeur, 141. — Palais espagnol. Forteresse, 142. — Palais des caciques, 143.—Le bano de Montéruma, 144.— Village de Huexotla, 147.

Thèbes (uncienne ville de l'Égypte). Description de ses admirables hypogées ou catacombes, t. XXII, 430 et suiv. — Ruines du temple, XXIII, 90.

Thèbes (ville de la Grèce), t. XLVI,

p. 208.

Theremakeneo (ville du Mexique). Environs, t. XLI, p. 155 à 163. — Villages, 156, 158.—Bois, 157, 162. — Drames historiques des Indiens, 159. — Mines d'argent abandonnées, 163. — Situation. Maisons. Climat. Habitans, 164. — Fertilité des environs, 165.—Prise de possession d'une mine, 166.

Theog (État de l'Hindoustan). Coutumes, t. XXXV, p. 459.—Ornemens des femmes, 461.—Polyandrie, 462,—Maisons, 464.—Religions, 465.—Funérailles, 466.

Theturoa (tle de la Société). Découverte par Cook, t. V, p. 325.

They knor. Son voyage en Asie. En rapporte le café, tom. XXXI,

Thibet (Province de l'empire chinois). Voyage dans le pays, t. XXXI, p. 419. — Limites. Mouragnes. Fleuves, 420. — Liqueur spiritueuse, 421. — Saisons Sol, 425. — Bœuf à queue

touffue, 426, 428. — Frontière du Boutan: Superstition, 432. — Comparaison avec le Boutan, 440. Voy.

Lhassa, capitale.

Thibstains. Vêtemens. Superstitions. Conservation du corps du lama, tom. XXXI, p. 432.—Polyandrie. Haine du mariage, 434, 452. Caractère. Cérémonies du mariage, 436 — Libertinage. État des femmes. Exercices religieux. Couvens. Imprimerie. Livres, 438.—Ornemens. Figure. Travaux des femmes, 453.—Mariages. Noces, 454.—Emplois du mouchoir. Funérailles, 456.

Thiephoven (île, archipel des grandes Cyclades). Découverte par Roggewin, t. Il, p. 65, et IV, 278.

Thierrawhitte (île, Nouvelle-Zélande). Beau noir des étoffes, t. VII, p. 331, — Ustensiles, instrumens élé-

gamment sculptés, 332.

THOMPSON. Son voyage dans l'Afrique méridionale, t. XXIX, p. 1.—
Excursion dans le pays des Betchouanas, 37 à 100, 144.—Va reconnaître
les marandeurs mautatis, 68. — Apprend leur défaite, 110 et suiv. —
Son excursion dans le pays des Boschimans, 144. — Ses entretiens avec
les naturels, 158, 163. — Son excursion dans le pays des Coranas, 178 et
suiv. — Donne des noms à quelques
lieux, 189, 200, 222. — Son voyage
dans le Namaqua, 296.

Thompson (cap, Amérique russe). Nommé par Beechey. Figure. Vêtemens. Tatouage des naturels, t. XIX, p. 252 — Paupières colorées. Orne-

ment labial. Tentes, 254.

Thrumb (the du cap, archipel Dangereux). Nommée ainsi par Cook, mais déconverte par Bougainville, t. IV, p. 202; V, 88; XIX, 162. Voy. Lanciers.

Thate australe (île, extrémité sud de

l'Amérique ). Découverte par Cook, t. IX, p. 111.

Tiaoyu - Su (ile, mer de Corée),

t. XII, p. 326.

Tiaqui ou Ithaque (file ionienne),

t. XLVI, p. 201.

Tibbous (peuple du Sahara et du Soudan). Voyage dans leur pays, t. XXVII, p. 59 et suiv.—Servent de

courriers, 84.

Tibbous du Bilma. Figure, Kisbée t. XXVII, p. 69, 76.—Ashenumma, 70. — Danses, 70, 72, 77. — Tukumani, 71. — Jeux. Armes, 74. — Dirkée, 72 à 74,— Vêtemens de femmes, 76. — Plaines de sable. Leur capitale, 75 à 78 et 443. — Dibla. Kersherma, 82. — Vallée d'Aghaden. Oasis de Zow, 83, 443. — Oasis de Seggeden, 444.

Tibbous du Gunda, Voyage dans leur pays, t. XXVII, p. 85. - Ville de Beere-Kashifery, 85, 440 — Equitation, 86, 90. — Nourriture, 89. -Taille. Figure, 90. — Hérédité du

pouvoir, 91.

Tibbous du Tratta, Voyage dans leur pays, t. XXVII, p. 96. —Huttes, 97. Tidor (ile des Moluques), t. XV,

Tien-Sing (ville de la Chine). Aspect. Pyramides de sel. Costume de soldats. Palais impérial, t. XXXIII, p. 360. — Repas. Représentations théatrales, 364. — Rues, maisons, 365.—Coiffures coniques. Cérémonie en l'honneur de la lune. Charivari, 382. — Boutiques, rues. Convoi funèbre, 383. — Meuuiers, 384. — Pont. Maisons, 436. — Eventails des militaires, 437.

Tiflis (capitale de la Géorgie, Russie d'Asie ). Autrefois ville de Persez Fortifications. Cathédrale, t XXXI, p. 195. — Bâtimens publics. Palais da prince. Environs. Commerce. Caravenscrais, 196. — La rivière. Ancienne et nonvelle ville Population. Saisons, XLV, 443. — Eglise catho-

lique. Bains, 444.

Tienhoven (ile, archipel des grandes Cyclades). Découverte par Roggewin,

t. II, p. 65; IV, 277.

Tigre (fleuve de Chine). Description de son embouchure et de ses fortifications, t. II, p. 321; XI, 466; XVIII, 442.

Tign (province d'Abyssinie). Ses montagnes, t. XXIII, p. 229.—Restes du couvent des jésuites à Fremona, 231. — Selech - Lecha, bellé campagne, 242. — Son commerce, 325. Voy. Adowa, capitale.

Tikopia (île du groupe La Pérouse). Aspect de l'île. Détails sur le physique et le moral des naturels. Mariages. t. XVIII, p. 334, 392. Religion. Animaux, 336.— Caractère, 377, 385. —

Gisement, étendue, 392.

Timani (province dépendant du Manding, Sénégambie.) Voyage dans le pays, t. XXVIII, 8 ét suiv.—Ross. Maliarré, 9.—Costume d'un chef , 10. -Rokon. Audience du roi, 11. -Assemblée publique, 13, 17.—Terre, 19.—Mokundona, 20.— Campagne, 21, 22. — Villes diverses. Balanduco. Huile de palmier, 21. - Ma-Buug, 25. — Sorciers, 25. — Mayosso, 26. -Etendue, 27. - Géographie, 28. Costume, 29. — Mariages, noces, 31. -Superstitions, 32, 35.—Funérailles, 52. — Repas, Animaux de bon augure. Bois sacrés, 34. — Institution des Purrahs. Leur puissance, 56, 39. – Leurs marques extérieures, 36. – Revenus des chefs. Productions de la terre. Manufactures, 40. — Danse. Caractère, 42. Voy. Maboum.

Timkowski. Son vojage a Péking, y accompagnant la mission russe, tom. XXXIII, p. 1, 4.—Séjourne à Ourga, 71 à 101. — Visite de la mission au vang, 75 et suiv.  $\longrightarrow$  A ses fils, 96.  $\longrightarrow$ Traverse le désert de Cobi, 137 a 149. - Arrive à la grande muraille, 161.— Arrive à Péking, 189. — Sa résidence, 191 à 269. — Y voit un Français, soldat de l'armée chinoise, 228. — Décrit Péking, 269 à 328.

Timoan (île de la Malaisie) Habitans. Productions. Sol. t. III, p. 51 et suiv.

Timor ( ile de la Sonde ), Sa description, t. VI, p. 421.—Naufraged'un vaisseau français sur ses côtes, VII, 29. — Etendue. Sol. Climat, XVIII, 63. — Productions, 66. — Animaux, 68.—Population. Aspect des naturels. Climat, 69.— Vêtemens, habitations, mœurs et usages, 70,73 —Croyances, polygamie chez les riches. Commerce. Pouvoir des rajahs, 72.—Objets d'exportation, XXL, 360. — Description

de la ville de Coupang, 361. — Sol. Etablissemens hollandais, 362. -Mines d'or, XLIII, viij.

Timor-Lacet (île de la Malaisie). Sa

description, t. VI, p. 419.

Tina (île de l'Archip.), t. XLVI, p.95. Tinian (ile, archipel des Mariannes). Beau pays, abondant en bétail, en volaille, en fruits, mais rempli de moucherons, t, II, 242, 257.—Ruines de style pyramidal, 253. — Aventure d'Anson, 261, 272.—Son apparence. III, 39. — Ciel brûlant, insectes incommodes, 44. — Ses animaux. 46. — Ses fruits, 391. — Ses longitude et latitude, 393.

Tiookea (ile, archipel Dangereux). Forme, habitans, t. VIII, p. 216. —

Sol, cabanes, 218.

Tipasa (ville du royaume de Tunis).

Belles ruines, t. XXIII, p. 31.

Tissi (ville du Kasson, Sénégambie). Citadelle, Habitans. Alimens. t. XXV, p. 96. — Singulière prohibition. 97. — Condamnation d'un séducteur, 97. — Habitans forcés d'embrasser le mahométismé, 100.

Tjan (ile, groupe Kawen.). Découverte par Kotzebue. Bel aspect. Douceur des habitans, t. XVII,

p. 187.

Toa-Wati. Voy. Santa-Christina.

Tobolsk (province de Sibérie). Description de Catherinenbourg, t. XXXI, p. 243, 244. — Noce tartare, 248, 251. — Lac salé, 263.

Tobolsk (capitale de la Sibérie). Le carnaval, t. XXXI, p. 246.—Caréme. Cérémonies religieuses, 247, 252. -Perte du nez très fréquente, 253. -Description des deux villes. Population, 254. — Habitans tartares, 256.

Toste (ville du Sondersields, Nor-

wége), t. XLV, p. 73.

*Tokai* (ville et district de la Hongrie, empire d'Autriche). Récolte de ses vins, t. XLIV, p. 146; XLVI, 130 à 132.

Toldde (ville d'Espagne), t. XLVI, p. 174.

Tolluca (ville du Mexique), t. XLI,

p. 156.

Tolna (ville de Hongrie, empire d'Autriche), t. XLIV, p. 151. Autrefois importante. Détails historiques, 155.

Tomk (ville de Sibérie). Fondation. Commerce. Vieux croyans, t. XXXI, p. 272.

Tonga-Tabou (archipel de la Poly-

nésie). Voy. Archipel des Amis.

Tonga-Tabou, ou d'Amsterdam (ile principale de l'archipel des Amis ). Découverte par Tasman, t. I. p. 348. - Son aspect. Intérieur et extérieur d'un temple, VIII, 51, 54, 58. — Beauté du pays, 57. — Plantations très régulières, 57, 61, 77. - Grandes chauves-souris, 62. — Cimetières, 63.—Lubricité des filles, 65. — Pirogues. Usage de la poudre dans la toilette, 68. - Couvernement, 72. — Bateleurs, 74. Productions, habitations disséminées, animaux domestiques, poissons, filets, pirogues, outils, 83. — Naturels: leurs vêtemens, oruemens, amusemens, instrumeus de musique, manière de saluer, franchise, 86 et suiv. — Coutumes singulières, mutilation du petit doigt, 90. — Gouvernement, 93. — Aisance acquise par le travail, 94. — Religion, langue, 95. — Repas du roi, IX, 394.—Village agréable, 398. — Musique, chants, 405. — Cirque, 407. — Fabrication des étoffes, 408 et suiv. — Grande fête donnée à Cook: danses, musique, combats, danses de nuit, 411 et suiv., 431. — Combat de pugilat, 422.—Repas singulier de deux femmes, 430.—Pêche, 436. — Cimetière, 437, 449. — Cérémonie funèbre, 442, 451. — Plante et liqueur kara, 445. — Comment les habitans tuent et préparent leurs porcs, 448, 450. — Singulière manière de passer la nuit, 452.—Superstition sur la découverte des voleurs. 456. — Forme, étendue de l'île, 459. ----Sol riche. Aspect agréable. Climat variable, 460. — Principaux fruits, 465. — Quadrupèdes, oiseaux, poissons, 464. — Grande fête relative au fils du roi, X, 1, 3 et suiv.—Conjectures sur son objet, 20. — Nombreux districts et chefs de l'île, 86.—Aspect de l'île, cabanes, XIII, 143. — Premier établissement des missionnaires anglais, mœurs, gouvernement, mariages des naturels, 442. — Filles prostituées, XV, 159. — Beauté du pays, productions, 184. — Danses,

maladies, 186. — Histoire de la découverte, XVIII, 283. — Climat. Population. Figure des naturels, 284. — Mœurs, Amusemens, 286. — Pirogues: Repas, Polygamie, Tatouage. Maisous, 288.—Alimens. Habillement. Religion, 290. — Tabou. Cérémonies religieuses. Funérailles, 292. — Superstitions. Remèdes. Langue. Productions de l'île, 294.

. Tong-Chow ( ville de la Chine), t. XXXIII, p. 371. — Porte fortifiée. Boutiques. Rues. Cour des maisons. Intérieur d'un temple, 372, 373. —

Monastère, 443.

Tong-Kou (ville de la Chine),

t. XXXIII, p. 357.

Tongocelle (rivière du Kouranko, Sénégambie), t. XXVIII, p. 61.— Sa source, 62.

Tong-Tchang-Fou (ville de la Chine),

t. XXXIII, p. 392.

Tonquin (golfe de la mer de Chine),

t. XVIII, p. 449.

Tonyn (îles de la Malaisie), t. III,

p. 215.

Toofoa ( île , archipel des Amis ). Opinion superstitieuse des naturels sur leur ile, t. IX, p. 348. — Son

aspect, XIII, 143.

*Tor* ( village de l'Hedjaz, Arabie ). Aspect pris par les Portugais. Vue des monts Horeb et Sinaï, t. XXIII, p. 132. — Situation. Maisons. Habitans, XXXII, 373.—Ermite grec du mont Sinaï, 375.

Torget (ile de la Norwége). Son fameux mont, t. XLV, p. 121.— Caverne qui perce le mout de part

en part. Sorcière, 122 à 124.

Tornéa (rivière de Laponie), t. XLV,

p. 324.

Tornea (ville de la Finlande, Russie). Réapparition du soleil. Aspect de la ville, t. XLV, p. 327.

Torpille on Anguille electrique,

t. II, p. 218; XLII, 435.

Torrès. Voy. Hogoleu.

Tortue (ile de la, Grandes-Antilles) Découverte par Colomb, t. XXXVIII.

Tortues (île des, Australie). Découverte par Bligh, t. XIII, p. 330.

Tortues. Grosseur de celles des Gallapagos. Vont pondre à cent lieues de là, t. I, p. 373. — Espèces diverses, II, 196. — Manière ingénieuse de les prendre en mer, 197. — Passent un an sans nourriture, XVI, 103.—Leurs œufs, 105. — Leur poche à eau, 415.

Toscane. Coup d'œil sur le pays.

Florence, t. XLVI, p. 265.

Touboua (île du groupe de la Reine Charlotte). Formée de ce que l'on a appelé îles Edgecumbe et Ourry, t. XVIII, p. 387.— Villages. Mœurs, **388** , **392**.

Toubouai (île, Polynésie). Découverte par Cook, t. X, p. 98. — Etendue. Aspect, 100. — Naturels. Leurs vêtemens, leurs pirogues sculptées, 101. — Fertilité de sol, XVI, 472.

Toun (ville du district de Tebbes, Khorassan, Perse). Autrefois importante, t. XXXV, p. 96, 416.

Touraco. Description de cet oiseau,

t. XXIV, p. 78.

Tourbet (ville et district du Khorassan, Perse), t. XXXV, p. 96, 416.

Tous (ancienne capitale du Khorassan, Perse). Murailles, Ruines d'un mausolée et d'un minaret, t. XXXV, p. 263. — Histoire, 264. — Autrefois capitale, XXXVII, 296.

Townson. Son voyage en Hon-

grie, t. XLVI, p. 127.

Traghan (ville du Fezzan), t. XXVII,

p. 51. — Riches tapis, 56.

Tratneau (fle du , mer de Behring). Nommée par Cook. Gisement. Etendue, t. XI, p. 51. - Sol, végétaux, animaux. Description d'un traîneau, 52. — Nommée aussi Traineau par les naturels, XIX, 271.

Trattres (ile des, archipel des Amis). Découverte par Le Maire, t. I, p. 300. - Est l'île que Wallis a appelée île Keppel, VIII, 73; XIII, 114. — Est basse, 131. — Ne doit peut-être pas être comptée dans l'archipel des Amis. Ses habitans se mutilent le petit doigt,

149.

Transylvanie (province de l'empire d'Autriche). Voyage dans l'intérieur, t. XLIV, p. 91 à 115. — Frontiere turque, 91, 92. — Quarantaine, 93. — Arbres. Rochers, 94. — Figure, costume, etc., des bergers, 95, 96.-Costume d'une jeune Bohémienne, 97. – Voy. au mot Bohémiens d'autres détails sur ce peuple. Forteresse de Rothenthurn (tour rouge), 98. —

Plaines, 103. — Maisons et villages, 103, 110, 111 — Paysans parlant latin, 104. — Charrette, 105. — Hermanstadt, 105, 106. — Détails sur l'histoire et l'état actuel d'une, colonie saxone, 106, 107. — Belle route, 111. — Rivières Deva, 112. — Braniska, 113. — Détails historiques, 233. — Habitans divers, XLVI, 218 et suiv. — Sol. Campagne, 224. — Origine, caractère, paresse des habitans, 225. — Religion, 236. — Sectaires, 239.

Tras-Os-Montes (province du Por-

tugal), t. XLVI, p. 186.

Trente (ville du Tyrol). Détails divers, t. XLV, p. 366. — Environs, 397. — Aspect animé de la ville. Tableau du concile. Belle situation, 398. — Jours de fête, 400.

Trésorerie (fles de l'archipel Salomon). Nommées par Shortland,

t. XV, p. 42.

Trévasion (île de l'arch. de la Reine-Charlotte). Nommée par Carteret, t. III, p 130. — Avait été nommée le

Jardin par les Espagnols, 450.

Trécenen (île du groupe Hergest, ou de la Révolution). Nommée par Hergest. Est fertile, bien cultivée et peuplée, t. XIV, p. 381. — Avait été découverte avant par les Français, et peutêtre par les Américains, XVI, 134.

Trieste (ville de l'Illyrie, empire

d'Autriche), t. XLIV, p. 334.

Trinidad (ile, océan Atlantique). Stérilité du sol, t. XII, p. 41. — N'est autre que l'Ascencion, XVIII, 113.

Trinité (île de la , côte ouest de l'Amérique septentrionale). Décou-

verte par Cook, t. XI, p. 31.

Trinité (île de la, côte de Colombie). Découverte par Colomb,

t. XXXVIII, p. 176, 242.

Trinité (baie de la, Nouvelle-Albion, Amérique septentrionale). Naturels, maisons, pirogues, t. XIV, p. 410, 414. — Sol, arbres des environs, 413. — Mutilations des naturels, 415.

Tripoli (Etat de Barbarie). Fruits, Voyage dans le pays, t. XXII, p. 206; XXIII, 39 et suiv.; XXVII, 1 et suiv., 452.—Villes du territoire d'Audjelah, dans le Barca, XXV, 425. — Ghirza.

Ruines romaines, 451.

Tripoti de Barbarie (capitale de l'Etat). Aspect, Intérieur. Police. Beaux environs, t. XXII, p. 206.

Tripoli (ville de Syrie, Turquie d'Asie), t XXIII, p. 45, 46. — Situation. Maisons. Eglises. Jardins,

XXXII, 450.

Tristan d'Acunha (groupe de, océan Atlantique méridional). Découvert par ce Portugais. Climat. Productions. Animaux, t. XX, p. 148; XXII, 14. Voy. îles Inaccessible, Rossignol, Tristan.

Trietan d'Acunha (ile). Etendue. Aspect. Campagne, t. XX, p. 145. — Végétaux. Animaux, 149. — Population. Denrées, 151, 152.

Trobriand (île de l'archipel de la Louisiade). Découverte par d'Entre-

castcaux, t. XV, p. 266.

Traglodytes. Peuple d'Abyssinie. Adonnés au vol., t. XXIII, p. 466.

Trois (ville du New-York, États-Unis). Mont Ida, t. XXXIX, p. 47.

TROIL. Ses voyages en Europe, t. XLVI, 77.

Trove or / mistra

TROLLOPE (mistress). Son voyage aux Etats-Unis, t. XXXIX, p. 384

Tromerin. Son voyage autour du

monde, t. XVIII, p. 331.

Norwege), t. XLV, p. 174. — Son commerce, 175. — Le dimanche dans cette ville. L'été. Comment on passe l'hiver, 176, 177. — Bois d'Amérique jeté sur la côte, 177. — Pêche de la baleine, 178 à 180.

Trontheim. Voy. Drontheim.

Truxillo (ville du Pérou). Fondée par Pizarre, t. XXXVIII, p. 333. — Son port. Ses environs, XLII, 2. — Mur, rues, édifices, 3.

Tschibochi (île, mer de Behring). Naturels, t. XVII, p. 66, 70. — Tentes formées d'os de baleine, 67. — Ustensiles, ornemens, breuvage, danse, 68. — Aspect, 71. — Vêtement, 73.

Tschutsky (tribu de l'Amér. russe). Leurs armes, t. XI, p. 55, 57.—Figure, 58. — Vêtement. Habitations d'été et d'hiver dressées sur os de gros poissons, 59. — Chiens. Canots, 61.

Tschatsky (tribu au nord du Kamtschatka). Leur pays. Leur occupation t. XI, p. 454 — Leur aspect, XVII, 107, 111. — Cabanes, 110. — Armes,

112. — Difficilement réduits par les Russes, 395.

Tuabo (capitale du bas Galam),

t. XXVIII, p. 353, 358.

Tuaricks (peuple du Sahara). Caractère, t. XXVII, p. 33, 35. — Vie nomade. Mariages, 36. — Voyage dans le pays, 46 et suiv. — Vallée Sardalis, 46. — Costumes. Agriculture méprisée, 47. — Ghraat: leur capitale, 47 à 54. — Aspect pittoresque du Tadrart, 48. — Monts pittoresques, 48. — Langue, 54. — Génent le commerce de Tembouctou. Armes. Teint. Figure, XXIX, 401, 405. Voy: El-Araouan.

Tucker (île, Polynésie), t. XVIII., p. 181.

TUDELLE, Son voyage en Asie au

xıre siècle, t. XXXI, p. 28.

Tuga (ville de l'État de Maroc). Vastes et belles ruines, t. XXIII, p. 29.

Tukumani (ville des Tibbous du Bilma - Sahara), t. XXVII, 71.

Tula (gouvernement de la Russie d'Europe). Voyage dans l'intérieur. Villages. Campagne. Maison des paysans, t. XLIV, p. 363 à 366.

Tula (espitale du gouvernement), t. XLIV, p. 363. — Edifices. Citadelle. Cathédrale. Population, 364.— Aspect, environs, 365. — Maisons des paysans, 366.

Tulbagh (village de la colonie du cap de Bonne-Espérance). Maisons.

Eglise, t. XXVI, p. 70.

Tumbez (ville de la Colombie). Habitations de la campagne et de la

ville, t. XVI, p. 92.

Tungouses (peuple de la Sibérie). Nourriture. Traineaux. Vie. Village, t. XXXI, p. 284. — Barques. Habillement. Religion, 286. — Chasses. Goitres, 288. — Superstition, 288, 290.

Tunis (royaume d'Afrique) Industrie des Tunisiens, t. XXII, p. 192.

— Ruines antiques, 193, 194. —
Spentla, 193. — Bay-Jab. Kaïrwan.
Teintures de Zag-Wan, 194. — Quadrupèdes privées et sauvages, 198. —
Reptiles. Oiseaux. Insectes, 200. —
Ruines antiques, XXIII, 29, 31. —
Tuga, 29. — Arabes indépendans, 30. — Tipassa, 31. Voy. Utique.

Tunis (capitale du royaume). Prérautions sanitaires, t. XXII, p. 192.

TUPIA. Taïtien emmené par Cook, t. V, p. 231. — Son étonnement et son plaisir, ainsi que celui de son valet, à Batavia, première ville qu'ils, voient, VII, 43. — Il y meurt, 48. — Regretté par les sauvages de la Nouvelle-Zélande, 305, 314, 330. — Peu regretté des Taïtiens. VII, 372.

Tupinier (tle du gr. Loyalty). Nommée par d'Urville, t. XVIII, p. 304.

Turcomanie (grand pays de la Ta÷ tarie indépendante). Vie, médecine, femmes, jalousie des Turcomans. t. XXXII, p. 462. — Férogité des tribus autour du Khorossan, XXXV, 104, 111. — Sont ennemis religieux des Persans, 105. — Principales tribus, 106. — Maisons portatives, 107, 120. — Gouvernement, Esprit d'égalité. Hospitalité, 107, 109, 314. — Richesses, 111, 116. — Etat des femmes, 111, 119. - Leur habitlement, 112. — Costume der hommes, 115. — Figure, 114. — Armes, 115. – Bons chevaux. Chameaux, 116.— Chiens. Excursions, 117. — Mariages, 118. — Funérailles, 119. — Précautions contre leurs ravages, 135. — Traitement d'un prisonnier, 145. — Crainte qu'ils inspirent, 158, 170. — Tribu de Glocklans. 310 à 316. — Campement, 311, 318. — Intérieur d'une tente, 312. — Repas, 313, 519. — Soirces. Musique. Chanteurs, 315. — Chiens de garde, 317. — Aspect. Costume, XXXVII, 162. — Villages, 168. — Leur état dans le Bokhara, 225, — Caractère, 227, 262. — Formes et costume des femmes, 227, 253. — Usages divers, 228, 232 — Voyage dans leur désert. Collines de sable, 234, 241, 244. — Esclaves persans, 241, 263, 277. — Puits, 240, 243, 245, 280. - Usent du lait de chamelle, 246. – Campemens, 251, 257, 259. – Physionomie, 252, 274. — Costames. Couleur favorite. Chiens, 252. — Vie, 260, 272. — Tribus diverses, 260. Leurs brigandages, 260, 276, 285, 306. — Terreur qu'ils inspirent, 262. — Perlidie. Avarice, 262, 263. — Mariages, 270. — Etat religieux, 271. — Festins, 275. — Armes, 277. --- Voyage à traves les Turcomans de

la mer Caspienne, 505. — Discipline, 306. — Voy. Shurukhs.

Turcomans-Gloklans, Beauté de leur pays. Leur nombre, t. XXXVII, p. 308. — Sont hospitaliers, 310. —

Dépendent de la Perse, 311.

Turcomans-Salores. Les plus nobles de la race, t. XXXVII, p. 268. Leur suzerain. Leur gouvernement. Leur contrée, 269. — Mariages, 270. - Vie, 272. - Belle tente d'un chef, 272. — Physionomie. Festins, 274.

Turcomans - Saruks. Leurs brigandages , XXXVII, p. 260. — Trai-

tement des chevaux, 261.

Turcomans-Tukas. Leurs excursions. Craintes qu'ils inspirent, t. XXXVII, p. 306, 507. — Caractère. Femmes, 312.

Turcomans-Yamonds. Soumis par la Perse. Leur nombre, t. XXXVII,

p. 312.

Turcs. Combattent les Portugais dans les mers des Indes, t. I, p. 110. - Leur origine. Leur histoire, XX[[. 253. — Peuples de leur race, XXXI, 22. — Leurs dons intéressés, XXXII, 10 note. — Sont méprisés des Arabes. 43. — Sont hypocrites, 316. — Lâche. insolence des soldats, 370, 372. Peuvent remplacer l'eau par le sable pour leurs ablutions, XXXVII, 247. -- Manteaux de janissaire, XLIV, 3. — Leur indifférence pour la vie des hommes, 12. — Nonchalance, 20. — Respect des oiseaux, 24. — Superstitions, 32, 33. — Rareté du vol, 36, 243. — Ignorance, 44. — Habitudes toutes contraires d'avec celles des Européens, 33. — Repas turc, 61, 223. — Dureté, 65. — Intérieur de leurs cafés, 220. — Description du Nargillé, 222. — Isolement et retraite des femmes, 224. — Religion des effendis, XLVI, 84. — Bains chauds des femmes, 85. — Leur riche et belle coiffure. Beauté des femmes, 86. — Détails sur l'intérieur des harems, 88 à 90, 108 à 114. — Paradis des femmes Usage bizarre, 91. — Usage de l'adoption. Ses causes, 92. - Sont intelligens et vindicatifs, gamie, 110. — Exagération des querelles de leur famille. Etat, occupations de l'homme et de la femme, 111, — Conduite du mari quand il à plusieurs femmes, 112. — Respect pour le harem d'autrui, 115. — Amour paternel et filial. Déférences pour les femmes, 117. — Condition des femmes des divers rangs, 118. — Mariages, 119, 120. — Fréquentes répudiations, 120. — Promenades, Amour des chevaux. Interdiction des images, Ses effets, 121. — Peinture, sculpture. Musique. Proscription jeux, 122. — Alimens, 123. — Boissons: sorbet, vins, opium, café, 124. — Passion pour le café. Grand usage du tabac, 125. — Costumes. Respect pour la barbe, 126. — Laugues parlées, 126.

· Turkestan. Voy. Tatarie indépen-

Turner. Son ambassade au Thibet, t. XXXI, p. 419.

Turin (capitale du Piémont, royaume de Sardaigne), t. XLVI, p. 266.

*Turon* (ville de la Cochinchine). Baie, t. XXXIV, p. 356. — Sol. Productions des environs, 357, 358, 361. — Fortifications, 360. — Maisons. Bazar, 361.

Turquie d'Asie. Voy. provinces d'Al-Djezyreh , Armenie , Irak-Akari , Kour-

distan, Syrie.

Turquie d'Europe. Etat des routes, t. XLIV, p. 1 et suiv. 30, 36, 38. — Auberges, 2. — Etangs factices, 8, 10. — Villages ou petites villes, 25, 37, 45, 48, 50, 60, 65, 67. — Khans, cafés, 26. — Buffles, 31. — Monument de Soliman I<sup>er</sup>, 38. — Campagne, 41. — Monts Balkans, 49. Voy. oe nom. — Construction des cabanes de village, 50. — Transport des prisonniers, 61,64. — Dépopulation du pays, 71. — Nouveau costume des soldats, 260. — Déclin du fanatisme, 276. — Le Moniteur ottoman, 278. — Inoculation de la petite vérole importée en Angleterre, XLVI, 83. — Vexations des janissaires, 84. — Bains chauds, 85. — Troupes défilant devant le Grand-100. — Intolérans, cupides, 101. — Seigneur, 88. — Administration de la Mustis, mollahs, imans, derviches, justice. Sa vénalité, 102 à 104. scheiks, 102. — Rareté de la poly- Précautions prises pour le maintien

des propriétés, 104. — Police. Rareté du vol, sa prompte et terrible punition; 105 à 108. — Exécution, 107. — Bonne administration civile, 116. — Rareté des femmes publiques, 120. - Interdiction des images. Ses effets, 121. — Introduction du café et de l'usage de fumer, 125. — Langues en usage dans l'empire, 126. Voy provinces de Albanie, Bulgarie, Moldavie, Monténégro, Roumélie, Vala-

Tver (ville et gouvernement de la Russie d'Europe). Description de la ville. Productions. Animaux du pays, t. XLVI, p. 145.

Twining. Son voyage en Norwége et en Suède, t. XLVI, p. 296.

Tzana (lac, Abyssinie). Etendue.

Iles, t. XXIII, p. 388.

*Tyr* (ville de la Syrie, Turquie d'Asie). Est ruinée et déserte, t. XXIII,

*Tyrol* (province de l'empire d'Autriche). Pourquoi peu visité, t. XLV, p. 357. — Voyage dans l'intérieur, 361. — Campagne, 362, 376, 385. — Belles vallées, 362, 382. — Zirl. Inspruck, 363. — Détails sur le Haut-Tyrol, 365 et suiv. — Nourriture des animaux domestiques, 367. — Mines de sel de Hall, 375 à 380. — Abbaye de Wilten, 375. — Villages, 375, 380, 382, 384, 388, 390, 392, 400, 402. — Schwatz, 380. — Lac' Achen-

sée, 581. — Rattenberg, Kunfstein, 381. — Multiplicité des chapelles, croix, etc., 384, 393. — Stezzing, 386. — L'Eisach, 386. — Brixen. Vignes, 387. — Muhlbach, 388. — Vallée de Pusterthal. Prunecken, 389. — Auberges, 389. — La Rienz. Lienz. La Drave, 390. — Tyrol central, 394. — Botzen, 393. — Tyrol méridional ou Bas-Tyrol. Différences, 396, 397, 399. — Ruines de Sigmunds-Cron, 396. — Saules pleureurs, 397. — Trente. L'Adige, 398. - Belle route, 399. — Le Lago du Guarda, 599. — Oliviers, grenadiers, figuiers, 400. — Meran. Maison d'André Hofer, 401. — Le Passeyer, 401,402. — Glurns. Route remarquable, 402, 403. — Gluns. Nauders. Célèbre défilé, 404. — Landeck, 405. — Le Voralberg, 405 — Bregentz. Feldrich, 406. — So! fertile, 407. Voy. Alpes, Inn.

*Tyroliens*. Costume de paysans, t. XLV, p. 362, 364. — Différences du Tyrolien autrichien et du Tyrolien italien, 365 et suiv. — Vie, nourriture du paysan du Haut-Tyrol, 367. — Caractère, 367, 406. — Mœurs, 368, 406. — Amusemens, Drames sacrés, 369. — Concerts, 369. — Travail délicat des paysans, 374. — Costume des paysans de la montagne, 383. — Dévotion, 384, 406.

— Esprit, 407.

U

Ubi (île, mer de Chine). Aspect. Costume Idoles, t. XXXIV, p. 88, 90. — Productions. Graines trouvées dans le plantain, 92 à 95. — Pigeons, 94. — Observations botaniques, 95.

Udirick (groupe d', iles Radack, archipel des Carolines). Découvert par Kotzebue, t. XVII, p. 207 et suiv.

Uitenhage (ville de la colonie du Cap). Effets de la guerre contre les Cafres, t. XXIX, p. 326.

Ukraine ou Petite Russie. Voyage dans le pays, t. XLIV, p. 369 et suiv. — Palais du dernier hetman, 371. - L'Ukraine comprenait les gouverme ns de Karkhov, Kief, Podolie, l ta va et Tchernigov. Voy. ces noms.

Uliétéa (île, archipel de la Société). Découverte par Cook, t. V, p. 325, 335. — Cimetières. Coffre semblable a l'arche d'alliance, 336. Voy. Huaheine. — Trophées de guerre, 337. — Aspect de l'île, VIII, 3. — Représentations théâtrales, 5, 7, 15, 281. — L'insulaire Œdidée s'embarque avec Cook, 24. — Arréoys on sociétés secrètes, leur but immoral, 263, 272, 274 et suiv. — Les femmes se font des blessures en signe de deuil, 273. - Manière de tuer et rôtir les' orcs, 288. — Idoles. Esclaves, 291. — Classe de savans, 291. — Religion, 295 et suiv. — Prêtres, 298, — Etat de l'île au troisième voyage de Cook,

comparé à celui où il l'avait trouvé, X, 200. — Conquise par les naturels de Bolabola, 203 et suiv.

Uman (ville du gouvernement de Kief, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 384.

Umea (ville du Norland suédois),

t>XLV, p. 330.

Umeir (ville du Rajpoutana, Hindoustan). Belles ruines. Mendians, t. XXXVI, p. 319.

Ummeirghur (ville du Rajpoutana. Hindoustan). Jolis temples. Fabrique d'indienne. Fort, t. XXXVI, p. 336.

Umrestir, Voy. Amretsir. *Upsal* (ville de la Suède). Environs, t. XLV, p. 534. — Restes de Linnée. Cathédrale. Population. Château, 335. – Jardin botanique, XLVI, 152.

Uraguay (affinent du Rio de la Plata), t. IV, p. 14; XXXVIII, 66,

URVILLE. (Dumont d'). Résultat de son voyage autour du monde, t. XVIII. p. 188. — Résultats des principaux navigateurs, 190 et suiv. — Relation de son voyage, 206. — Mouille à la Nouvelle - Hollande, 215. - Donne l'histoire de l'établissement des Anglais, 219. — Décrit la Nouvelle-Zélande et ses habitans, 237 à 283. L'ile Tonga-Tabou et ses habitans,

283 à 298. — Détermine la position de plusieurs fles dans l'archipel Fidgi, 298. — Nomme les îles Chabrol. Halgan et Tupinier, 304. — L'île Adèle, 506. — Reconnaît les îles Laughlan, 307.-La côte nord de la Nouvelle-Guinée, où il nomme plusieurs lieux, 309. — Découvre le lieu du naufrage de La Pérouse, 338.

Urville (tle d', Carolines). Découverte par Duperrey. Etendue. Belle vegetation, t. XVIII, p. 179. — Est formée de trois iles, XX, 201. Voy.

Westervelt.

Usbeks (peuple de la Boukharie). —Manière de boire le thé, t. XXXVII, p. 145. — Costume. Air martial, 146. -Cour d'un chef , 147. --- Caractere, 149, 173, 198. — Amazones Lakays, 168. — Figure, 173. — Costumes, 181, 182. — Usages divers, 232,

Ushruff, Voy Aschreff.

Uspallata (ville de la Plata). Stérilité des environs. Mines. La Cordi-

lière, t. XLI, 350 et suiv,

Utica (ville du New-York, Etats-Unis). Chutes de Trenton, t. XXXIX, p. 51. - Beaux environs, XLI, 268. Utique, Son emplacement dans l'Etat de Tunis, t. XXII, p. 190. — Quelques ruines, XXIII, 26.

Valachie (province de la Turquie d'Asie). Voyage dans l'intérieur, tom. XLIV, p. 71 à 91. — Le Danube, 71, 72. — Villages et cabanes, 72, 74. — Sel fossile. Giurgevo, 72. — Singulière voiture de poste, 73. — Aspect de la campagne, 74, 82, 83, 200. — Paysans, 74, 75, 84, 86, 89, 202. — Villages de Bolentine, 80. — Monts Carpathes, 81. — Pitesch, 81. — Ancienne capitale, 81, 82. — Salatrouk. Prepora, 83. — Paysans qui parlent latin. Goltres. Crétins, 84. — Croix sur les chemins, 86. — Costumes, 86, 90. — Rivières, 87. — Etendue du pays, 88. — Animaux, population, caractère général, 89. - Religion, langue. Etat de l'instruction, 90. — Costume de paysans, 172.—Bergères, 178. — Porte de fer du Danube, 200.

- Ruines du pont de Trajan, 203. - Rives du Danube, 205. - Détails historiques auciens, 233. — Figures. Formes des Valaques, 233. — Caractère, 234. — Habitations, 235. — Menbles, 236. — Fainéantise. Principales occupations, 236, 237. — Nourriture, costume des deux sexes, 238, 239. — Ornemens des femmes, 240. — Vêtemens d'hiver, 241. Voy. Bukharest.

Valença (ville du Brésil). Indiens civilisés, t. XLII, p. 24 - Savon du pays, 241. - Marchés a esclaves, 242. — Dames indigènes, 243.

Valence (ville d'Espagne), t. XLVI,

p. 176.

Valence (prov. d'Espagne). Voyage dans l'intérieur, t. XLVI, p. 176, 184. - Murviedro. Alicante, 177. - Caractère, figure, costume des Valenciens, 184.

Valencia (lac du Vénézuéla, Amérique mérid.). Son étendue. Beauté de ses bords. Ses îles, t. XXXVIII, pag. 366. —Singes, 370.

Valencia-Nueva (ville du Vénézuéla). Sa description. Population. Fondation, t. XXXVIII, p. 367. — Abon-

dance des fourmis, 368.

Valparaiso (ville du Chili). Sa situation. Village voisin, t. XIV, p. 475.

— Horrenr des côtes voisines, XVI,

27. — Situation de la ville. Quelques usages de ses habitans, 34. — Détails sur la guerre de l'émancipation, 390 et suiv. — Bel aspect de la côte. La baie. La ville, XLI, 375. — Lutte de Taureaux, 376, 378. — Instrumens de musique. Chants, 377, 378. — Orages, 379. — Maisons, 380, 382. — Caractère, industrie des habitans, 380, 382. — Chaumières, 381. — Éducation, 283. — Montagnes des environs, 406.

Vancouver. Résumé de son voyage, t. XIV, p. 1. - Longe et décrit la côte sud-ouest de la Nouvelle-Hollande, et donne des noms à plusieurs lieux, 14, 32 et suiv.—Nomme le port de Georges III (Albany), et en prend possession, 21.—Nomme le cap Hoed, 29. — Découvre les Snares, 57. — L'île Oparo, 61. — Son séjour à Taîti, 67 et suiv. — Fait connaître les changemens survenus à Taïti depuis l'arrivée des Européens, 108 et suiv. ---Même remarque aux Sandwich, 137. --- Reconnaît et décrit la côte de la Nouvelle-Albion, et nomme plusieurs lieux, 141. — La pointe, la baie Saint-George, 151, — Reconnaît en détail le bras de mer qui sépare l'île de Quadra et Vancouver du continent américain, et nomme un grand nom-, bre de lieux, 168 à 321. — Explore et fait connaître son opinion sur le prétendu détroit de Fuca, 169 et suiv., 177 et suiv., 183. — Nomme et décrit le havre de la Découverte, 189, 211. — Le port Townshen, 198. – La pointe du Mauvais-Temps, 200. — Reconnaît la côte de la Nouvelle-Géorgie, en prend possession et lui donne le nom qu'elle porte, 226 à 248. — Poursuit la reconnaissance de la côte d'Amérique, et donne des noms

à plusieurs lieux, 249 et suiv. — Nomme après l'avoir exploré le détroit de la Reine-Charlotte, 321.— Décrit les missions de la Californie, 340 et suiv. — Reprend la reconnaissance des côtes d'Amérique, et nomme plusieurs lieux, 409 et suiv. — Grande excursion en canots, 436 et suiv. — Nomme la Nouvelle-Hanovre, 451. — La Nouvelle-Cornouailles, 452. — Reconnaît que la rivière de Cook n'est qu'une baie, 458. Voy. Broughton.

Vanikoro (groupe, iles La Pérouse). Iles du groupe, t. XVIII, 341. — Découvert par Edwards. Naturels. Maisons, 342. — Religion. Langue, 344. Voy. îles de Pitt, de la Recherche.

Vanikoro (île, dite Manicole, groupe Vanikoro). Lieu du naufrage de La .Pérouse, t. XVIII, p. 338. — Caractère des indigènes, 377. — Aspect, 392. — Figure. Ornemeus, 378. — Est l'île de la Recherche de d'Entrecasteaux, 385. — Son aspect, 392.

Varinas (ville du Vénézuéla),

t. XLII, p. 432.

Varna (province de la Turquie d'Europe, Bulgarie), t. XLIV, p. 62.

Varsovie (capitale de la Pologne). Sa description, t. XLVI, p. 138.

Vassilkov (ville du gouvernement de Kief, Russie d'Eur.), t. XLIV, p. 382.

Vavao (ile, archipel des Amis). Déconverte par Maurelle, t. XIII, p. 137. —Renseignemens recueillis par Cook, X, 45.

Varag (iles de la Malaisie), t. XVIII,

p. 75

Veaux marins. Donnent une huile excellente, leur peau forme une très belle fourrure, t. III, p. 104. — Leur description, IX, 98. — Manière dont ils dévorent leur proie, XVI, 114. — Trace sur les petits des blessures de la mère, XX, 43. — Disparité de taille entre le mâle et la femelle. Leurs amours, 44. — Finesse de l'odorat et de l'ouïe. Deux espèces de veaux. Précautions dans leurs campemens, 46. — Mœurs. Portées de la mère, XXI, 215, 264. — Accouplemens. Grognement, XXXI, 387.

Vegen (île de la Norwège), t. XLV,

ь. 1**2**5.

Vendola (une des iles de l'Amirauté). Etendue, Aspect. Climat,

t. XV, p. 53, 56. — Naturels se couvrent les parties naturelles avec une

coquille, 56.

Vénézuéla (république de l'Amérique méridionale). Découverte par Ojeda, tom. XXXVIII, p. 243. — La Guayra, 363. — Belles fleurs. Lac, 366. — Belles vallées d'Aragua, 366, 369. — Lait végétal, 369. — Singes, 370. — Llanos de l'Orénoque, 371 Calaboso. Poissons électriques, · 376. — Crocodiles. Boas, 377. — Barcelona, 385. — Progrès de la population, 387. — Productions, 397 et suiv.—Consommation de la viande, 401. — Beauté du littoral, 402. -Commerce, 403. — Saisons, XLII, 399. — Divers habitans, leur nombre, 403. — Indiens, leur culte d'un génie malfaisant et leurs médecins,. .414. — Varinas, 432. — Llanos: de Cumana. Saison des chaleurs, 433. Torpilles, anguilles électriques, 435. - Saison des pluies, 438. Voy. Caracas, capitale; Cumana, Porto Cabello, Valencia.

Venise (ville du royaume lombardovénitien), t. XLIV, p. 336 et suiv.,

XLVI, 267, 268.

Vera-Cruz (ville du Mexique). Fondée par Cortez, t. XXXVIII, p. 392. Pic de l'Orizaba, XLI, 5. — Aspect, 6, 12. — Promenade publique, 8. -Détails historiques, 9. — La posada, 10 — Marché. Cathédrale. Maisons, 11. — Insalubrité du climat, 13, 109. — Population, 14. — Vautours privés, 15. — Environs sablonneux, 16.

Vermeien (lac de la Suède), t. XLV,

p. 37.

Vert (cap, Afrique). Découvert par les Portugais, t. I, p. 12, 23. — Ori-

gine de son nom, XXII, 11.

Vert (iles du cap, Afrique). Découvertes par les Portugais, t. I, p. 25, XXII, 12. — Sol et productions des îles, t. VII, 180. — Connues des anciens, XX, 104. — Sol. Climat, 114. – Population, 118, note. – Ont été découvertes par Ça-da-Mosto, XXII, 12. Voy. îles Saint-Antoine, Bonavista, Brava, San-Iago, Sainte-Lucie, Saint-Nicolas, Sel, Saint-Vincent.

Vertes (îles, Amérique septentrionale, ouest). Découvertes par Cook,

t. X, p. 451.

Vesruce (Améric). — Découvre l'ile Fernando-Noronha, t. IX, p. 155. Vest-Fiord (golfe du Nordland, Norwege), t. XLV, p. 165, 166.

VIALLA. Son voyage dans le pays des Monténégrins, t. XLVI, p. 240.

Vianiski (ville du gouv. de Moscou, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 470.

Victoria (ville d'Espagne), t. XLVI,

p. 172.

Vidia (ville de la Bulgarie, Turquie d'Asie). Bel aspect. Soldats. Danses. XLIV, p. 207. — Figure, costume, salle d'audience d'Hussein-Pacha, 211 à 214. - Harem du pacha, 215.

Vienne (capitale de l'empire d'Autriche). Aspect de la ville. Le Prater,

t. XLIV, p. 132.

Vierges (cap des, détroit de Magellan)! Sa position exacte, tom. IV, p. 130. — Sa description, 132. — Sa distance du cap Pilares à l'autre extrémité du détroit, 195.

Vigten (îles de la Norwége), tom. XLV, p. 117. — Sont fréquentées par

des rennes en été, 118.

Villa-Nueva de los Andes (ville du Chili). Rues. Place. Soldats, t. XLI.

p. 368.

*Villa-Rica* (ville du Paraguay, Amérîque méridionalé). Aspect délabré, t. XLII, p. 291.— Description, 292. — Ancienne splendeur, 293. — Démoralisation, décadence, état actuel un peu meilleur, 294. — Cavernes du voisinage, 295.

Villaumez (île, archipel de la Nouvelle-Bretagne). Découverte par d'En-

trecasteaux, t. XV, p. 275.

Villa-Vicentia (ville de la Plata). Poste. Environs. La Cordilière, tom.

XLI, p. 344 et suiv.

Ville-Neuve (ville du Fezzan). Physionomie des femmes, t. XXVII, p. 41. — Maisons, 42. — Habitation souterraine, 43.

Villey (ile de la terre de Sandwich). Découverte par Fanning, t. XXI,

p. 455.

Vincent (une des îles du cap Vert),

t. XX, p. 107.

Vintain (ville foulah sur la Gambie. Sénégambie). Son commerce, t. XXV, p. 24.

Viti. Voy. Fidgi.

Virginie (un des Etats-Unis). Voyage

dans l'intérleur. Frédericksburg, t. XXXIX, p. 271.—Mauvais état des routes, 273. — Citadelle immense d'Old-Point-Comfort, 279. — Beauté de la campagne, 431. — Beauté et variété des fruits et des fleurs, 432. — Insectes. Oiseaux-mouches. Vers luisans, 434. Voy Richmond, capitale.

Volcan (ile du, archipel de la Nonvelle-Bretagne). Découverte par Le Maire, t. I, p. 321. — Habitans. Laideur des femmes, 322. — Erup-

tion du volcan, XV, 272.

Volous (île du, archipel de la Reine-Charlotte). Découverte par Carteret, t. III, p. 134.

Volga (fleuve de la Russie d'Europe), t. XLIV, p. 464; XLVI, 145.

Volum. Son voyage en Egypte, t. XXII, p. 215.

Verenedje (gouvernement de la Russie d'Europe). Voyage dans l'intérieur, t. XLIV, p. 456. — Villages, 456, 459. — Grande fonderie de canons, 456. — Belle et fertile campagne, 456, 458. — L'Aidara. Danses. Starobelsk, 457. — Colonie allemande, 458. — Domaine de Milenetz, 459. — Zadonsk, 460.

Voronedje (chef-lieu du gouvernement). Magnifique aspect. Population, t. XLIV, p. 458. — Rue princi-

pale. Cathédrale, 459.

Vosges (montagnes de la France), t. XLV, p. 337; XLVI, 25. — Hauteur des principaux points, 43.

Vostizza (ville de la Grèce). Fameux raisins, t. XLIV, p. 316. — Platane immense, 317. — Environs, 318.

## ${f W}$

W. Chercher à Ou on à OO, les mots qu'on ne trouverait pas à W.

Wadi-Massouk (lieu du Darfour, Soudan). Fourmis blanches, t. XXV, p. 395.

Wadi-Muna (ville du Hedjaz, Arabie), t. XXXII, p. 50, 54. — Abraham y rencontre le démon, 219. — Halte de la procession générale des pèlerins de la Mecque, 219 à 222. — Vallée. Mosquée. Traditions, 223. — Séjour des pachas Soleiman et Mohammed-Ali, 226 et suiv.

Wahabites (tribu de l'Arabie). Ne vénèrent point Mahomet, t. XXXII,

Waigatt (ile, mer de Baffin), t. XL,

Waigiou (une des îles des Papous). A peu d'habitans, t. XV, p. 289. — Leur laideur, Maisons, Costumes. Religion, XVIII, 77.

Wathou. Voy. Páques.

Waldubba (village du Wogora, Abyssinie). Moines. Retraite des grands disgraciés. Maladies, t. XXIII, p. 271.

Waltace (une des îles du Mas-Galles du sud) sacre). Achetée par Morrell des insulaires qui l'attaquent ensuite, t. XX, WALSE. So p. 341, 361. t. XLII, p. 81

Wallis. Décrit les deux côtes du don Pédro, 369 et suiv.

détroit de Magellan, t. III, p. 247, et particulièrement les endroits où il a mouillé, 277. — Découvre l'île de la Pentecôte, 292. — L'île de la Reine-Charlotte, 297. — Les îles d'Egmont, de Glocester, de Cumberland, du Prince - Guillaume - Henri, d'Osnabruck, 302 et suiv. — Découvre et décrit l'île de Taïti, 507. — Reçoit la Reine à son bord, 340, 347 à 349, 359, 361. — Est traité à son tour par la Reine. Description de sa réception et de la maison, 342 et suiv. — Envoie son contre-maître en expédition dans l'île, relation de cette expédition, 351. —Découvre l'île de Charles-Saunders, du Lord-How, de Scilly, de Boscawen, etc., 379. — Découvre l'ile de Wallis, 384, 387. — Les îles Sunday, Small-Key, Long-Island, New-Island, 396. — Donne la table des latitudes et longitudes des lieux qu'il a visités dans son voyage, 418.

Wallie (île au nord de l'archipel des Amis). Découverte par Wallis, t. III, p. 384.

Wallis (îles de la côte de la Nouvelle-Galles du sud). Découvertes par Cook,

VI p. 370

WALSH. Son voyage au Brésil, t. XLII, p. 81. — Reçoit audience de don Pédro, 369 et suiv.

XLVI.

Walsh. Son voyage de Constantinople en Angleterre, t. XLIV, p. 1.

Wenam (ile du groupe des Gallapagos), t. XVI, p. 98.

Wangen (ville de Bavière), t. XLV,

Washington (chef-lieu de la Colombie et capitale des Etats-Unis). La cour suprême, t. XXXIX, p. 233, 240. — Singulier aspect de la ville, 241, 428.—Capitole, 242, 246.— Situation de la ville, 242, 431.—Visites au président, 243. — Ridicules exigences républicaines, 245. Chambre des représentans, 247. — Police du congrès, 248. — Eloquence verbeuse et futile des orateurs : réflexions, 250 à 254. — Longs débats à propos d'un tablean, 255 à 262. -Vente d'esclaves à l'enchère, 263 à 270. — Canards des environs, 270. — Eglises, 429. — Obséques d'un membre du congrès, 430.

Washington (fles, Polynésie). Déconvertes par Fanning, t. XXI,

p. 450.

Wassibou (ville du Bambara). Cul-

ture, t. XXV, p. 214.

Watecoo (ile de l'archipel Mangia). Découverte par Cook, t. IX, p. 297, 314. — Habitans, vetemens, ornemens, 301, 306. — Reçoivent les étrangers en chantant et dansant, 300, 304, — Tatouages, 307. — Armes, 309. — Pirogues, 310. — Arbres, 310. — Productions. Sol, 611. — Croyances religieuses des habitans, 315.

WATRINS (Patrick). Ses aventures extraordinaires, t. XVI, p. 51 et suiv.

WATTERTON. Son premier voyage à l'ouest de la Guiane, t. XLI, p. 173. - S'enquiert du lac Parima (Eldorado), 200, 202, 204. — 2º Voyage au Brésil et aux Guianes, 217. — 5° Voyage, 235. — Chasse le serpent, 251 à 258. — Le caïman, 260 a 265. 4 Voyage aux États-Unis et aux Antilles, 266.

Wawa, Wawow ou Ouaoua (ville et province du Bourgou, Soudan), t. XXX, p. 232. — Réception des struit son vaisseau et revient en Europetrangers, 234. — Course de che-avec Lee-Boo, fils du roi, 386.

perstitions, 241. Funérailles. Mariages, 244.—Est distinct du Bourgou, 247.— Maladies, 287. — Médecine, 288.— Voyage de Clapperton, XXVIII, 163 et suiv. — Deuil des femmes, 466. - Fameux poison, 167. - Population, Rues. Maisons. Mariages. Mœurs, 168. — Emploi des esclaves, Nourriture, 171. — Troupeaux des esclaves. Armes. Langue, Religion, Yoy, Lever,

Wawa (joli ville du Zeg-Zeg, Sou-

dan), t. XXVIII; p. 275.

WEDDELL. Son voyage vers le pôle sud, t. XXI, p. 200. - Nomme quelques points, 213 et suiv. 294. -Nomme l'île Smith's, 271.

Wener (lac de la Gothie, Suède). Chute de Trolhatta. Ses bords. Ses dimensions, t. XLV, p. 9. — Rivières qui s'y jettent, 10. — Aspect, 31.

Wenovaette ou Otakovtaia (île de l'archipel Mangia). Découverte par Cook. Productions, animaux, t. IX, p. 316 et suiv.

WERT (Sebald de), Son voyage au-

tour du monde, t. I, p. 220.

Westerville (mission dens la Cafrerie), t. XXIX, p. 282. — Ecoles, 284 — Service divin. Poésie cafre, 285. — Aspect de l'établissement,

Westeras (chef lieu de la Westmanie, Suède ). Magnifique cathédrale,

t. XLV, p. 15

Westervelt (groupe, iles Carolines). Vu par Morrell, mais découvert par Doperrey qui le nomma île d'Urville, t. XX, p. 201.

West-Point (ville du New-York, Etats-Unis). Son école militaire,

t. XXXIX, p. 33, 34.

Wicananish (havre, Amérique septentrionale O.). Richesse du sol de ses iles. Pudeur des femmes. Occupation des hommes, t. XIII, p. 350.

Wielitska (ville de la Pologne).

Ses mines, t. XLVI, p. 138.

Wilson. Sou naufrage aux îles Pelew, t. XIII, p. 377. — Reçoit du roi l'ordre de l'Os, 380. — Reconstruit son vaisseau et revient en Europe vaux, 237. — Politique du roi, 239. Intéressans détails sur Lee-Boo, 386 Productions, 240. — Détails sur à 416. — Bonté des insulaires pour l'ancienne religion. Cérémonies. Su- l'équipage, 391 et suiv. — Wilson

transporte les premiers missionnaires dans la mer du Sud, 435. — Découvre les îles du Croissant, Gambier, Scarl, 440.

Willighi (ville du Bournon, Soudan). Fortifications, tom. XXVII,

p. 246. — Beaux arbres, 247.

Winchelsea (ile, Polynésie). Découverte par Carteret, t. III, p. 140. Windsor (ville de la Nouvelle-Galles du sud), t. XLIII, p. 27.

Wirtemberg (royaume de, Allema-

gue), t. XLV, p. 339.

Wiedimir (gouvernement de la Russie d'Europe). Voyage dans l'intérieur, t. XLIV, p. 461 à 464. — Murong, 463. — Grebatof, 469. — Gorochovetz, 470.

Middinir (chef-lieu du gouvernement). Situation. Remparts. Rues, t. XLIV, 461. — Palais archiépiscopal. Cathédrale. Population. Jardins,

462.

Woahou (ile de l'archipel Sandwich). Découverte par Cook, t. X, p. 295. - Belaspect d'une côte, t. XI, p. 246. Stérilité d'une autre côte, XIV, 122. — Bonne culture; sol, productions, 125. — Naturels peu prévenaus, 128.— Port de Hanaruro, XVII, 426, XIX, 373, 378.— Progrès de la civilisation, XVII, 428.—Progrès du luxe, 433. — Résidence royale, 435. -Conversion de la reine à la religion chrétienne, 438. — Comment elle va à l'église, 440. - Détails curieux sur la reine, 445 et suiv. — Domination anglaise, 456. — Décret pour forcer à apprendre à lire, 457. - Etablissement du christianisme, XVIII, 97. — Progrès du luxe, Jeux. Danses, 98. — Funérailles, nourriture, 100. Forme, 382. — Progrès du luxe, XIX, 352. — Ecoles, 358. — Leur assujettissement, 359.— Les naturels s'emancipent, 360. — Vêtemens du peuple, 374. — Marine. Commerce. **375, 376.** 

Woggera (province d'Abyssinie). Voyage dans le pays. Hauza, tom. XXIII, p. 257 et suiv. — Angari, 258. — Waldubba Moines. Retraite des grands disgraciés. Maladies, 271. — Signification de son nom, 285. — Ville de Saint-George. Chapelle dédiée à la sainte Vierge, 289. — Animaux nuisibles, 292.

Wolfe (tles, archipel Dangereux). Nommées par Beechey, tom. XIX,

p. 150.

WOLSTONECRAFT (miss), Ses voya-

ges, t. XLVI, p. 155.

Wonjerque ou Inquaz hilligee (ville du Bourgou, Soudan). Passage à gué du Niger, fêtes à cette occasion, tom. XXVIII, p. 185, XXX, 283.

Moodie (ville du Kanem.—Bournou, Soudan). Marché, t. XXVII, p. 105. — Situation. Naturels, 106.

322.

Woulli (royaume de la Sénégambie). Voyage dans l'intérieur, t. XXV, p. 52 et suiv., 330 et suiv. — Villes. Productions, 52. — Gouvernement. Etat des personnes, 53. — Kolor. Singulière répression des troubles domestiques, 58. — Animaux, 83. — Voyage dans l'intérieur, XXVIII, 313. — Barra-Cunda, 314. V. Médina, capitale.

Wourali. Poison végétal. Promptitude de ses effrayans effets, t. XLI, p. 173, 189, 212. — Indiens qui s'en servent. Sa composition, 205 à 208. — Son usage, 208, 212. — Anti-

dotes, 214.

Wow (ville de la côte des Esclaves, Guinée). Maison du chef. Crânes humains servant d'ornemens, t. XXX, p. 35. — Marché. Denrées. Règle-

ment du fétiche, 56.

Wuerh (ville du Rajpoutana). Environs. Fortifications, t. XXXVI, p. 501. — Lépreux. Porte. Misérable bazar. Beaux jardins. Musulmans, 502.

X

Xalapa, Voy. Jalapa.

Xalisco (province du Mexique), t. XIX, p. 476.

Yacoba (pays du Haoussa, Soudan). Cannibalisme, t. XXVII, p. 356.

Yak. Bouf à queue touffue. Sa description. Son utilité, t. XXXI,

p. 426, 428 et suiv.

Yambo ou Yembo (port du Hedjaz, Arabie). Histoire. Etat actuel, tom. XXIII; p. 136. — Maisons de campagne des habitans à Ruddua, 136. — Ravagé par la peste, XXXII, p. 348, 358. — Prescription de la religion à son sujet. Raison de l'absence de quarantaine, 354. — Sacrifice d'une chamelle à raison de la peste. Situation de la ville, 357. — Maisons. Habitans, occupations. Mœurs, 358.— Commerce. Environs. Paits, 360. — Climat, 362.

Yamina (ville du Bambara). Bel

aspect, t. XXV, p. 259.

Yanaon (ville du Bengale, Hindoustan). Etablissement français. Situation. Jolies maisons. Commerce.

Bayadères, t. XVIII. p. 436.

Yani (royaume de la Sénégambie). Voyage dans le pays. Pisania. t. XXV, p. 26 et suiv. — Sol fertile, 28. — Productions, 29. — Préparation de la farine, 29. — Animaux domestiques et sauvages, 30. — Jurisprudence. Avocats, 37.

Yani-Ma.vu (ville du Fouta-Djallon, Sénégambie). Couleur des habitans. Mobilier. Vêtemens, t. XXVIII,

р. 302

Yang-tse-Kiang (fleuve de la Chine). Beauté de ses rives, t. XXXIII, p. 402. — Arbre à suif, 404. — Rocher curieux, 405.—Largeur commune. Iles, 407.—Étendue de son cours, 478.—Belle île. Coton nankin, 479.

Yaouri (royaume du Bourgou, Soudan). Voyage dans l'intérieur, t. XXX, p. 181. — Chaîne de montagnes, 181. — Iles, 185. — Productions, 186. — Bornes. Gouvernement. Armée, 212. — Guada, 216. — Manière de conserver le blé, 218. — Habitans cambriens, 219 et suiv.

Yaouri (capitale du royaume). Environs, t. XXX, p. 189. — Demoure du sultan, 193, 210, 213. — Recherche des papiers de Mungo - Park', 194, 199. — Désir de retenir les voyageurs, 204. — Grande étendue de la ville. Industrie. Denrées. Maisons, 212. — Arbres. Population, 214.

Yarriba (royaume de Guinée). Voyage dans le pays. Puka. Costume du chef, t. XXVIII, p. 117 à 152.— Belle campagne, 120, 132.— Labou. Visite au chef, 120, 121.— Sculptures, 123.—Manufactures, 124.—Emadou, 126. — Assulah, 127. — Chaki, 130. – Fleurs de l'arbre à beurre , 182.— Atepa, 133. — Bornes. Arbres. Sol. 142. — Animaux. Productions. Gouvernement. Figure des naturels, 144. – Religion, Funérailles. Mariages, 148. — Hommages des chefs au roi, 150. — Nombre de femmes du roi, 279. — Nourriture des habitans, 280. Autre voyage dans le pays, XXX, 48 à 123. — Choix des délégués gouverneurs, 49.—Chew, 59.— Métiers à tisser, 60. — Deuil des mères, 61, 66.—Jadou, Etat des veuves de chefs. Leurs priviléges. Costumes de naturels. Hippopotames, 63, 64.—Productions, 63, 80, 83. — Dufo. Animaux domestiques, 74. — Chaadou, 75. — Singulière coutume, 76. — Fétiches, 77. — Chekki, 79. — Couson, 80.— Maisons, 91.— Célèbre marché d'Eetcho, 96. — Progrès des Félatahs dans le pays, 108 et suiv. — Femme a peau rouge, 114. — Acba, 115, 118. — Indice sur un barbare usage à la mort d'un chef. Superstition, 121, 460. — Léobadda, 134.—Comparaison des naturels avec ceux du Bourgou, 143 et sniv. — Bajebo, 305, 306. — Leechey. Résidence du chef. Canots, 309, 310. — Fameux marché de Bocqua, 387, 391. — Palaver (conseil de guerre des naturels de toutes ces contrées), 419 et suiv — Mauière de faire le commerce, 427. Voy. Alquemi, Bohou, ancienne capitale; Egga, Jannah, Kakunda, Katunga, capitale; Airri.

Yoletz (ville de la Russie d'Eu-

rope, t. XLIV, p. 460.

Yeddie (ville du Bournou, Soudan),

t. XXVII. p. 136.

Yékatérinodar (ville du Caucase, Russie d'Europe), t. XLIV, p. 439. Costume de princes circassiens, 440. — Trésor public, 441. — Rues sans maisons. Etablissement des Cosaques,

442. — Forteresse, 450.

Yémem ou Arabie Heureuse, Voyage le long de la côte ouest,t. XXIII, p.157. -Konfodah, 141. - Jezzan, 145. Figure, costume des femmes. Parfums, 148. — Voyage dans le pays, XXXI, 239. — Mouab : résidence royale, 240. — Climat, 325. — Habitans juifs, 327. Caractère. Foires, 328, —De la virginité, 331.— Hospitalité, 332. — Maisons, 335. — Provinces, 000. — Ronte de la caravane pour la Mecque, XXXII, 194. — Pays que traversent les pèlerins. — Costumes de quelques tribus, 378 et suiv. -Voy. Loheia, Moka, Sana, capitale.

Yenikale (ville du gouvernement de la Tauride. Russie d'Europe), tome

XLIV, p. 434.

Yeou (rivière du Bournou, Soudau), t. XXVII, p. 110.— Manière d'y pêcher, 315. — Forme des lacs, 326.— Nasses pour les poissons, 546. — Ses sources, 357.

Yeou (ville du Bournou), t. XXVII,

Yezd (ville et district du Khorassan,

Perse). Sol. District florissant, tome XXXV, p. 415. — Fortifications. Population, Descendans des Ghèbres, 415. — Lieux remarquables. Climat, 415.

York (fie du Duc-d', groupe des Gallapagos). Nommée par Cowley,t. I, p. 355.

York (ile du Duc-d', Polynésie). Découverte par Byron, t. III, p. 32. - Figure des habitans ,XVI, 440.

York (fie du Duc-d', archipel de la Nouvelle - Bretagne). Découverte et décrite par Carteret, t. III, p. 150.

York (île du Duc-d', Polynésie). Découverte par Edwards, tome XIII,

p. 425.

York (capitale du Haut-Canada). Indiens des environs. Leurs usages, leur conversion, t. XXXIX, p. 86 et suivantes.

Yosnesensk (ville du gouvernement de Kherson, Russie d'Europe). Colonie cosaque, t. XLIV, p. 387.—Description de la ville, 388. — Campagne, 389.

You-Fang (ville de la Chine). Pagode, t. XXXIII, p. 389, 390.

Young-Williams (groupe des fles Carolines). Eteudue, t. XX, p. 231.— Naturels, 233, 254.

Yppa (une des îles de la Reine-Charlotte, Amérique septentrionale, onest). Ornement labial des naturels, t. XII, p. 199.

Z

Zadonsk (ville du Voronedje, Russie

d'Europe), t. XLIV, p. 460.

Zagoshi (île du Niger), t. XXX, p. 319. — Aspect, Négligence des habitans, Huttes, Canots, 332. — Commerce. Peche. Manufactures. Autorité du roi de l'Eau-Noire, 534. — Caractère. Population. Etendue, 336. — Canots, 339

Zag-Wan (ville du royaume de Tu-

nis). Teintures, t. XXII, p. 194.

Zatre ou Congo (fleuve d'Afrique). Remonté par les Portugais, t. I. p. 27.

Zalée (ville du Bourgou, Soudan) Fortifications. Situation, t. XXX,

Zamfra (province du Haoussa, Sou-

dan). Ville de Géosa, XXVII, 396.— Zirmie, 396, 399, 426. — Ville de Quarra, Campagne, t. p. 400, 402

Zangeia (ville du Haoussa, Soudau),

t. XXVII, p. 363, 364

Zante (fle Ionienne), t. XLVI, 203 et suiv.

Zaria (capitale du Zeg-Zeg, Soudan). Murailles d'argile, t. XXVIII, p. 207. — Population. Fusils français et pondre anglaise. Beaux environs, 208. — Femmes du sultan , 266.

Zeghren (ville du Fezzan). Ses mai-

sons, t. XXVII, p. 20.

Zeg-Zeg (province du Haoussa, Soudan) Voyage dans l'intérieur, t. XXVIII, p. 205. — Guari, 205, 268. — Productions wigetales et animales. Bornes, 208. — Eggebie, 265. — Beari, 270. — Joli ville de Wawa, 273. Voy. Zaghia, capitale.

Zélande (Nouvelle-, archipel de l'Australie). Voy. îles de Banks, de la Couronne, Hippa, Ike-na-Mawi, Knight, Longue, Nouvelle - Zélande propre, Stewart, Tavai-Pomanou, des Trois-Rois, Thierrawitte, et canal de la Reine-Charlotte.

Zélande propre (Nouvelle-), ou îles Ika-na-Mawi et Tarei-Pomanou. Déconverte par Tasman, t. I, p. 544. --- Surville y aborde, III, 452.—Cannibalisme des naturels, 455. — Forêts de cedres, IV, 408. — Force des insulaires, 409.—Leur horrible trahison contre Marion et ses gens, qu'ils massacrent et dévorent, 415 et suiv. - Villages fortisiés, leur intérieur. Arsenaux, Maisons particulières, 422. - - Nourriture, 426. - Costume, tatouage, bijoux, 428. — Instrumens de culture, de guerre, de musique, 430. — Constructions des pirogues. 433. — Occupations des femmes, 434. ---Religion, Reconnaissance d'un Etre suprême, 435.—Remarques générales. Danses, deuil. Indiens blancs, noirs et jaunes. Aspect de l'île, 437. — Ses productions: marbre, agates, rétrifications, arbres, légumes, quadrupèdes, oiseaux, 441. — Les Français y sèment des graines. La nouvelle-Zélande reconuaît les leur devoir, 444, 446. — Cook y arrive, V, 368, 371.— Description de la baie de Pauvreté et des côtes adjacentes, jusqu'au cap Kidnappers, 390 et suiv. — Nourriture des naturels, 414. - Jardins potagers, 415. — Habitans se peignent le visage, 416. — Rocher remarquable, 423. — Exercices militaires, 423.—Habitans mangent leurs prisonniers, 425 — Pirogue remarquable, 427. — Forts et villages fortifiés, VI, 8, 26 et suiv., 93, 190. — Repas, 23. — Comment on honore les morts, 23, 100,104.—Assauts simulés, 51. — Armes, 33, 185. — Description de la baie de Mercure, 35. - Beau bois de charpente des bords de la Tamise, 41, 150. — Descriptiou du cap Colwill, 45 — Baie des Brêmes. 47. — Les insulaires combattent Cook, 56. — Baie des Iles, 64. — Descrip-

tion de la côte de la baie des Hes, au canal Charlotte, 65 et suiv. -- Coiffure, 83. — Anthropophagie, 84, 86, 90, 158, 190. — Chant mélodieux des oiseaux, 86. — Filet de pêche remarquable, 89,183.—Croix sur une tombe, 94.—Description du canalde la Reine-Charlotte et de ses habitans, 105. — Cap Palliser nommé par Cook, III, 115. --- Cap Sud, 128. -- Baie de l'Amimirauté, 139, 142. — Description générale de la Nouvelle-Zélande, 143. — Climat, quadrupėdes, oiseaux, insectes, 145, 158 — Póissons, 148.—Arbres, végétaux, arbrisseaux, plante préférable au lin pour les étoffes, 150. — Population, 155. - Les naturels, 148, 156, 164. - Nourriture et cuisine, 158, 176. --- Femmes non inaccessibles, 163.--Tatouage, 165. — Vêtemens, 167 et suiv. - Parure, 172. - Habitations, meubles, ustensiles, 173. — Pirogues, pagaies et voiles, 179. — Outils, 182. — Agriculture, 184. — Danse de guerre, 188. — Musique exécutée avec goût, instrumens, 188. — Gouvernement , 192. — Religion . 195. — Croyance générale parmi les iasulaires sur leur origine, 197. — Langue semblable à celle de Taiti, 197. - Description d'une belle cascade et du pays d'alentour, VII. 251. — Description de la baie de Dusky, 176 à 289. — Naturels. Prostitution des filles. Réflexions à ce sujet, 318 — Talisman, pirogues, chiens, danse, 322 et suiv. — Naturels ne vendent point leurs enfans, 327. — Beau noir des étoffes, 231. — Différence de situation des habitans des deux grandes iles, 335. — Chiens carnivores, 347. — Chanvre, lin, VIII, 110. — Antropophagie, 113 et suiv. — Naturels peu hospitaliers, IX, 35. — Village Kotieghenooce, 38. — Salubrité du climat, 45. — Massacre de marins anglais, 155 et suiv., 238, 241. - Prompte construction d'un village, 235. Perpétuel état de guerre, 238, 253. Détails sur quelques croyances religieuses, 254. — Polygamie, 256. - Remarques sur les districts voisins du canal de la Reine-Charlotte. Sol, productions, Animaux, habitans, etc.,

258 et suiv. — Dispositions guerrières - des habitans, 280. — Chansons, 283. — Tableau comparatif de leur langue avec celle de Taïti, 284. — Comment la même nation s'est répandue de ce pays aux îles Sandwich, X, 333. — Figure, armes, ustensiles, parure des naturels, XV, 141; XVIII, 151 et suiv. — Férocité, 151, 152.— Formes des femmes. Costumes, 152. — Armes. Polygamie. Travaux. Pirogues. Cabanes, 154. — Industrie. Chants. Religion. Mariages, 156. — Gouvernement, 158. — Historique de ces parages, 245. — Missionnaires anglicans, 249. — Géographie, 250. — Figure. Mœurs des naturels, 260 et suiv., 281. — Etat des personnes, 265. — Guerres, connaissance de Bonaparte. Talion. Occupations, 266. Mariages. Funérailles. Couches 268, 281. — Tatouage. Habitatious diverses. Mobilier, 270.—Nourriture. Habillement, Musique. Danses, 272 — Religion, 275, 278. — Tabou. Repas. 277. — Honneurs funéraires. Anthropophagie. Saluts, 278.— Langue. Animaux, 280. — Origine des naturels. Huttes peintes, XX, 177.— Vêtemens. Cuisine. Ustensiles. Armes. Anthropophagie, 177 et suiv.—Aspect général, 182. — Les femmes objet de commerce, 185. — Utilité des missionnaires, 187.—Leurs travaux, 188. — Etablissemeut de la mission. Règlement, 191 et suiv. — Figure. Formes des naturels, XXI, 439. — Sont encore anthropophages. Leur aptitude aux arts de l'Europe, XLIII, xiij. — Croyance du dogme de la Trinité, xxiij.—Effets du tabou. Superstitions, xxiv et suiv. — Pillages des biens des chefs à leur mort, xxvij. — Ornemens, xxx.—Hiérarchie sociale presque nulle, 103. Voy. baie Dusky.

Zirmi (capitale du Zamfra, Sondan), t. XXVII, p. 396, 399.—For-

tifications, 426.

Zoolas (tribu cafre). Conquêtes et renommée de leur roi Chaka, t. XXIX, p. 129, 257, 310.—Ont envahi le pays des Mautatis, 132, 134.

Zów (oasis des Tibbous du Bilma-

Sahara), t. XXVII, p. 443.

Zouylah (ville du Fezzan). Maisons.

Alentours, t. XXV, p. 428.

Zubu (île de la Malaisie). Conversion du roi au christianisme. Mort de Magellan, t. I, p. 147.

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

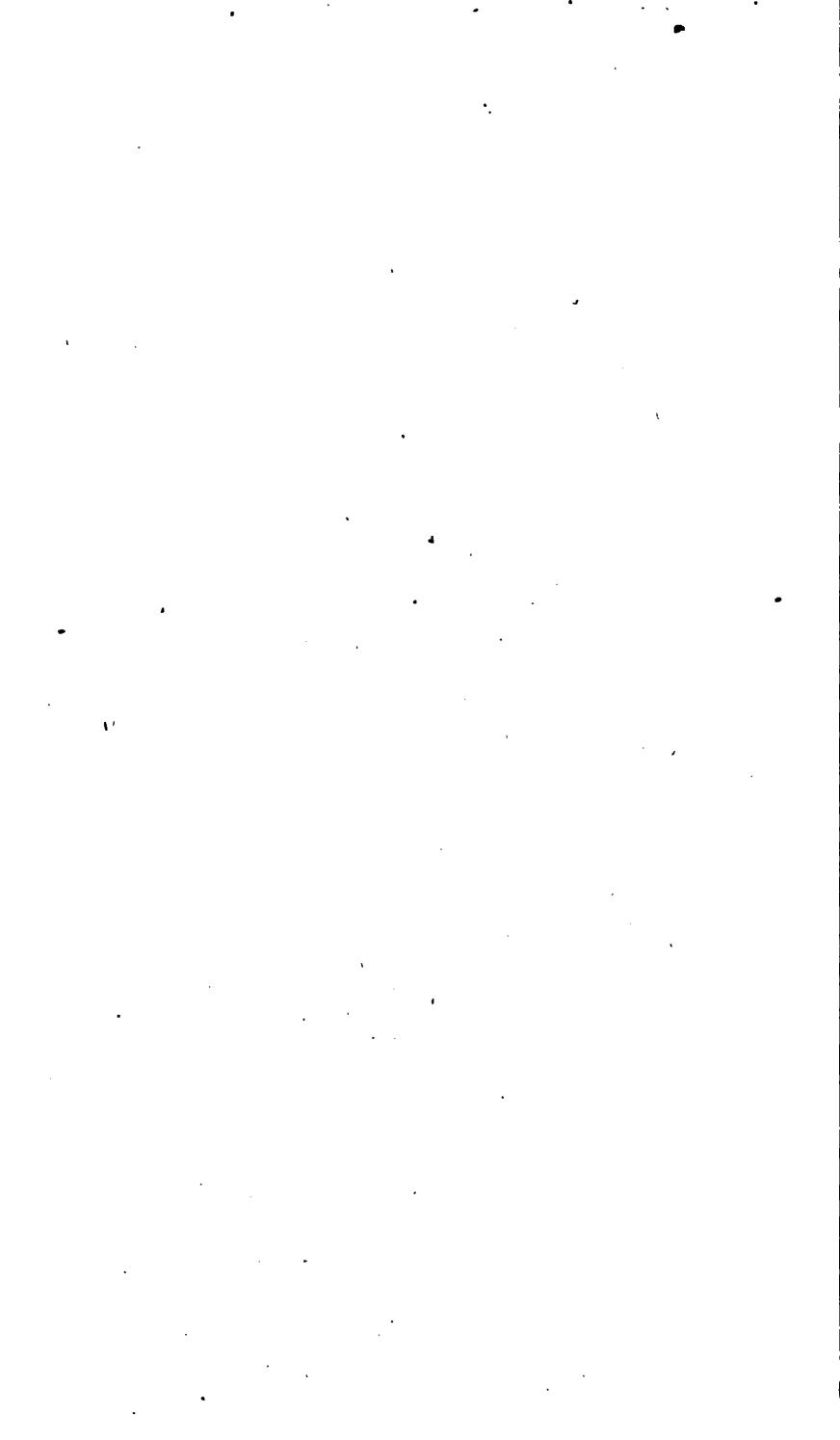

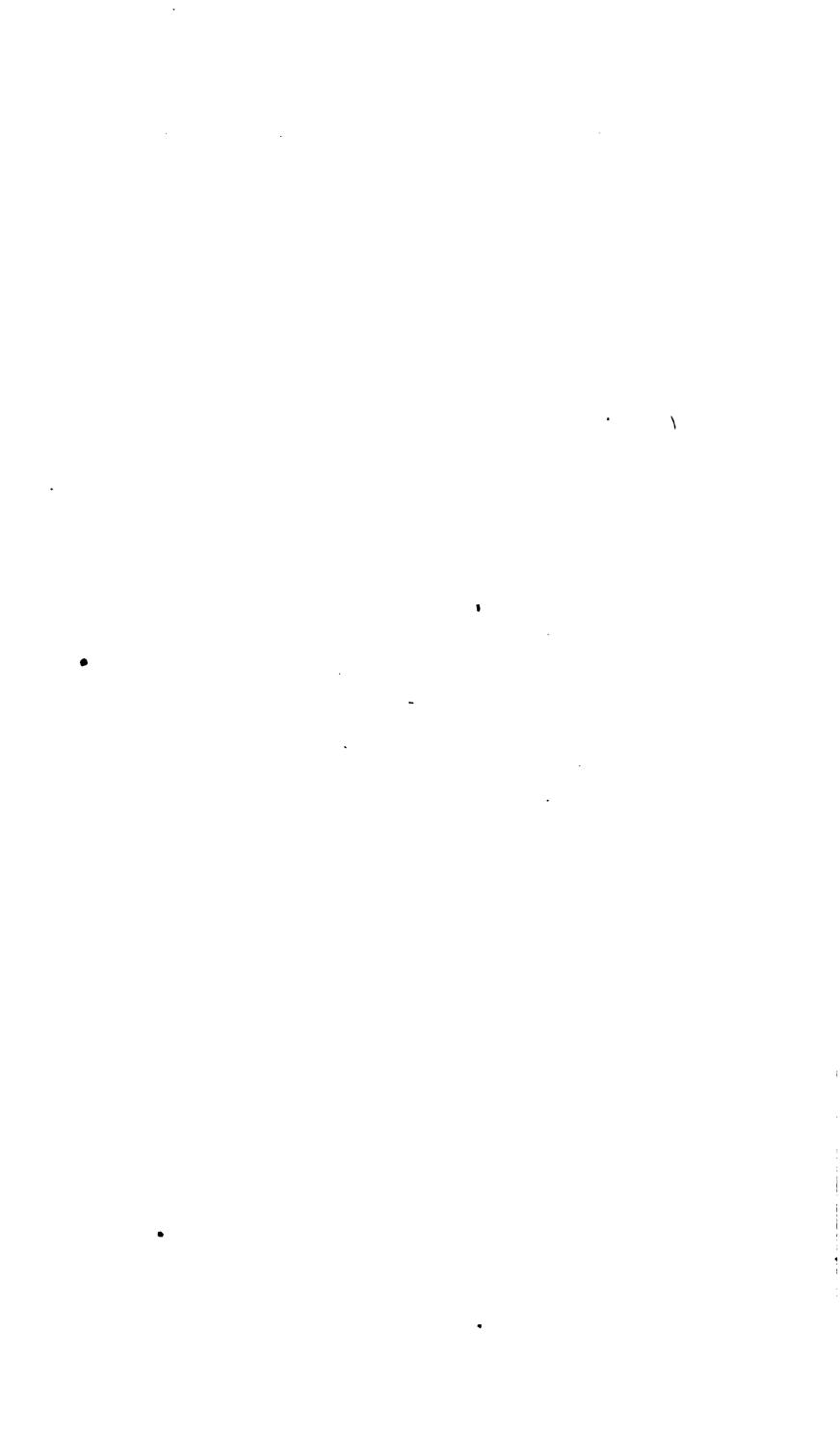

ma.

. Š

•

•

-

| <b>)</b>        |   |   |  |  |
|-----------------|---|---|--|--|
|                 |   | · |  |  |
| ) <u>.</u><br>F |   |   |  |  |
|                 | • |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 | · |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |
|                 |   |   |  |  |

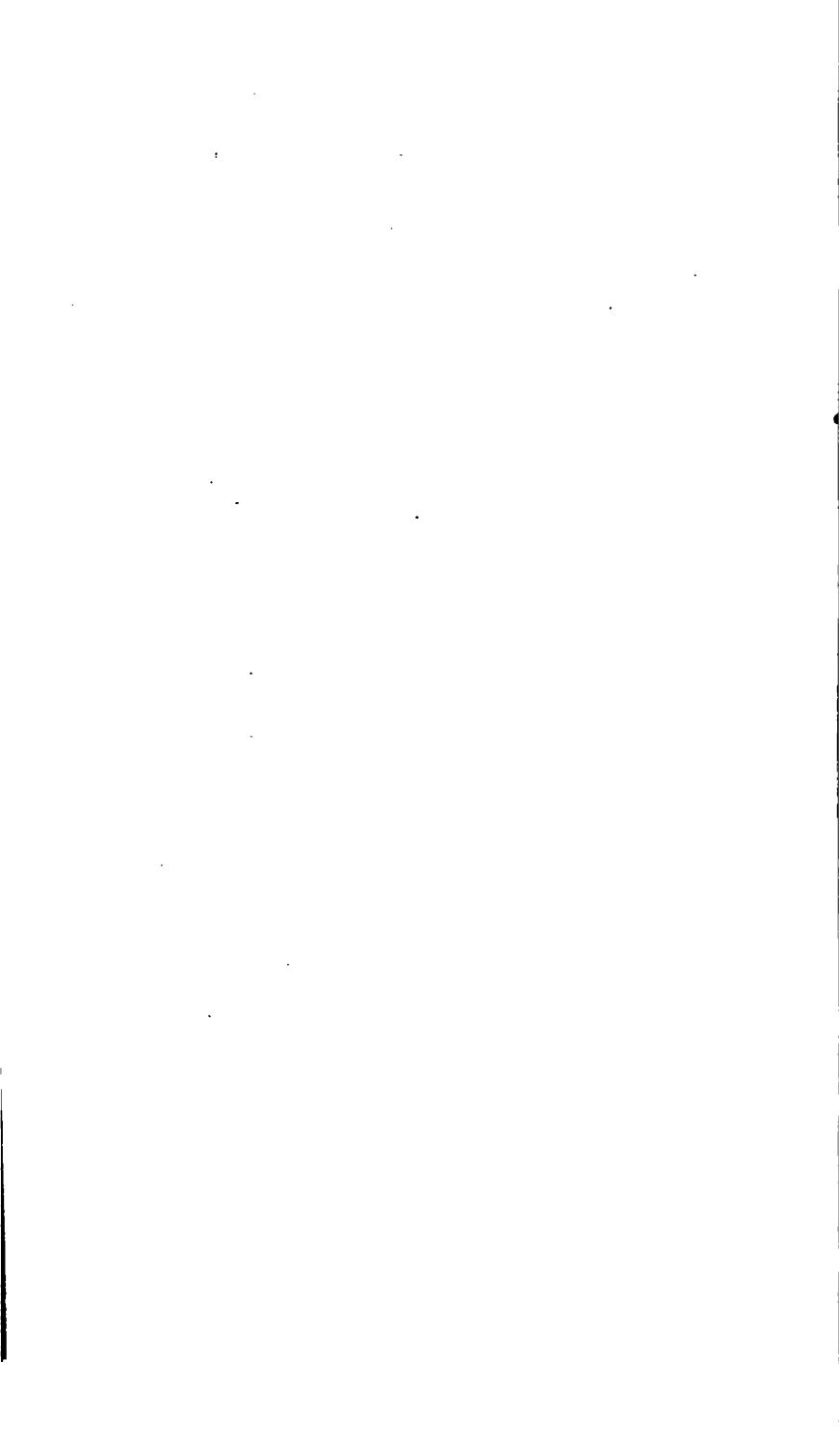

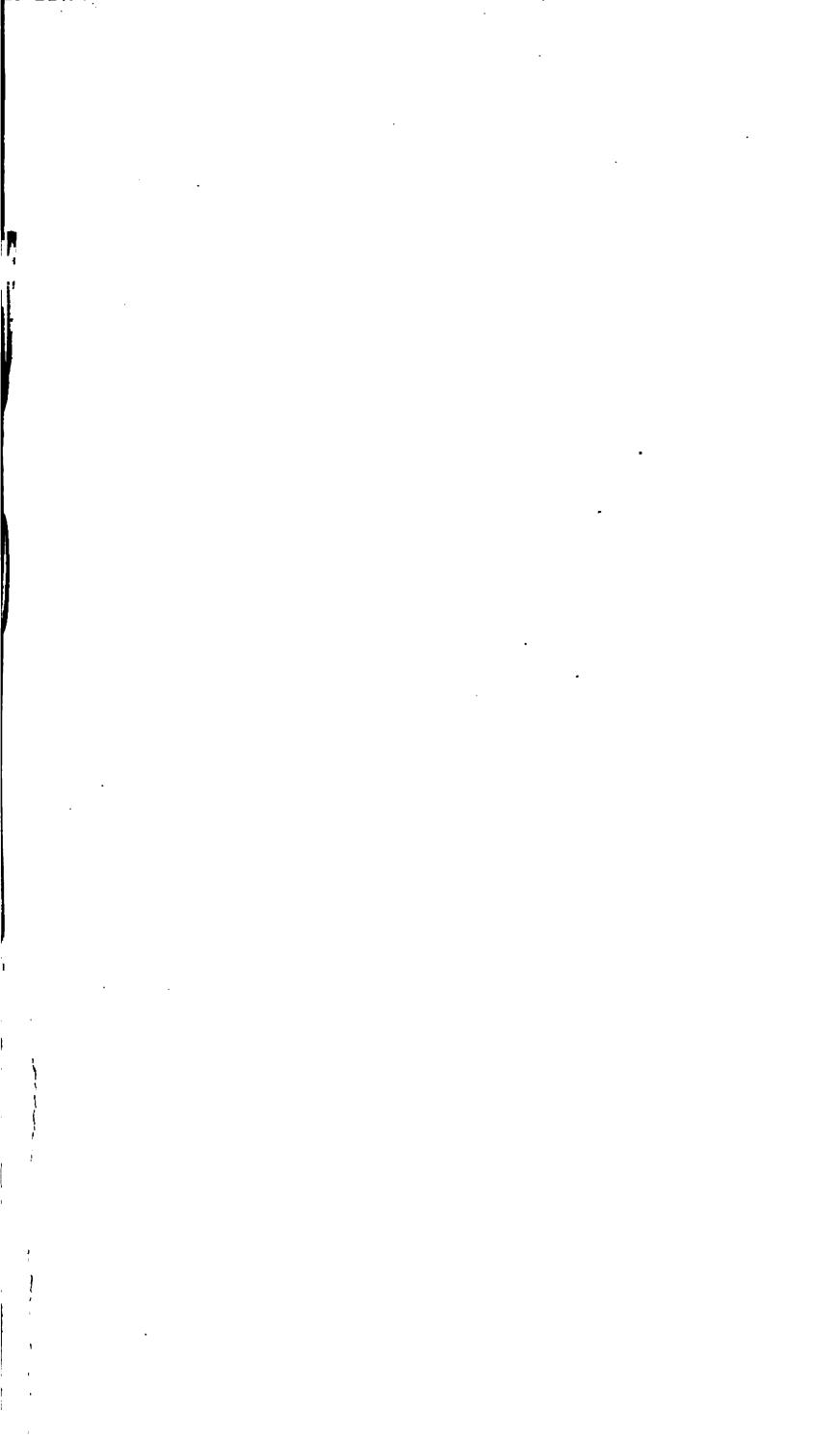

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

## This book is under no circumstances to be taken from the Building

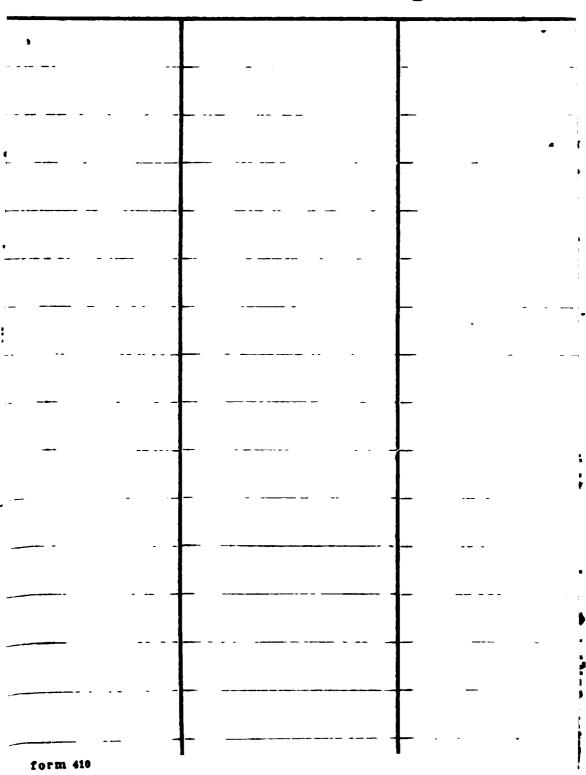

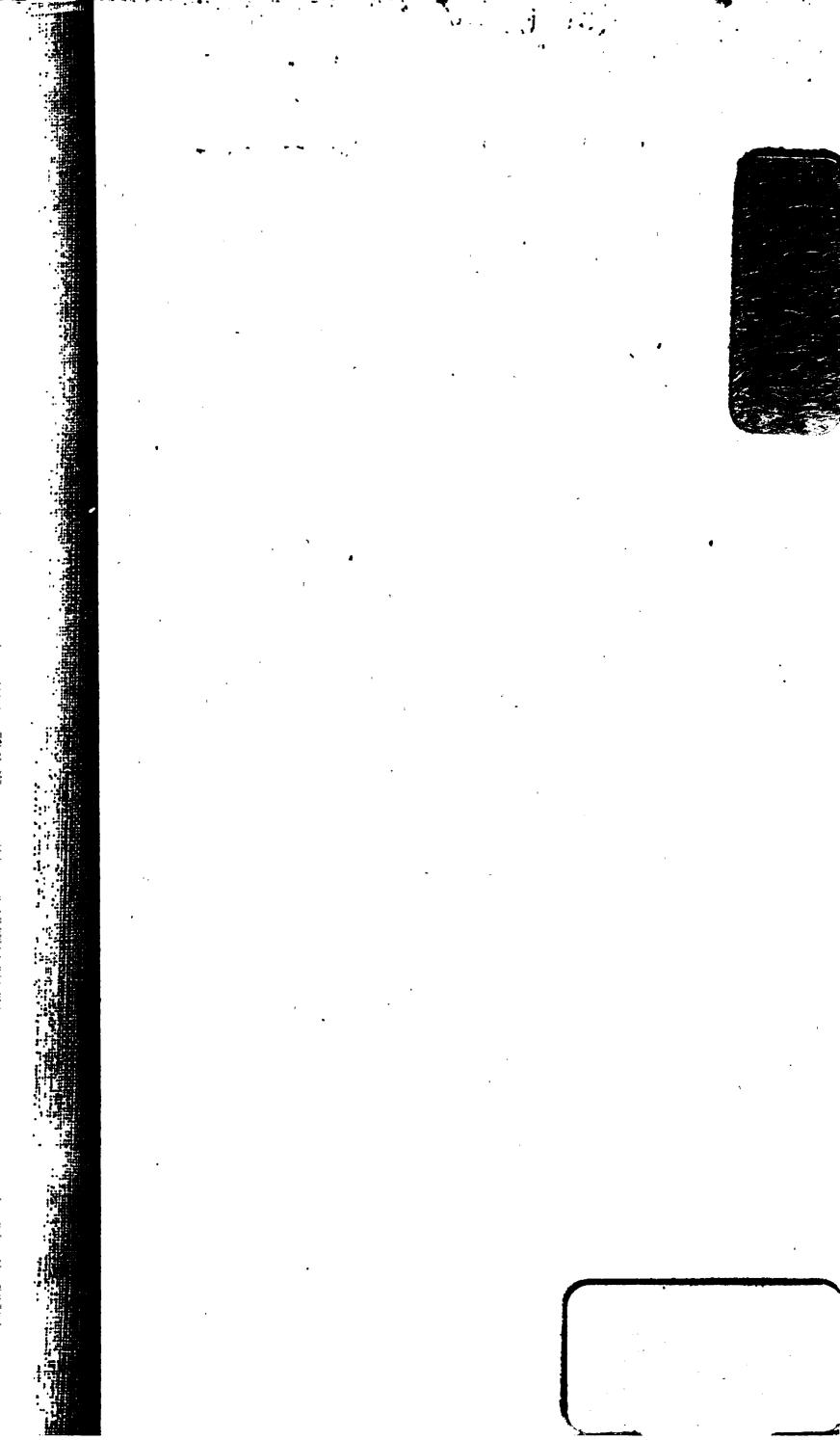

